# INTERPRÉTATION DE L'APOCALYPSE, RENFERMANT L'HISTOIRE DES SEPT AGES DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE.

# PAR LE VÉNÉRABLE SERVITEUR DE DIEU BARTHÉLEMI HOLZHAUSER.

Ecrit en 1657, mort le 20 mai 1658, ouvrage traduit du latin et continue par le chanoine de Wuilleret. PARIS, VIVES, seconde édition, 1857

> Si votre œil est simple, tout votre corps sera lumineux ; Mais si votre œil est mauvais, tout votre corps sera ténébreux. Matth.., VI, 32.

#### PREFACE 2010 de Louis-Hubert REMY

"Tout est dans Holzhauser". Jean Vaquié à L-H Remy, 1977.

Écrit en 1657, un an avant sa mort à 45 ans (d'une certaine manière, son testament), ce livre a mérité ce jugement particulièrement élogieux que l'on peut lire dans **Les Petits Bollandistes**, septième édition (1878), tome 6, page 229 :

« Holzhauser a laissé, entre autres ouvrages, une *Interprétation de l'Apocalypse de saint Jean*, qui ne va que jusqu'au cinquième verset du quinzième chapitre, ouvrage étonnant, dit-on, et qui offre une si admirable concordance des temps et des événements, que les autres commentaires de ce livre sacré ne sont en comparaison que des jeux d'enfants ».

Tous ceux qui ont pu lire et méditer ce livre, dans son édition complète, partagent cet avis. Il y a eu malheureusement une édition expurgée<sup>1</sup>, qui a été si mal faite, qu'elle rend Holzhauser incompréhensible et même ridicule.

Voici la seconde édition française qui date de 1857. Quand cette édition fut connue, les contemporains, en général, ne comprirent pas ce texte qui annonçait la destruction de l'Eglise. On était alors en pleine résurrection, et les instituts missionnaires, la plupart français, convertissaient le monde entier. Le livre fut oublié et à ce jour les exemplaires connus sont très rares. Les éditions Saint-Rémi, BP 80, 33410 Cadillac l'ont réédité en deux tomes identiques à l'original.

Le texte de l'Apocalypse, mot qui veut dire révélation, contient tous les principaux événements que l'Eglise de Jésus-Christ vivra jusqu'à la consommation des siècles². Holzhauser, (1613-1658), né très pauvre, curé de Bingen, ville déjà très connue pour avoir abrité sainte Hildegarde, fut le saint Ignace de l'Allemagne. Il se distingua par une science approfondie de l'histoire du monde, qu'il sut appliquer aux vastes connaissances qu'il possédait de l'Écriture sainte. Aussi savant que pieux, il rédigea son interprétation en 1657, au milieu des plus grandes épreuves, plongé dans la méditation, le jeûne et la prière. Il avoua qu'il "était comme un enfant dont on conduit la main pour le faire écrire", mais fut obligé d'arrêter au chapitre 15, verset 4, ne se sentant plus inspiré et ne pouvant continuer, Dieu, pour des raisons particulières voulant réserver le restant de ses secrets à une autre époque.

L'auteur a divisé sa matière en sept principales époques dont le rôle et la signification sont très précis, chacune correspondant à l'une des sept Églises d'Asie, à un jour de la création, à un des sept dons du Saint-Esprit, à l'une des sept périodes de l'ancien Testament.

| Eglises<br>d'Asie | Rôle et signifi-<br>cation | Interprétation<br>du nom de<br>l'Eglise | début et fin                           | jour de la création                            | période de<br>l'ancien testa-<br>ment | don du<br>Saint-<br>Esprit |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Ephèse         | Ensemence-<br>ment         | Ma Volonté<br>Grande chute              | de Jésus à<br>Néron                    | 1 <sup>er</sup> jour : eau<br>lumière ténèbres | d'Adam à Noé                          | Crainte                    |
| 2. Smyrne         | Irrigation                 | Myrrhe<br>Amertume                      | de Néron à<br>Constantin               | 2 <sup>è</sup> jour : firmament                | de Noé à<br>Abraham                   | Force                      |
| 3. Pergame        | Illumination               | Divisant les<br>cornes –<br>Parchemin   | de Constantin à<br>Charlemagne         | 3 <sup>è</sup> jour : le sec<br>paraît         | d'Abraham à<br>Moïse                  | Intelligence               |
| 4. Thyatire       | Pacifique                  | Hostie Vivante                          | de Charle-<br>magne à<br>Charles-Quint | 4 <sup>è</sup> jour : les grands<br>Luminaires | de Moïse à<br>Salomon                 | Piété                      |

| 5. Sardes            | Purgative   | Principe de<br>beauté | de Charles-<br>Quint au Grand<br>Monarque | , ,                                  | Captivité de<br>Babylone  | Conseil |
|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|
| 6. Philadel-<br>phie | Consolation | Amitié des<br>Frères  | Grand Mo-<br>narque                       | 6è jour : l'homme<br>Roi de la terre | Restauration du<br>Temple | Sagesse |
| 7. Laodicée          | Désolation  | Vomissement           | Antéchrist                                | Repos et retrait de<br>Dieu          | Passion du<br>Christ      | Science |

Notre époque, la cinquième, est celle de l'Eglise de Sardes. C'est la période purgative, précédant la période de consolation que sera l'Eglise de Philadelphie et qui sera illustrée par le règne du Grand Pape et du Grand Monarque, courte période avant la dernière, l'Eglise de Laodicée, temps de désolation où régnera l'antéchrist.

La ville de **Sardes** était la ville de **Crésus**, ville réputée pour ses activités commerciales et industrielles. La rivière qui y coulait s'appelait *le Pactole*. Le culte qui s'y célébrait, était le **culte gnostique de Cybèle**, et les prêtres étaient des eunuques accoutrés en femme. Un de leurs rites était de baiser la terre quand ils arrivaient dans un lieu. Enfin, le mot Sardes veut dire *principe de beauté*. Car cette époque annonce et sert de base à la suivante, l'Eglise de Philadelphie.

Cette cinquième époque commence à Charles-Quint, (1500-1558), et finira au grand Monarque. Saint Vincent Ferrier, (1355-1419), la précéda et fut appelé "l'ange de l'apocalypse", car il annonça cette période particulièrement destructrice. Un autre dominicain, Savonarole, considéré comme un saint par son Ordre (et par d'autres, comme saint Philippe Néri), fut certainement l'opposant le plus lucide à l'ère moderne qui vit la renaissance du paganisme. En attaquant les Médicis, famille qui fit autant de mal à la papauté qu'au trône de France, il sut désigner, à travers eux et l'académie florimontaine, ancêtre des sociétés secrètes, les destructeurs de toute la société chrétienne. En ayant fêté le 23 mai 1998, le cinquième centenaire de son martyr, puissions-nous avoir mérité un aussi beau défenseur de l'honneur de Dieu.

Holzhauser annonce la venue de l'Antéchrist pour 1855 : « au milieu de l'année de Jésus-Christ 1855, dans le dixneuvième siècle, naîtra l'Antéchrist, et il vivra cinquante-cinq ans et demi » et la disparition de l'Islam pour 1911.
N'en soyons pas surpris. Le saint Homme de Tours, M. Léon Papin Dupont, a précisé que par la prière des vrais
croyants, les évènements terribles de la fin, ont été plusieurs fois repoussés. C'est ainsi que le 13 octobre 1884, dans
l'extase qu'eut Léon XIII pendant laquelle Satan demanda 75 à 100 ans avec plus de pouvoirs pour détruire la sainte
Eglise, en 2021, la date est bien dépassée de 37 ans ; à moins que l'on considère que 1884 + 75 = 1959, soit la date de
destruction de l'Eglise<sup>1</sup>.

Le mot Philadelphie veut dire amitié entre les frères, c'est-à-dire amitié entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Au cours du cinquième âge, ce fut bien souvent la lutte entre ces deux pouvoirs, à un point tel qu'elle détruisit les deux pouvoirs. En cette sixième période, qui sera le Règne du Sacré-Cœur, les deux pouvoirs, dont les chefs seront choisis par Dieu, travailleront en pleine union et subordination.

Il est important de souligner que ce Règne du Sacré-Cœur a été promis tellement de fois, que la répétition de cette promesse nous assure de Son avènement.

C'est pourquoi il est impossible que nous soyons dans les temps eschatologiques. Nous n'attendons pas l'antéchrist. Nous attendons le Règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui sera dirigé par Son Vicaire, le Grand Pape et par Son LieuTenant, le Grand Monarque.

Enfin, la dernière période sera celle de la désolation, le mot Laodicée voulant dire *vomissement*. Ce sera le règne de l'Antéchrist.

Nous laissons le lecteur découvrir les richesses de ces pages, mais nous voulons attirer son attention sur plusieurs points :

- <u>ne jamais oublier que ce livre a été écrit en 1657</u>. Nous avons l'édition de 1857, mais nous avons pu consulter les éditions de l'époque d'Holzhauser, (actuellement à Mayence et dont nous avons un microfilm).
- la notion du petit nombre, très petit nombre ; d'un petit nombre attentif à être fidèle à Dieu en tout ; un si petit nombre qu'ils se connaîtront par leur nom ; sans ambition, si ce n'est de ne pas perdre la foi ; ils ne rêveront ni de sauver l'Eglise, ni de sauver la France. Ils savent que seul Dieu, jaloux de Sa gloire, remettra la société en ordre.
  - les quatre moyens utilisés par la divine sagesse pour conseiller ce petit nombre :
  - a) l'affliction;
  - b) le concile de Trente;
  - c) les exercices de saint Ignace ;
  - d) la foi transportée dans le monde entier.
- les nombreuses épreuves, surtout les humiliations, les calomnies, les persécutions, que ce petit nombre devra subir ; ils s'en moqueront.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce paragraphe a été rajouté le 19 mai 2021.

- leur vie de crainte de Dieu et de pénitence ;
- la trahison des clercs et surtout des prélats ; trahison longuement décrite dans tous les détails ; surtout le manque de vigilance ;
  - les hérésies qui attaqueront tout ;
  - l'importance du concile de Trente qui, en effet, nous permet, dans la confusion hérétique, de savoir où est la Vérité ;
  - l'influence de Luther, l'Exterminateur, dont les idées seront imposées partout et en tout ;
  - une menace terrible contre l'Eglise, annonçant que tout sera pillé et volé ;
  - la mise en place de républiques partout, système politique qui permet d'ignorer qui sont les vrais gouvernants ;
  - comment doivent agir les chrétiens lors du passage du cinquième âge au sixième âge ;
- le résumé des maux causés par les mauvais catholiques : les sept énormes péchés qui sont la cause pour laquelle Dieu n'a pas pitié de l'Europe.

Il est un autre point sur lequel il faut s'attarder : sa dénonciation du pseudopoliticisme.

Le choix de ce mot est remarquablement juste, car il définit bien la politique actuelle. Il est évident que la démo(n)cratie moderne, vue en 1657, avait de quoi surprendre. Dans une société en ordre il n'y avait que le <u>Gouvernant</u> et les <u>gouvernés</u>. La politique, qui est la troisième partie de la morale<sup>3</sup>, est l'art de gérer la cité. Cet art, comme tout art demande une énorme compétence. C'est le fait des gouvernants, et d'eux seuls. L'homme est fait pour être gouverné, pas pour gouverner. L'observation de tous les jours le confirme.

<u>En France</u>, de par la volonté divine, le gouvernant est <u>le roi</u>. **Un roi choisi par Dieu**. L'aristocratie fait exécuter les ordres royaux ; elle est parfois, mais rarement, vraiment gouvernante. Elle est comme tout le reste de la nation, gouvernée, et tous ne font jamais de politique au sens moderne. Chacun à sa place assume le plus vertueusement possible ses devoirs d'état, personnels, familiaux, sociaux. C'est bien suffisant.

La société a fonctionné ainsi pendant 1300 ans environ.

La société chrétienne avait le souci du salut du plus grand nombre. La société moderne fondée sur la démo(n)cratie cherche à damner le plus grand nombre.

La Révolution a fait croire (et fait toujours croire) aux gouvernés qu'ils sont devenus gouvernants. C'est la pseudopolitique. Les gouvernés n'ont jamais eu aucun pouvoir, hors celui permis par les loges, mais on oblige tous ces gouvernés à s'exciter à longueur d'années sur une prise de pouvoir future ou sur une obligation de participer à la vie politique. Le seul acte qui leur est imposé, car il n'y en a pas d'autre, est celui de voter<sup>4</sup>. Voter, non pas comme sous la chrétienté pour tel candidat très précis, bien connu, mais aujourd'hui pour le candidat choisi par un parti. Car les gouvernés ont été divisés en parties et les vrais gouvernants, qui sont inconnus et occultes, créent et tiennent chaque partie par des partis. Et les élus sont tenus. Ils obéissent, non pas à leurs électeurs, mais aux chefs de leur parti. S'ils désobéissent, ils n'ont plus l'investiture nécessaire lors de l'élection suivante. Les partis sont bien sûr dirigés par les financiers. Ce qui fait que depuis deux cents ans le vote ne sert à rien. Tout est mensonge. Le seul vrai pouvoir est celui des financiers. Le vote n'est qu'une communion au système démo(n)cratique.

Aux arguments de raison, s'ajoute l'argument historique : 200 ans d'échec prouvent qu'en aucun cas la solution ne se trouve dans les urnes.

Pire, les esprits sont tellement déformés qu'on veut faire croire que le pouvoir temporel est le pouvoir des laïcs, et que le pouvoir spirituel est le pouvoir des clercs, alors que le pouvoir temporel est celui du Gouvernant, le Roi, le pouvoir spirituel est celui des évêques unis au Pape. Avec de telles erreurs, d'esprit révolutionnaire, on passe son temps à écrire des articles et des livres complètement inutiles. On rentre bien dans le système démo(n)cratique moderne qui oblige à ne penser qu'à cette inversion : de gouvernés devenir des gouvernants. C'est la pseudopolitique : bêtise et orgueil.

Et il v a enfin les arguments surnaturels.

La révolution, c'est Dieu hors-la-loi. A ce mot d'ordre, il n'y a qu'une réponse : le Christ-Roi de France. Ce sera le message de sainte Jeanne d'Arc, de sainte Marguerite-Marie, du Cardinal Pie :

Il est Roi de France. Il veut régner sur la France et par la France sur le monde. C'est Lui qui choisira **Son** Grand Monarque, **Son** LieuTenant.

A nous donc, aucune compromission avec toute tentation politique. Ce ne pourrait qu'être du pseudopoliticisme. Les démo(n)crates ne peuvent pas être du « petit nombre ».

A nous un seul devoir politique : prier Dieu pour que Son Nom soit sanctifié.

Après, Son Règne pourra arriver

et nous pourrons vivre dans un monde où Sa Volonté sera faite.

Louis-Hubert REMY, redécouvreur en 1980 de ce livre d'Holzhauseur.

Dans cette édition en un tome, qui comprend tout le texte d'Holzhauser, nous avons supprimé les textes latins et français de l'Apocalypse et surtout la continuation faite par le chanoine de Wuilleret. Il s'est cru le continuateur du Vénérable

| Holzhauser, mais, à tomes. | l'évidence, il n'était pa | is inspiré par le Sa | aint-Esprit. On peut | trouver son travail dar | ns l'édition en deux |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           |                      |                      |                         |                      |
|                            |                           | 4                    | ı                    |                         |                      |

## PRÉFACE du chanoine de Wuilleret

L'ouvrage que nous publions aujourd'hui renferme le texte de l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation des grands mystères que Jésus-Christ a faite à saint Jean l'évangéliste, l'un des quatre archichanceliers de son royaume. Cette révélation contient tous les principaux événements qui se sont déjà réalisés en grande partie, et qui continueront de se vérifier dans l'Eglise de Jésus-Christ, jusqu'à la consommation des siècles. Beaucoup de gens ont cru et croient encore que ce livre sacré ne sera jamais expliqué, en raison du style énigmatique et figuré dans lequel il est écrit. Mais c'est là une erreur aussi absurde qu'il est absurde de croire que Dieu ait voulu parler aux hommes pour ne jamais être compris. Le mot Apocalypse, dérivé du grec, signifie révélation ; or si ce livre ne devait jamais être interprété, il porterait un titre qui l'aurait fait immédiatement exclure du code sacré.

Un vénérable serviteur de Dieu, Barthélemi Holzhauser, restaurateur de la discipline ecclésiastique en Allemagne, après les premiers désastres causés à l'Eglise par l'hérésie de Luther, entreprit, à l'aide des lumières célestes qui l'éclairèrent, l'interprétation de ce livre. Déjà célèbre par ses prophéties, Holzhauser se distingua de plus par une science approfondie de l'histoire du monde, qu'il sut appliquer d'une manière vraiment admirable aux vastes connaissances qu'il possédait de l'Ecriture sainte. Cet illustre ecclésiastique, aussi savant que pieux, fonda en Allemagne divers instituts qui furent un boulevard inexpugnable contre le protestantisme qui menaçait alors l'Europe d'une ruine entière. Outre divers ouvrages qui sortirent de sa plume, il rédigea en latin sa célèbre Interprétation de l'Apocalypse, dans les montagnes du Tyrol, au milieu des plus grandes épreuves, et plongé dans la méditation, le jeûne et la prière. Son œuvre a déjà obtenu les honneurs de l'immortalité. Aussi en trouve-t-on d'anciens exemplaires non seulement dans les bibliothèques de l'Allemagne, mais encore dans celles de diverses contrées de l'Europe. La société savante des Méchitaristes publia à Vienne une nouvelle édition de cet ouvrage en 1850. C'est après le savant professeur de l'université de Munich, le docteur Haneberg, que nous osons bien affirmer que l'œuvre d'Holzhauser offre la meilleure interprétation qui ait jamais paru de l'Apocalypse. Cet écrivain distingué n'a fait autre chose, d'ailleurs, que de répéter en d'autres termes ce que nous lisons dans un ancien exemplaire de la vie d'Holzhauser, où il est dit, en parlant de son ouvrage, que tous les autres commentateurs qui ont écrit sur ce livre sacré (quelque savants qu'ils fussent d'ailleurs), paraissaient être des enfants, comparés à ce génie. Nous pourrions recueillir au besoin de nombreux témoignages d'estime profonde en faveur de notre auteur, si nous voulions entrer dans les détails, et raconter tout ce que nous en avons entendu dire par des hommes distingués de diverses nations.

Son interprétation offre un tableau complet du plan de la sagesse divine dans la grande œuvre de la rédemption. Le lecteur y trouvera tout un cours de théologie; il y verra, de plus, un résumé précieux de l'histoire du monde appliquée et comparée à l'histoire de l'Eglise. Nous croyons pouvoir affirmer que jamais ouvrage n'a réuni d'aussi vastes matières pour les présenter sous un jour aussi intéressant. Si l'homme n'a rien tant à cœur que de régler sa vie présente pour atteindre sa destinée future, il n'aura jamais trouvé un moyen aussi parfait de satisfaire ses plus ardents désirs que de lire attentivement cette œuvre. Car elle renferme un grand nombre de tableaux offrant, sous divers points de vue, tout ce qu'il y a de plus capable de nous intéresser, dans le passé, le présent et l'avenir.

L'auteur a divisé sa matière en sept principales époques, dans lesquelles il résume toute l'histoire du monde avec celle de l'Eglise, qu'il compare continuellement l'une à l'autre, en nous faisant pénétrer les secrets les plus cachés de cette guerre acharnée que Lucifer entreprit contre le genre humain dans le paradis terrestre, et qui se terminera sur le seuil de l'éternité par la chute de l'Antéchrist et par le cataclysme du monde. C'est alors que le bon grain sera séparé de la paille pour toujours, et que chacun d'eux ira occuper la place que l'Évangile lui assigne. Tout ce que l'auteur avance est tiré de l'Apocalypse même, et a pour base la vérité éternelle de Dieu. C'est ainsi que sa division des époques ou des âges de son histoire, dont il donne d'abord un aperçu général et particulier à chacun de ces âges ; sa division, disonsnous, est fondée sur les sept Eglises d'Asie, sur les sept étoiles, les sept candélabres, les sept anges, les sept sceaux, les sept esprits, les sept trompettes et les sept plaies de l'Apocalypse. Et c'est en développant les grandes vérités contenues sous ces diverses énigmes, que l'auteur nous démontre, d'une manière aussi admirable qu'étonnante, l'enchaînement de tous les grands faits qui rattachent l'histoire ancienne à l'histoire moderne et à venir. C'est ainsi encore qu'il nous fait voir les liens étroits qui unissent l'humanité à la divinité, et le temps à l'éternité. Puis il termine sa description par les particularités extrêmement intéressantes, qui furent révélées à saint Jean sur le règne de Mahomet et de l'Antéchrist, sur l'antipape qui déchirera l'Eglise d'Occident, sur le triomphe de l'Eglise, sur la prochaine extirpation des hérésies, etc., etc.

Telle est l'idée générale que nous donnons, comme en passant, sur le contenu de cette œuvre, pour ne pas sortir des limites d'une préface. Le lecteur qui aura lu et relu attentivement cet ouvrage demeurera convaincu que, loin d'avoir exagéré, nous avons été plutôt parcimonieux des éloges qu'il mérite.

Parmi nos lecteurs, il s'en trouvera peut-être quelques-uns dont la foi n'est pas ferme. Nous les prions donc de considérer attentivement l'application que l'auteur fait de l'Apocalypse à l'histoire en général et en particulier; et nous leur demanderons ensuite de bien vouloir nous expliquer comment il a pu se faire que saint Jean, qui rédigea sa révélation il y a dix-huit siècles, ait pu réussir à composer son œuvre, s'il n'eût été qu'un homme ordinaire, de manière à ce que toutes ses énigmes ne trouvassent leur éclaircissement et leur place que dans chacun des grands traits de l'histoire du genre humain; et cela aux yeux de la société la plus nombreuse et la plus durable du monde, aux yeux de la société chrétienne? Ne reconnaît-on pas là la clef du trésor infiniment précieux de la vérité éternelle de Dieu? Oui, que ceux qui ne croient pas, ou qui refusent obstinément de voir la lumière éternelle qui brille dans l'Eglise catholique, essayent de résoudre ce problème, en se rendant compte des raisons qu'ils peuvent avoir de ne pas croire comme les autres hommes; qu'ils s'évertuent, s'ils veulent bien s'en donner la peine, à appliquer tout le texte de l'Apocalypse à quelque secte, à

quelque monarchie ou à quelque histoire que ce soit, de manière à ce que chaque phrase, et même chaque mot en particulier et dans leur ensemble, puissent trouver leur éclaircissement dans l'application qu'ils en auront faite, nous les prierons alors de soumettre comme nous leur production au jugement des hommes, pour lui faire donner la préférence sur la nôtre, si c'est possible.

Nous ne dissimulerons pas la difficulté que nous avons éprouvée dans notre travail ; mais cette difficulté même en est la pierre de touche, et si la vérité de l'histoire la plus longue et la plus variée du monde n'eut pas coïncidé dans tous ses points avec la vérité de la prophétie, il nous eût été impossible de nous faire lire et de nous faire comprendre.

Nous devons prévenir le lecteur que les âges de l'Eglise ne se présentent pas tout à la fois comme un coup de théâtre à l'œil des contemporains. C'est ainsi que le sixième âge, par exemple, que l'Auteur latin annonce comme devant commencer par le Pontife saint et le grand Monarque qui dominera en Orient et en Occident, et dont le pouvoir s'étendra sur terre et sur mer ; ce sixième âge, disons-nous, doit s'enchaîner à tous les autres d'une manière aussi certaine et aussi réelle qu'elle paraîtra lente aux yeux des hommes.

Nous devons faire observer, en second lieu, que beaucoup de faits qui caractérisent un âge ne doivent pas être compris d'une manière tellement absolue, qu'ils excluent l'existence d'autres faits qui leur sont opposés. C'est ainsi, par exemple, que l'impénitence, qui devait être l'un des pronostics du cinquième âge, n'excluait pas la conversion d'un grand nombre d'hommes de cette époque, pas plus que la conversion des pécheurs, qui est l'un des caractères du sixième, n'exclura l'obstination de beaucoup d'impies. C'est par l'analyse universelle et par la comparaison des divers pronostics entre eux qu'on peut reconnaître la différence des âges. Mais l'historien ne peut guère faire ressortir le caractère d'un âge que vers sa fin, ou du moins après son plein développement. La précipitation que nous remarquons dans les événements qui signalent notre époque, confirme d'une manière étonnante les passages de ce livre dans lesquels le vénérable Holzhauser nous informe que les deux derniers âges seront très courts.

Nous ferons observer enfin que, bien que l'Eglise doive jouir d'une grande prospérité au sixième âge, le monde ne cessera pas pour cela d'avoir son règne ; et c'est toujours sur cette mer plus ou moins agitée que le vaisseau de l'Eglise continuera de voguer jusqu'à la fin.

Telles sont les considérations que nous avions à faire, et que nous terminerons par ce qui suit :

On sait que le vénérable Holzhauser n'acheva pas son œuvre, et qu'il s'arrêta au quatrième verset du quinzième chapitre; il restait donc à peu près huit chapitres de l'Apocalypse à expliquer. Lorsque ses disciples lui en demandèrent la raison, il leur répondit ingénument qu'il ne se sentait plus animé du même esprit, et qu'il ne pouvait pas continuer. Puis il ajouta que quelqu'un des siens, qui viendrait après lui, achèverait son ouvrage et le couronnerait. Nous ignorions ce passage de sa vie lorsque nous avons commencé ce travail; car autrement nous n'aurions jamais osé réaliser ce projet de publication que nous avions formé d'ailleurs huit années auparavant. Dès que nous avons été informé du contenu de ce passage, nous avons pris conseil d'un docteur en théologie, qui a bien voulu se charger de revoir notre rédaction, et il nous encouragea à continuer. Nous ne prétendons pas pour cela être la personne prévue par le vénérable Holzhauser; mais comme nous avions été frappés d'admiration pour son œuvre, nous nous sommes senti irrésistiblement poussé à la faire connaître au public, comme un moyen efficace d'édifier les fidèles et de procurer le salut des âmes.

C'est pourquoi, dès l'instant que nous avons pu retrouver un moment de calme, après les événements dont nous fûmes victime dans les désastres qui éprouvèrent si cruellement la Suisse catholique en 1847, nous nous sommes mis aussitôt à exécuter notre plan. Et c'est pour atteindre plus sûrement notre but que nous nous sommes servi de la langue la plus généralement connue en Europe. Nous avons réparti notre matière en neuf livres, en l'honneur des neuf chœurs d'anges. La traduction des quinze premiers chapitres, que nous reproduisons textuellement, nous a servi de modèle et de secours indispensable dans la continuation de cette œuvre dont notre maître a tout le mérite et toute la gloire. Nous ne dissimulerons cependant pas les grandes difficultés que nous avons rencontrées soit dans la traduction, soit surtout dans la continuation de cette interprétation; mais nous nous sommes senti continuellement secouru et animé par une joie spirituelle inexprimable qui charmait nos fatigues. D'ailleurs le fruit que nous nous promettions de nos efforts dans l'œuvre de la sanctification des âmes, nous a toujours servi d'appui pour ne pas succomber dans nos faibles moyens humains. Si par malheur il nous était échappé quelque chose qui pût blesser en quoi que ce fût la saine doctrine, nous le rétractons à l'avance, en protestant de notre parfaite et humble soumission à notre sainte mère l'Eglise romaine. C'est dans ces sentiments et avec la conscience de la pureté et de la droiture de notre intention, que nous nous recommandons à l'indulgence et aux prières de nos lecteurs, en leur souhaitant à tous le salut éternel, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Ainsi soit-il.

# NOTICE SUR LA VIE DU VENERABLE BARTHELEMI HOLZHAUSEUR.

Nous croyons que le lecteur nous saura gré de l'idée que nous avons eue de mettre en tête de cette nouvelle édition un abrégé de la vie d'Holzhauser qu'un écrivain anonyme nous a laissé dans un livre publié à Bamberg, l'an 1799.

Ce vrai serviteur de Dieu, Souabe d'origine, naquit dans un humble village appelé Longnau, situé à quelques lieues d'Augsbourg, l'an de grâce 1613, au mois d'août. Son père fut cordonnier. Dès son enfance il se fit remarquer par l'innocence de ses mœurs. Comme il n'y avait pas d'école dans son hameau, il fréquenta assidûment celle de la petite ville de Verding, située à une lieue environ de la maison paternelle, où il se livra en particulier à l'étude de la langue allemande. Il avait coutume d'abréger la longueur du chemin par des prières et de saints cantiques dont il faisait ses délices. En l'an 1624, à l'âge de onze ans, il commença l'étude de la langue latine à Augsbourg, où sa pauvreté le forçait de chercher sa subsistance de porte en porte. Ensuite il continua ses études à Neubourg, sur le Danube, où il trouva un meilleur sort dans la protection des Pères de la Société de Jésus. Enfin il termina sa carrière littéraire à Ingolstadt.

Dès ses premières années il fut favorisé de célestes visions. Il confessa publiquement avoir été délivré de la peste par l'intercession de la Mère de Dieu, pour laquelle il était animé de la plus grande dévotion. Il invoqua surtout cette Mère de bon conseil dans le choix d'un confesseur et d'un état de vie ; et c'est par son inspiration qu'il fut confirmé de plus en plus dans la résolution qu'il prit d'entrer dans la carrière ecclésiastique. Animé d'un grand zèle pour la prière, fort dans la foi et rempli de confiance en Dieu, il surmonta d'une manière admirable les difficultés nombreuses que rencontra son projet. Quoique pauvre lui-même, il ne se montra pas moins ardent dans sa charité envers les indigents que miséricordieux et bienveillant à l'égard du prochain. Ne calculant aucun danger, il distribuait ses soins et ses secours à tous les malheureux que faisaient la guerre et les autres fléaux qui l'accompagnent. Dans la ferveur de son zèle il enseignait la doctrine chrétienne aux ignorants, consolait les affligés, fortifiait les faibles, relevait ceux qui s'étaient laissés abattre, corrigeait les abus ; et dans les fréquentes injures qu'il recevait des méchants, il se montrait plein de joie d'avoir été trouvé digne de souffrir pour le nom de Jésus-Christ.

A ces premières vertus, Barthélemi ajouta la pratique de la mortification, de l'abnégation, de la chasteté, de l'humilité, de la douceur et de la patience, et se montra par là le vrai type de l'étudiant chrétien, ne perdant jamais de vue cet oracle de l'Esprit saint : Adolescens juxta viam suam ambulans, etiam cum senuerit, non recedet ab ea (Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ; et, même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas). Prov., XXII, 6.

A peine eut-il terminé son cours d'études, qu'inspiré par des signes manifestes de la volonté divine de travailler à la gloire de Dieu et au salut des âmes, il délibéra d'entrer dans un nouvel état de vie, et se fit inscrire sur les rôles de la milice ecclésiastique. Dans le courant de sa troisième année d'études théologiques, il se disposa au sacerdoce ; et l'an 1639 il fut ordonné prêtre dans la ville épiscopale d'Eichstadt sur le Danube, et célébra sa première messe à Ingolstadt le jour de la Pentecôte, dans la même chapelle de Notre-Dame de la Victoire où il avait souvent offert son cœur à Dieu, lui consacrant tous ses biens dans ses ferventes prières. Il ne tarda pas à entendre les confessions et à exercer les autres fonctions du saint ministère, et cela avec un tel succès, qu'un grand nombre de pénitents affluaient à son confessionnal. Craignant cependant d'épuiser ses forces dans la culture de la vigne du Seigneur, il chercha a s'associer des collaborateurs zélés, capables de continuer et de propager son œuvre.

C'est dans ce but que l'an 1640 il engagea trois curés plus anciens que lui à suivre certaines règles qu'ils s'imposèrent entre eux. Ceux-ci continuèrent cependant à demeurer dans leur presbytère, jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu de leurs supérieurs la permission de se rendre pleinement à l'invitation de Barthélemi.

Ayant terminé ses études théologiques, et s'étant guéri d'une angine par le secours manifeste de Dieu, il partit avec l'un de ses associés pour Salzbourg, où, guidé par une inspiration divine, il fonda le premier de ses instituts, l'an 1636. Il se mit en route à pied, sans sac, avec peu d'argent ; et chemin faisant il rencontra un quatrième associé. A l'aide de la divine providence, il arriva heureusement au terme de son voyage. L'autorité ecclésiastique lui fit un bon accueil ; et peu de temps après il obtint un canonicat à Tittmoning, ville de l'archevêché de Salzbourg, proche de la Bavière, sur la Salza. Cette ville a une citadelle très ancienne avec une collégiale dédiée à saint Laurent. Elle est la plus distinguée des villes environnantes. Dès qu'il y fut installé comme chanoine avec charge d'âmes, il obtint pour lui et les siens une vaste maison, la même qu'il avait vue en songe lorsqu'il se trouvait à Ingolstadt. Le nombre de ses compagnons croissait de jour en jour, et sans rencontrer d'obstacles de la part de ses confrères, il gagna un nombre infini d'âmes à Jésus-Christ par la parole de Dieu et par sa charité envers les pauvres et les malades.

Plus tard il laissa un certain nombre des siens à Tittmoning pour aller se mettre à la tête d'une paroisse et d'un décanat à saint Jean, dans la Léogénie, vallée du Tyrol, sur la route d'Inspruck à Salzbourg, le jour de la Purification de la sainte Vierge, l'an 1642. Comme ailleurs, il fit ici tous ses efforts pour mettre tout dans le meilleur ordre possible, enseignant la doctrine chrétienne aux enfants et même aux adultes, visitant les écoles, et ne négligeant rien pour rétablir la discipline ecclésiastique. Par là il ne tarda pas à se concilier l'estime de tous les habitants du lieu.

Ayant observé combien il importait que les jeunes gens destinés à l'état ecclésiastique fussent de bonne heure imbus de solides principes de foi et de vertus chrétiennes, il fit en sorte d'établir des séminaires où l'on put former des prêtres exemplaires. Le premier de ces séminaires fut fondé l'an 1643 à Salzbourg ; et plus tard, pour des raisons graves, il fut transporté à Ingolstadt l'an 1649. En même temps il établit son institut à Augsbourg, à Gerlande, puis à Ratisbonne, après avoir obtenu une approbation de Rome à la faveur du duc Maximilien de Bavière, dont il reçut la lettre suivante l'an 1646 : « Il a plu à la divine bonté de susciter des prêtres dont le but unique est de procurer à l'Eglise des hommes qui, vivant selon les règles des saints Canons et de la discipline ecclésiastique, se dévouassent entièrement et avec un cœur pur aux fonctions sacerdotales ; et qui, veillant sur eux-mêmes et cherchant à se perfectionner, travaillassent sincèrement à la gloire de Dieu et au salut des âmes ».

C'est pour parvenir à ce but que Barthélemi prescrivit trois choses : la cohabitation et la conversation fraternelle, l'éloignement des femmes et la communauté des biens. Cependant ce ne fut que le 7 janvier 1670 qu'il reçut de la sacrée congrégation des évêques et réguliers l'approbation désirée, dans les termes suivants : « Cette pieuse et sainte institution n'a pas besoin d'approbation, puisqu'elle ne prescrit rien autre que ce qui se pratiquait dans le clergé de la primitive Eglise ».

Dans la famine qui affligea le Tyrol vers l'an 1649, il travailla avec un grand succès à soulager les malheureux.

Après avoir exercé le saint ministère pendant dix ans dans la vallée de Léogénie, il se trouva dans une grande pénurie pour sa maison en raison de la suppression des dimes, et à cause des impositions extraordinaires dont on le greva. Loin de se laisser abattre, ce vénérable serviteur de Dieu ne trouva qu'un stimulant dans ces épreuves, et se remit lui et les siens entre les mains de la divine providence.

En récompense de sa fidélité et de sa patience, Dieu disposa les événements de telle sorte que Barthélemi put quitter ces montagnes où son nom est encore béni, pour se transporter dans la Franconie et le diocèse de Mayence. L'an 1651,

il fit fonder, par les siens, un séminaire à Wurabourg ; et, à l'invitation de l'électeur de Mayence, qui l'admit plus tard dans son intimité, il devint curé et doyen à Bingen sur le Rhin.

Lorsque Charles, roi d'Angleterre, qui se trouvait alors exilé en Allemagne, se disposait à retourner dans sa patrie, touché de la réputation de Barthélemi qui avait prédit des choses étonnantes sur l'Angleterre, montra un grand désir de le voir en descendant le Rhin. L'ayant donc fait appeler, il s'entretint une heure avec lui, pour entendre de sa propre bouche ce qu'il prédisait de son royaume et de son propre règne. Ce serviteur de Dieu avait prédit que ce royaume serait réduit aux plus grandes misères ; que le roi ne serait pas épargné ; mais qu'après le retour de la paix les Anglais, convertis à la foi catholique romaine, feraient plus pour l'Eglise qu'ils n'avaient fait après leur première conversion. On ne doit point passer sous silence que, dés l'année 1658, l'exercice de la religion catholique fut prohibé dans cette île sous peine de mort ; et que ce décret fut ensuite rapporté l'an 1778. C'est ce que Barthélemi avait annoncé d'une manière admirable l'an 1635, dans les termes suivants : Et intellexi juge sacrificium centum et viginti annis ablatum esse. « J'ai compris que le sacrifice éternel serait supprimé pendant cent vingt ans ». Il est impossible de dire combien il désira cette conversion. Rien ne lui tenait plus à cœur que d'aller lui-même, méprisant tout danger pour sa vie, essayer de commencer cette œuvre. Cependant il en fut empêché malgré lui par les soins qu'il dut donner à sa paroisse et aux écoles latines qu'il venait d'ouvrir à Bingen, pour le plus grand avantage des habitants de cette ville et des lieux circonvoisins.

Pendant qu'il était ainsi occupé à remplir à l'égard de ses ouailles les devoirs du bon pasteur, et qu'il prodiguait à ses collaborateurs et à ses instituts toutes les sollicitudes d'un père, il fut atteint d'une fièvre mortelle, et, levant ses yeux vers le ciel, entouré des siens qui pleuraient et priaient, il expira le 20 mai 1658, dans la 45<sup>e</sup> année de sa vie, la 19<sup>e</sup> de sa prêtrise, 18 ans après l'établissement de son institut.

Son corps repose dans l'église paroissiale de Bingen devant l'autel de la sainte Croix, dans un tombeau fermé et portant cette épitaphe :

«Venerabilis vir Dei servus Bartholomesus Holzhauser, SS. Theologies Licentiatus, Ecclesiæ Bigensis pastor et decanus, Vitæ Clericorum sæcularium in communi viventium in superiore Germania restitutor, oblit anno 1658, die Maji 20».

Outre les vertus admirables de sa jeunesse, qu'il porta ensuite au plus haut degré de perfection dans sa carrière ecclésiastique, Holzhauser était doué d'une science profonde et favorisé du don de prophétie; voilà ce que personne ne niera. On peut d'ailleurs s'en convaincre par ses ouvrages dont plusieurs nous sont restés, et plus particulièrement par son *Interprétation de l'Apocalypse*, dont nous donnons ici la traduction française.

On remarquera dans cet ouvrage une singulière et admirable connexion des temps et des événements, établissant ou manifestant le plus beau système général de toute l'Eglise, s'étendant depuis son origine jusqu'à la consommation des siècles.

Il écrivit cette interprétation dans le Tyrol, lorsqu'il était affligé des plus grandes épreuves, passant ainsi des journées entières dans le jeûne et la prière, séparé de tout commerce avec les hommes. Comme il ne termina pas son ouvrage, et n'interpréta l'Apocalypse que jusqu'au quinzième chapitre, ses prêtres lui en demandèrent la raison : il leur répondit qu'il ne se sentait plus inspiré, et qu'il ne pouvait pas continuer. (Il parait que Dieu, pour des raisons particulières, voulait réserver le restant de ses secrets à une autre époque). Puis il ajouta que quelqu'un s'occuperait plus tard de son ouvrage et le couronnerait.

Tel est l'abrégé que nous donnons de la vie d'Holzhauser, afin que nous ne paraissions pas vouloir cacher au lecteur combien il plait à la divine bonté d'assister les hommes de bonne volonté dans les temps les plus difficiles. Il vécut au milieu des horreurs de la guerre de 30 ans, qui dura depuis 1618 à 1648.

Nous ne prétendons pas nous élever ici au-dessus du jugement des hommes ; et nous nous soumettons avec une révérence filiale à la sainte Eglise romaine dans tout ce qui pourrait être jugé par elle sur cet ouvrage.

Quant au siècle présent, qu'avons-nous à attendre de lui ? Hélas ! comme toute chair a corrompu ses voies, et que l'esprit a horreur de tout ce qui ne flatte pas agréablement les sens, nous pouvons prévoir par avance le jugement du monde. Cependant, tous les hommes ne pensent pas comme le siècle, et l'on sait qu'il a plu à la divine providence de susciter des hommes éminents par leur talent et leur piété pour exciter les autres à la pénitence et à la patience par l'exemple et par la parole. Nous n'ignorons pas combien d'hommes, touchés de l'histoire et de l'exemple des Macchabées, ont puisé dans l'Ecriture de courage et de consolations. Qui osera donc nous faire un reproche de nous être efforcé de secourir nos frères dans ces temps pleins de rudes épreuves et de calamités. N'a-t-il pas toujours été permis, et ne le sera-t-il pas toujours de donner du pain à ceux qui ont faim et de l'eau à ceux qui ont soif, lorsque le médecin le permet et même l'ordonne ?

Nous te prions donc, cher lecteur, d'accueillir avec bienveillance notre humble travail, et te souhaitons toute espèce de prospérité pour le corps et pour l'âme.

ADIEU DONC, ET QUE TOUT TE SOIT PROPICE!

## INTERPRÉTATION DE L'APOCALYPSE.

#### LIVRE PREMIER. SUR LES TROIS PREMIERS CHAPITRES.

Description des sept Ages de l'Eglise Catholique depuis Jésus-Christ jusqu'à la consommation des siècles, figurés par les sept Eglises d'Asie, par les sept Etoiles et par les sept Candélabres.

#### SECTION I: SUR LE CHAPITRE I. DE L'INTRODUCTION DU LIVRE DE L'APOCALYPSE.

§ 1. DE L'INSCRIPTION, DE L'AUTORITÉ, DU BUT, ET DE LA MATIÈRE DU LIVRE DE L'APOCALYPSE. Chap. I. Vers. I-8. CHAPITRE I.

VERSET 1 : La révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour découvrir à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt : et il l'a manifestée, envoyant son ange à Jean, son serviteur.

- I. La plupart des écrivains ont soin de mettre en tête de leurs livres des titres ou des inscriptions, pour engager tous ceux entre les mains desquels tombent leurs écrits à les lire et à s'en servir. C'est ainsi et avec beaucoup plus de raison que l'a fait la Divine Sagesse dans le présent livre de l'Apocalypse et comme on le voit au premier verset renfermant : 1. Inscription et Titre du livre ; 2. Son Autorité ; 3. Faculté du Supérieur ; 4. But de cet ouvrage ; 5. Sujet du livre ; 6. Volonté du roi qui le permet ; 7. Brièveté du temps ; 8. Mode de révélation ; 9. Nom de l'écrivain ; 10. Personne de l'assistant.
- II. Le premier et le second points se trouvent dans ces paroles : La révélation de Jésus-Christ. En effet, le lecteur y voit en titre ce qu'est ce livre, c'est-à-dire, la révélation des secrets et des mystères célestes faite, non pas par un homme ou par un roi terrestre qui peut mentir ou se tromper, mais par Jésus-Christ qui ne peut ni tromper ni être trompé. Ces paroles démontrent toute la dignité et toute l'autorité de ce livre.
- III. Dieu, un en trois personnes, a donné à Jésus-Christ, inférieur au Père selon l'humanité, la faculté d'écrire ce livre, afin que par là les fidèles pieux et dévots qui ont été, qui sont et qui seront dans l'Eglise catholique, qu'on doit considérer comme étant le royaume de Jésus-Christ, fussent suffisamment prévenus des tribulations que Dieu a voulu qu'ils endurassent pour les éprouver et augmenter leur gloire. Il a permis tout cela dès l'éternité, afin que nous fussions prémunis comme par le bouclier d'une prescience nécessaire contre toutes les adversités, tant présentes que futures. Il a voulu que nous fussions consolés sur la brièveté de nos tribulations par rapport à l'éternité, y résistant avec la plus grande force, et nous confiant pleinement au bon plaisir de la volonté et de la permission divine, qui ne pourrait pas ne point s'exécuter, comme on le voit par les paroles du texte : Que Dieu lui a donnée pour découvrir à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt.
- IV. La manière dont Notre-Seigneur Jésus-Christ a révélé toutes ces choses à saint Jean fut la plus parfaite, telle qu'il n'en fut jamais de semblable auparavant chez aucun prophète ; car elle consiste dans ces trois choses : 1. Vision imaginative ; 2. Intelligence pleine des mystères, et 3. Assistance d'un ange.

Or, saint Jean eut ces trois secours en écrivant ce livre de l'Apocalypse, comme il résulte de la fin du texte : Et il l'a manifestée, envoyant son ange à Jean, son serviteur : c'est-à-dire, il envoya son ange (saint Michel), lequel tenant la place du Christ, à l'instar d'un ambassadeur royal, apparut à saint Jean l'évangéliste, pour lui dévoiler les mystères de Dieu touchant son Eglise militante sur la terre et triomphante dans le ciel, et pour l'instruire extérieurement (exterius), en lui communiquant une pleine intelligence de toutes ces choses.

V. Vers. 2. - Qui a rendu témoignage à la parole de Dieu et à tout ce qu'il a vu de Jésus-Christ.

Ces paroles annoncent l'autorité de l'écrivain qui ne fut pas autre que saint Jean l'évangéliste, ce disciple chéri de son maître plus que tous les autres, *qui a rendu témoignage à la parole de Dieu* sur sa génération éternelle, Jo., I : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu » ; et sur son Incarnation temporelle : « Et le Verbe s'est fait chair, et II a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, etc. etc. » C'est pourquoi il est ajouté : *Qui a rendu témoignage... à Jésus-Christ... et à tout ce qu'il a vu* dans sa conversation, dans ses miracles, dans sa mort et dans sa résurrection, comme on le voit dans l'Evangile. *II a rendu ce même témoignage* dans la persécution de Domitien, en confessant et en prêchant avec la plus grande force dans les tourments, que Jésus-Christ crucifié est vraiment Fils de Dieu et Fils de l'homme.

VI. VERS. 3. - Heureux celui qui lit et écoute les paroles de cette prophétie, et qui garde tout ce qui s'y trouve écrit : car le temps est proche. L'Apôtre rend ici les auditeurs attentifs sur l'utilité de ce livre dont le but est de nous faire acquérir la béatitude céleste.

Heureux celui qui lit. Ceci s'applique aux docteurs qui enseignent aux autres, par les paroles de cette prophétie, la justice et la crainte du Seigneur, et qui les fortifient dans les adversités par l'amour de Jésus-Christ et par la récompense de la vie éternelle. Car, heureux sont ceux qui enseignent aux autres la justice, ils brilleront comme des étoiles dans l'éternité. Et heureux celui qui écoute. Il s'adresse ici aux disciples pieux et simples qui croient les paroles de cette prophétie, gardant dans leur cœur la justice et la patience de Jésus-Christ qui y sont décrites. Et qui garde tout ce qui s'y trouve écrit. C'est-à-dire, heureux qui endurera les travaux et les tribulations, les supportant avec patience jusqu'à la consomma-

tion. Heureux est l'homme qui supporte la tentation, lorsqu'il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Car le temps est proche. C'est-à-dire passant rapidement. C'est comme s'il voulait dire : Le travail de la patience est court, et la récompense de la béatitude est éternelle. De là ces paroles de l'Apôtre aux Romains, VIII, 18 : « Car je suis persuadé que les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion avec cette gloire qui sera un jour découverte en nous. »

- VII. VERS. 4. Jean aux sept Eglises qui sont en Asie : La grâce et la paix soient avec vous, de la part de celui qui est, qui était, et qui doit venir ; et de la part des sept esprits qui sont devant son trône ;
- VERS. 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre ; qui nous a aimés, et nous a lavés de nos péchés dans son sang,
- VERS. 6. Et nous a faits le royaume et les prêtres de Dieu et de son Père : à lui soit la gloire et l'empire dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
- VERS. 7. Il viendra sur les nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre, en le voyant, se frapperont la poitrine. Oui. Ainsi soit-il.
- VERS. 8. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était, et qui doit venir, le Tout-Puissant.

Cette Asie est une grande province de l'Asie-Majeure où il y avait sept villes, et dans ces villes sept églises avec sept évêques, dont la métropole était Ephèse. Saint Jean écrivit et envoya ce livre de l'Apocalypse à ces sept églises, qui lui avaient été confiées dans la séparation des Apôtres. Ce nombre sept, de même que dans plusieurs autres choses, représente parfaitement l'universalité de toutes les églises. Et l'auteur, voulant se concilier leur bienveillance en les engageant à l'entendre et à le lire, les salue avec humilité, ne prenant d'autre titre que son nom : Jean aux sept Eglises, etc. Ce nom, néanmoins, était très agréable, et remplissait d'une joie spirituelle ceux qui l'entendaient.

VIII. Après ce salut vient le souhait des biens, comme autant de moyens de captiver la bienveillance : La grâce et la paix soient avec vous ; c'est-à-dire, je vous souhaite la grâce de persévérer dans le bien, la consolation dans les adversités, le courage dans les épreuves, de même aussi la paix du cœur et l'unité des esprits et de la foi à l'intérieur et à l'extérieur, enfin le repos éternel. Or, toutes ces choses sont des dons de Dieu, selon saint Jacques, I, 17 « Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, et descend du Père des lumières ». C'est pourquoi saint Jean indique aussitôt la source de la vraie paix et de la grâce, en disant : La grâce et la paix soient avec vous, de la part de celui qui est, qui était, et qui doit venir. Ces paroles n'expriment personne autre que Dieu, ainsi que sa perfection et son autorité ; et cette différence du temps passé, présent et futur, ne se trouve là que pour nous, qui sommes incapables de comprendre la chose autrement. Le sens de ces paroles est donc : Grâce à vous et paix venant de Dieu, qui est maintenant, et qui était de toute éternité ; qui doit venir au jugement avec ses saints, et qui doit vivre dans l'éternité par soi, en soi, de soi, et pour soi.

## IX. Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône.

1° Par ces sept esprits sont désignés les sept dons de l'Esprit saint, qui se répandit sur les Apôtres, au jour de la Pentecôte, sous la forme de langues de feu, et fut envoyé par tout le monde. C'est par lui que toute grâce et toute paix véritable fut communiquée à l'Eglise. Quoique le Saint-Esprit soit vrai Dieu, assis sur le trône avec le Père et le Fils, dans la même gloire et majesté, il est cependant dit ici, qu'il est en présence du trône, à cause de la distribution des dons et des grâces spirituelles faite sous la forme de langues de feu. L'Esprit saint distribue ces dons, selon l'éternelle volonté du Père, pour notre salut ; de même qu'il est dit de la personne du Verbe : « Il est descendu des cieux pour nous hommes, et pour notre salut »

2° Par les sept esprits on entend aussi l'universalité des saints anges qui sont constitués devant le trône, et toujours prêts, comme les ministres de Dieu, à travailler à notre salut, en assistant les évêques dans le gouvernement de l'Eglise, selon les besoins des temps.

X. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle de la gloire, de la majesté et de la vérité du Père. Le témoin fidèle, dans la prédication divine, étant le Verbe de Dieu. Le témoin fidèle, dans ses miracles et dans l'effusion de son sang précieux, s'étant rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi il est appelé le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire, le premier entre les ressuscités des morts, destiné à devenir la cause ou l'instrument, et le témoin fidèle de notre résurrection future, après que nous aurons souffert, gémi et pleuré dans cette vallée de larmes. Et le Prince des rois de la terre : c'est-à-dire, le prince des puissances terrestres, ayant le pouvoir de les abattre pour l'utilité de ses élus, ou de les conserver pour châtier les pécheurs, en permettant qu'elles sévissent et qu'elles triomphent, comme le dit saint Matthieu, XXVIII, 18, pour la consolation de l'Eglise : « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Qui nous a aimés le premier, lorsque nous étions ses ennemis ; et qui nous a aimés au point de nous laver de nos péchés, tant originel qu'actuels, par son sang innocent ; et qui a été trahi et mis à mort par nos péchés et pour nos péchés. Dans son sang, parce que le sacrement de Baptême et de Pénitence, qui effacent le péché originel et les péchés actuels, tirent leur efficacité de sa Passion bénie. Et nous a faits le royaume et les prêtres. Nous étions rejetés et chassés du paradis, du royaume de Dieu ; et nous nous trouvions retenus en esclavage dans les liens de nos péchés et dans la servitude du démon. Or notre roi Jésus-Christ nous a rassemblés et nous a constitués en royaume, ou principauté monarchique, telle qu'est l'Eglise catholique ; royaume saint, admirable et fort, contre lequel les portes de l'enfer ne prévau-

dront pas, quels que soient les efforts de ses ennemis. Et nous a faits le royaume, parce qu'il nous a constitués sous la loi sainte du règne céleste, afin que Dieu, le Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ, régnât sur nous. Et nous, nous sommes son peuple par l'obéissance, comme lui est notre Roi par l'empire. Et nous a faits le royaume; c'est-à-dire, qu'il a voulu nous recevoir comme les citoyens du royaume céleste, de sorte que nous ne fussions plus des étrangers ou des hôtes, mais bien les concitoyens des saints, les serviteurs de Dieu, édifiés sur le fondement des Apôtres et des Prophètes, et sur Jésus-Christ lui-même qui est la pierre angulaire. Et les prêtres, qui n'offrent plus le sang des animaux, mais qui offrent avec lui, sur l'autel de la croix sacrée, le corps et le sang précieux de Jésus-Christ; sacrifice infiniment saint et acceptable, que les anges eux- mêmes désirent de contempler, et qui apaise la colère de Dieu, que nous ont attirée nos péchés. Et les prêtres, qui ne se rassasient plus, comme dans l'ancienne loi, de la chair des animaux ou de la manne du désert; mais du corps et du sang précieux de Jésus-Christ, l'Agneau sans tache, qui se livra pour être la nour-riture et la boisson spirituelle de nos âmes. Et les prêtres, offrant les hosties comme un sacrifice de louange agréable à Dieu, c'est-à-dire, à la très sainte Trinité, et à Dieu le Père, pour la gloire duquel le Fils a disposé toutes choses. A lui soit la gloire en soi-même, et l'empire sur toutes choses dans les siècles des siècles, c'est-à-dire, dans l'éternité. Ainsi soit-il. Qu'il soit ainsi, ou, que cela se fasse.

XI. Et parce que notre cœur est inquiet, et que le temps où les impies triomphent sur nous nous parait trop long, jusqu'à ce que nous soyons constitués les citoyens du royaume de Dieu, l'auteur relève nos âmes abattues, avec une efficacité admirable, par les paroles qui suivent : *Il viendra sur les nuées*; le texte latin dit : *Ecce venit cum nubibus*, comme voulant dire : *voici*; le temps est très court par rapport à la peine ou à la gloire éternelle. *Ecce, voici* : levez les yeux de votre âme vers les temps passés ; ils se sont écoulés, comme s'ils n'eussent jamais été, vers les temps présents ; comme ils s'écoulent rapidement ! et vers les temps futurs ; comme ils s'approchent, et comme tout s'accomplit, quoique nous n'y pensions pas ! Aussi, l'Écriture dit : « bien qu'il tarde, attendez-le ; il vient à l'instant, et il ne tardera pas ». *Le voilà qui vient sur les nuées* ; le texte latin se sert du temps présent, pour bien faire comprendre à la faiblesse de notre esprit que, quelque long que nous paraisse ce temps qui nous sépare du jour du jugement, il est cependant, par rapport à l'éternité, comme un temps présent, dans lequel Jésus-Christ viendra et apparaîtra. « C'est ainsi que viendra, etc. » Matth, XXIV, 30. La parole latine *ecce, voici*, qui est souvent employée dans ce livre, veut dire, dans la pensée de l'Esprit saint, que nous devons élever nos âmes et exciter notre imagination pour comprendre quelque chose de sérieux, d'admirable, d'aimable ou d'horrible.

# XII. Et tout œil le verra, parce qu'il apparaîtra visible à tous.

Et tout œil le verra : l'homme libre et l'esclave, le riche et le pauvre, les rois et les princes, les nobles et les plébéiens, les savants et les ignorants, les justes et les impies, etc. Mais tous le verront d'une manière différente; car son apparition sera infiniment agréable aux justes, comme celle d'un époux à son épouse, d'un père ou d'une mère à son Fils, d'un frère à son frère, d'un ami à son ami, et surtout d'un sauveur à un sauvé. En effet, il se présentera aux justes en qualité d'époux, de sauveur, de père, de maitre, de frère et d'ami. Luc, XXI, 28 : « Or, quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête, et regardez en haut », (c'est-à-dire, épanouissez vos cœurs), « parce que votre rédemption approche ». L'apparition de Jésus-Christ, au contraire, sera terrible aux impies et à ceux qui l'ont percé, comme sont les Juifs qui le crucifièrent, les soldats qui l'ont couronné d'épines et ont flagellé son corps sacré, Pilate qui l'a jugé, Hérode qui l'a mis en dérision, les Grands-Prêtres qui l'ont blasphémé, le traitant comme un voleur ; et nous, qui l'avons aussi percé par nos péchés. Et ceux qui l'ont percé dans ses membres saints, dans les pupilles, dans les veuves, dans les orphelins, dans les malheureux, dans les pauvres dont il est le protecteur, l'avocat et le père. Et ceux qui l'ont percé, en calomniant, condamnant, enviant, méprisant et traitant indignement les personnes et les choses saintes et sacrées, comme sont les tyrans, qui versèrent le sang innocent des martyrs à cause de la foi et de la justice ; les princes, les rois, les magistrats, les juges, les tuteurs, qui auront surchargé et opprimé les pupilles, les veuves, etc. Tels sont aussi les contempteurs, les détracteurs, ceux qui font de mauvais jugements, les impudents, les hérétiques, les empoisonneurs, etc. C'est à tous les méchants qui n'auront pas fait pénitence qu'il apparaitra comme un juge terrible, au point qu'ils diront aux montagnes : « Tombez sur nous ; et aux collines : Couvrez-nous, afin que nous ne voyons pas la face de celui qui est assis sur le trône ».

XIII. Et toutes les tribus de la terre en le voyant se frapperont la poitrine, le texte latin dit plangent se, ils pleureront sur eux-mêmes, en voyant les richesses de sa gloire, dont ils se seront privés si honteusement. Ils pleureront sur eux-mêmes, ils gémiront, voyant ceux qui se seront fondés sur Jésus-Christ. Et ils diront, se repentant et gémissant dans l'angoisse de leur esprit : « Ce sont ceux-là qui ont été autrefois l'objet de nos railleries ». Sap., V, 3. Oui. Ainsi soit-il. Ces deux paroles expriment une affirmation. La première est d'étymologie grecque et signifie les nations ; la seconde, tirée de l'hébreu, désigne les Juifs ; elles sont jointes ensemble pour persuader de l'irréfragable vérité de la résurrection et du jugement dernier, parce qu'en ce jour, tant les nations que les Juifs, verront Jésus-Christ comme un juge qui rendra à chacun selon ses œuvres, le bien ou le mal. Et cette vérité évangélique est l'unique qui puisse le mieux refréner notre volonté pervertie contre les plaisirs défendus de la vie présente, et exciter en nous la crainte de Dieu et l'amour de biens futurs. C'est pourquoi cette vérité est confirmée efficacement par ces deux mots : Etiam. Amen. Oui. Ainsi soit-il. De là ces paroles de Jésus-Christ, Matth., V, 18 : « Je vous dis en vérité, jusqu'à ce que la terre et le ciel passent, un seul iota ou un seul point de la loi ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent ». Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui doit venir; voulant dire par là : Ma sentence ne peut être ni changée ni annulée ; parce que je suis avant qu'aucun ne fût ; et toutes choses ont commencé, commencent et commenceront par

moi, et non sans moi, à qui tout aboutit. Il est appelé *l'alpha* et *l'oméga*; car l'alpha est la première lettre de l'alphabet grec, et l'oméga la dernière, voulant signifier par ces paroles que Dieu est le commencement et la fin de toutes les créatures, que tout lui est subordonné, à l'instar de la mer d'où sortent toutes les eaux, et où toutes les eaux aboutissent. *Qui est, qui était, et qui doit venir*; ces dernières expressions s'expliquent comme plus haut.

# § II. DE L'AUTEUR DE L'APOCALYPSE. COMMENT SAINT JEAN A VU ET ÉCRIT CE LIVRE. CHAPITRE I. - VERS. 9-12.

XIV. VERS. 9. - Moi, Jean votre frère, qui ai part à la tribulation, et au règne, et à la patience de Jésus-Christ, j'ai été dans l'île nommée Pathmos, pour la parole de Dieu, et pour le témoignage rendu à Jésus.

VERS. 10. - Au jour du Seigneur, je fus ravi en esprit, et j'entendis derrière moi une voix éclatante comme une trompette.

VERS. 11. - Qui disait : Ecris dans un livre ce que tu vois, et adresse-le aux Eglises qui sont en Asie : à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée.

Après le salut, saint Jean passe immédiatement à la narration : il y fait mention, comme en passant, de sa personne, du lieu où il reçoit la révélation, de la raison pour laquelle cette révélation lui est faite en ce lieu, du temps et du mode. Il rend d'abord les auditeurs attentifs, comme on a toujours coutume de le faire dans les exordes. Moi, Jean votre frère, non pas par les liens du sang, mais par la régénération spirituelle opérée par le sacrement de baptême. Votre frère dans l'unité et la communion des saints, dans la charité, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, qui est le père commun de nous tous, selon la régénération dans la vie éternelle. Qui ai part à la tribulation, et au règne, et à la patience de Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ, qui est notre chef, qu'est fondé tout mérite ; et c'est par l'unité de la foi et de la charité, qui est dans la communion des saints, que dérivent, comme par une participation de parenté ou de sang, les mérites des justes dans chacun des membres. Qui ai part à la tribulation, c'est-à-dire que j'ai été persécuté à cause de la foi de Jésus-Christ comme les autres apôtres, lorsque je fus plongé dans une chaudière d'huile bouillante. J'ai enduré le martyre autant qu'il m'a été possible, à cause du royaume céleste dans lequel on ne peut entrer que par beaucoup de tribulations<sup>5</sup>, de même que Jésus-Christ a dû souffrir pour entrer dans sa gloire. D'où il résulte que celui qui n'imite pas Jésus dans les tribulations ne le suivra pas dans son royaume. Et à la patience de Jésus-Christ, c'est-à-dire à cause de Jésus-Christ qui donne la patience, et nous console dans la tribulation. La tribulation diffère de la patience en ce que la tribulation (qui dérive des mots latins tribula, tribulatio) indique une persécution des tyrans longue, véhémente et variée, par laquelle l'âme du patient est mise dans un état d'angoisses dont l'Eglise gémit ; tandis que le mot patience exprime le support des misères communes à tous les hommes. Le mot tribulation signifie aussi les tourments de tous genres par lesquels les saints sont éprouvés comme le raisin sous le pressoir. Et la patience est la vertu qui nous les fait endurer avec un esprit calme. J'ai été dans l'île nommée Pathmos ; car saint Jean ayant été mis dans une chaudière d'huile bouillante, n'y fut pas brûlé, mais plutôt oint comme un fort athlète ; et il n'en sortit que plus vigoureux. Il fut envoyé en exil à Pathmos par Domitien, qui succéda à Titus, son frère, l'an de Jésus-Christ 82. Et c'est dans son exil que Dieu révéla à saint Jean ces mystères de l'Apocalypse. J'ai été dans l'île, etc. ; ces paroles désignent le lieu où il reçut cette révélation, c'est-à-dire une île sous la figure de laquelle est fort bien représentée l'Eglise de Jésus-Christ ; car, dans l'Eglise, les choses célestes sont ouvertes aux fidèles comme une île est généralement accessible de quelque côté ; et de même qu'une île est continuellement exposée aux injures de la mer, ainsi l'Eglise est continuellement affligée par les persécutions du démon, de la chair et du monde.

XV. Pour la parole de Dieu, et pour le témoignage rendu à Jésus-Christ. Par ces paroles, saint Jean indique en passant la cause de son exil ; car il fut envoyé en exil, parce qu'il ne voulut pas nier Jésus-Christ, ni cesser de le prêcher. Ensuite il ajoute le mode de sa vision : J'ai été ravi en esprit, c'est-à-dire en extase, au jour du Seigneur, qui est le jour destiné à la contemplation divine. Et j'ai entendu dans l'imaginative, derrière moi. Pour comprendre ces mots, il faut savoir que, chez les prophètes, les mots devant moi désignent un temps passé ; en moi un temps présent ; et après moi ou derrière moi, un temps futur ; or, comme les principaux mystères qui furent révélés à saint Jean, quand il écrivit ce livre, devaient s'accomplir dans un temps futur, voilà pourquoi il dit : Et j'entendis derrière moi une voix imaginaire, forte et éclatante comme une trompette. Ces dernières paroles font voir la vertu et l'autorité de l'ange qui parle au nom de Jésus-Christ, en disant : Ce que tu vois, c'est-à-dire, ce que tu verras dans la présente révélation. Ce que tu vois dans ton imagination et par l'intellect, avec une pleine intelligence, écris-le dans un livre, pour l'instruction des fidèles, et adresse-le aux sept églises qui sont en Asie : à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Par ces sept églises, sont désignés les sept âges de l'Eglise catholique, c'est-à-dire, sept époques diverses dans le cours desquelles le Seigneur accomplira toutes choses, et brisera la tête de plusieurs sur la terre ; et le siècle sera consommé. C'est pourquoi ces sept églises de l'Asie-Mineure furent le type des sept âges à venir de l'Eglise, jusqu'à la fin du monde. Saint Jean écrivit tout d'abord à ces sept églises, et décrivit les choses dont elles étaient le type, comme on le verra plus clairement dans l'explication de chaque événement en particulier.

XVI. VERS. 12. - Et je me tournai pour voir qui me parlait. Et en même temps, je vis sept chandeliers d'or.

Et je me tournai ; c'est-à-dire, je tournai ma pensée, ou j'appliquai mon esprit, pour comprendre les mystères des choses à venir. Ces paroles nous apprennent que, dans la révélation des choses célestes, il faut détourner son esprit des objets terrestres, et le tourner vers Dieu. Pour voir qui me parlait, le texte latin dit : ut viderem vocem, pour voir la voix,

c'est-à-dire, voir celui qui parlait, prenant l'effet pour la cause. Comme il est écrit, Exod., XX, 18 : *Cunctus autem populos videbat voces*, etc., tout le peuple voyait les voix, c'est-à-dire, entendait.

XVII. Avertissement sur la manière dont saint Jean écrivit l'Apocalypse.

Il y a trois manières de voir, d'entendre ou de percevoir quelque chose avec les sens.

La première est celle de voir avec les yeux, ou d'entendre avec les oreilles, par l'opération des sens ; c'est ainsi que nous voyons les étoiles au ciel, etc. ; et que les compagnons de Saul (de Paul) entendirent la voix de Jésus-Christ.

La seconde, c'est lorsque, endormis ou éveillés, nous voyons en esprit, ou nous comprenons, par des visions de l'imagination, des choses qui en figurent une autre. Dans ce cas, nos sens extérieurs sont élevés par le Seigneur d'une manière si admirable et si ineffable, que la personne qui est mise ainsi en état d'extase, saisit les objets qui lui sont présentés, d'une manière plus certaine et plus parfaite qu'aucun homme ne pourrait voir, entendre, sentir ou saisir un objet quelconque, fût-il doué des sens les meilleurs.

La troisième manière est intellectuelle, comme lorsque nous voyons une chose avec la seule pensée, sans le secours des images par lesquelles les choses se présentent à nous comme figurées. Or tout cela a lieu chez les prophètes, par la volonté de Dieu, en quatre manières :

- 1° Avec l'obscurité de la foi ; quand le prophète ne reconnaît pas évidemment que Dieu parle ; mais étant élevé audessus de la nature par une lumière céleste, il remarque que c'est Dieu qui parle.
- 2° Avec l'évidence dans celui qui atteste. C'est lorsque l'âme du prophète est élevée et illuminée par un secours tel, qu'il reconnaît évidemment que c'est Dieu ou un ange qui lui parle.
  - 3. S'il n'écrit pas les choses qu'il voit ainsi.
- 4° Enfin, si le style naturel et l'éloquence du prophète sont élevés dans ce qu'il écrit, de telle sorte que sa plume court, pour ainsi dire, avec la plus grande rapidité, et que l'homme écrit sans fatigue, et connaît en tout ou en partie ce qu'il écrit, selon que Dieu le veut pour son bon plaisir ou pour notre utilité.

Or cette Apocalypse fut révélée à saint Jean l'évangéliste, le plus grand de tous les prophètes, de la manière la plus parfaite. Car il vit et comprit tous ces mystères, par des visions imaginaires et par le secours de l'ange qui l'assistait et éclairait évidemment son âme. C'est pourquoi il dit : *J'ai été ravi en esprit, au jour du Seigneur*. Voulant signifier, par ces paroles, que sa sainte âme, ravie en extase, vit, entendit et comprit, par le secours du même ange, tout ce qu'il a écrit dans ce livre.

# § III. DESCRIPTION DE L'EGLISE MILITANTE RÉVÉLÉE À SAINT JEAN PAR SA RESSEMBLANCE AVEC JÉSUS-CHRIST. CHAPITRE I. - VERSET 13-20.

XVIII. Et je me tournai, etc... je vis sept chandeliers d'or; c'est-à-dire, sept églises pleines de l'huile des bonnes œuvres, ardentes du feu de la charité, illuminées par la sagesse du Verbe divin, et brillantes, aux yeux du monde, comme des lampes et des candélabres. En effet, Jésus-Christ institua son Eglise, afin qu'elle vînt au secours des indigents, par l'huile des œuvres de miséricorde; que les infirmes fussent oints et fortifiés; que ceux qui sont froids fussent échauffés par le feu de la charité; que les aveugles fussent éclairés par la sagesse céleste; et que les œuvres de ténèbres prissent la fuite devant les œuvres de lumière et de sainte conduite. Chandeliers d'or; c'est-à-dire, fondus dans la science de la discrétion et dans la prudence céleste. Car, de même que l'or est plus estimé que les autres métaux par les rois, les princes et les autres hommes; et de même qu'il a une grande efficacité, dans la médecine, pour guérir les infirmes; de même aussi, la discrétion et la prudence sont non-seulement très estimées des hommes, mais elles sont de plus nécessaires à la médecine spirituelle, dans la correction fraternelle. Chandeliers d'or, par lesquels sont représentés la splendeur, les richesses, la majesté, l'honneur et la gloire extérieure dont Jésus-Christ a voulu orner l'Eglise, son épouse, et la rendre éclatante aux yeux du monde, selon la diversité des temps. Chandeliers d'or, c'est-à-dire polis et ouvragés; car, de même que l'or est éprouvé par le feu, et que le candélabre prend sa forme sous l'instrument de l'ouvrier, ainsi l'Eglise se consomme et s'étend en longanimité, purgée par les tribulations et par les coups de la tentation.

XIX. VERS. 13. - Et au milieu des sept chandeliers d'or, (je vis) quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, et ceint, au-dessous des mamelles, d'une ceinture d'or.

Ce texte décrit à la lettre la personne du Christ, que l'ange représentait, comme étant constitué, par Dieu le Père, pour être le Grand-Prêtre et le Juge des vivants et des morts. Cette personne du Christ figure aussi la personne, le gouvernement et la nature de l'Eglise, son épouse. Et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme; c'est-à-dire, un ange qui n'était pas le Christ en personne, mais un ange envoyé de lui, qui représentait la personne du Christ. Semblable au Fils de l'homme; c'est-à-dire, offrant une image, une similitude ou une idée de Jésus-Christ, selon laquelle il forma son Eglise semblable à lui. Semblable au Fils de l'homme; désignant par là l'Esprit du Christ, qui maintient et vivifie spirituellement le corps de son Eglise, comme l'âme de l'homme vivifie son corps. C'est pourquoi saint Jean écrit ces paroles: Au milieu des sept chandeliers d'or. En effet, le Christ, dont la personne est représentée par l'ange, est au milieu de son Eglise comme un chef invisible, la gouvernant, la maintenant, la vivifiant, l'instruisant, la consolant, la défendant et l'aimant; de même qu'un maitre est au milieu de ses disciples, un père au milieu de ses enfants, un roi au milieu de ses sujets, et un chef au milieu de ses soldats, selon qu'il est écrit, Matth. XXVII, 20: « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle ». Ses anges sont aussi au milieu de l'Eglise, comme des ministres pré-ordonnés de Dieu pour être notre tutelle, notre salut et notre secours. Enfin, cet ange qui est au milieu des sept chandeliers d'or, est aussi le type de tous les autres anges.

XX. Vêtu d'une longue robe, et ceint au-dessous des mamelles d'une ceinture d'or.

Ces paroles dépeignent cet être semblable au Fils de l'homme ; et cette description nous révèle la nature et le gouvernement de l'Eglise catholique, épouse de Jésus-Christ.

1° Saint Jean dit qu'il le vit *vêtu d'une longue robe*; or, la longue robe ou l'habit sacerdotal, qui descend jusqu'aux pieds, est l'aube. Cet habit désigne l'humanité de Jésus-Christ sous laquelle il se montra aux hommes, s'étant rendu semblable à nous, et ayant été recouvert d'un habit comme un homme et comme un Pontife qui pût compatir à nos infirmités. Il fut constitué de Dieu le Père, Prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédech, s'étant offert au Père une fois, sur la croix, comme une hostie vivante; et s'offrant chaque jour pour nous, dans le sacrifice de la messe. Or, telle est aussi l'Eglise catholique: elle offre, en effet une vive image du Christ, et nous donne une idée ou un prototype de son divin époux. Elle est ornée d'une longue robe, c'est-à-dire de la dignité et de l'habit sacerdotal descendant jusqu'aux pieds, pour représenter le sacerdoce qui continuera jusqu'à la consommation du siècle. La blancheur de cette longue robe indique la pureté de conscience, la simplicité de l'âme, l'humilité de l'esprit et la chasteté du corps, qui doivent toujours accompagner le sacerdoce.

2° Et ceint au-dessous des mamelles d'une ceinture d'or, de la ceinture de la justice et de la vérité de Jésus. Isaïe, XI, 5 : « La justice sera la ceinture de ses reins, et la foi le baudrier dont il sera ceint »<sup>6</sup>. Ceinture d'or, c'est-à-dire que le sacerdoce aura beaucoup à souffrir du monde à cause de la justice et de la vérité, et qu'il sera éprouvé comme l'or dans la fournaise. Or, c'est ainsi qu'on peut dire aussi de l'Eglise du Christ, qu'elle est ceinte sous les mamelles. Par les reins ceints, on comprend la mortification de la chair, telle qu'elle était prescrite dans l'ancien Testament ; et par la poitrine ceinte sous les mamelles, on entend la mortification de l'âme, telle qu'elle est ordonnée dans la nouvelle loi. Car, sous la nouvelle loi, Jésus-Christ orne et ceint nouvellement l'Eglise, son épouse, comme d'une ceinture d'or précieux. Matth., V, 27 : « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Vous ne commettrez point d'adultère ; mais moi je vous dis que quiconque aura regardé une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur ».

#### VERS. 14. - 3° Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige.

Il est convenable que la tête du prêtre, comme celle du juge, ait la blancheur de la maturité et de la sagesse. C'est pour cela qu'il est dit que celui qui était semblable au Fils de l'homme avait la tête et les cheveux blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. La tête représente le Verbe de Dieu, la sagesse éternelle. Et il est dit que sa tête était blanche, comme pour représenter l'âge, parce qu'il est éternel, et qu'il est la sagesse éternelle du Père. C'est pourquoi le prophète Daniel dit du Christ, Chap. VII, 9 : « J'étais attentif à ce que je voyais, jusqu'à ce que des trônes fussent placés, et que l'Ancien des jours s'assit ». Les cheveux signifient les saints et les justes formant une foule si grande de toutes les nations que personne ne peut les compter, etc. De plus, les cheveux croissent sur la tête, ils y sont adhérents, et en sont l'ornement ; or, c'est ainsi que les saints et les justes de Dieu ont été produits par la divine Sagesse, ayant pour chef Jésus-Christ, sur qui ils se fondent ; de plus ils lui sont inhérents par la foi, l'espérance et la charité, et en sont comme l'ornement à l'extérieur ou au dehors. Car Dieu est glorifié par ses saints qui ont vaincu par lui, le monde, la chair et le démon, pour parvenir au royaume éternel. Enfin, il est parlé ici de deux sortes de blancheur : 1° *Blanc comme de la laine blanche* ; 2° *blanc comme de la neige*.

- 1° Par les cheveux blancs comme de la laine blanche, on comprend ceux qui devinrent blancs par beaucoup d'épreuves, et furent lavés comme la laine dans les eaux des tribulations, lesquelles ne purent pas éteindre leur charité. Sous cette espèce sont compris aussi ceux qui se souillèrent sur cette terre de la boue du péché mortel, et se lavèrent ensuite, comme Marie Madeleine et d'autres saints, dans les eaux du Jourdain et de la pénitence, à l'instar des brebis qu'on lave avant de les tondre.
- 2° Par les cheveux blancs comme de la neige, on comprend les vierges et tous ceux qui, ayant conservé leur première innocence, la portèrent au ciel à leur époux Jésus-Christ. Ceux-ci sont décrits dans l'Apocalypse, XIV, 5 : « Il ne s'est point trouvé de mensonge en leur bouche, parce qu'ils sont purs, devant le trône de Dieu, comme de la neige ». Dans toutes ces choses, nous voyons aussi le portrait de notre sainte Mère l'Eglise catholique. En effet, son chef invisible est Jésus-Christ, qui a formé son corps, et qui lui communique intérieurement la plénitude de la grâce et de la vérité. Son chef visible est, par une succession continuelle, le souverain Pontife, prêtre lui-même et représentant le sacerdoce, ou tous les prêtres qui lui sont subordonnés. On comprend aussi par là tous les prélats qui, assistés par la grâce du Saint Esprit, gouvernent et régissent l'Eglise sur la terre par Jésus-Christ. Le chef visible de l'Eglise a aussi la blancheur de l'âge, puisqu'il a existé par une succession continuelle depuis Jésus-Christ jusqu'à ce jour, ayant brisé la tête de tous les chefs d'hérésie. Il a la blancheur de la maturité, parce que sa doctrine fut toujours saine, raisonnable et sainte, et que l'Eglise catholique a toujours observé un ordre magnifique dans ses cérémonies et dans toutes les autres choses sacrées.
- 3° Et ses yeux paraissaient comme une flamme de feu ; ce qui signifie la vivacité de l'intellect dans la connaissance de la vérité. Car de même que l'homme a naturellement deux yeux, le droit et le gauche ; ainsi Jésus-Christ, qui est parfait comme Dieu, et comme homme, a deux yeux très purs et très perspicaces, qui sont toute la science de la divinité et de l'humanité. Ces yeux de Jésus-Christ sont d'une vue et d'une intelligence infinie, parce qu'il scrute intimement et voit toutes les choses tant surnaturelles que naturelles, tant bonnes que mauvaises, dans le passé, le présent et l'avenir. De l'œil droit il voit les bons avec leurs bonnes œuvres, et de l'œil gauche il voit les méchants et leurs iniquités. Ps., XXXIII, 15 : « Les yeux du Seigneur sont attachés sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais le regard du Seigneur est sur ceux qui font le mal, pour effacer de la terre jusqu'à leur souvenir ». C'est pourquoi saint Jean ajoute : Comme une flamme de feu ; car, de même que le feu est un élément simple et terrible qui éprouve l'or et le purifie, qui

éclaire les ténèbres et révèle leurs œuvres, qui dévore et pénètre tout ; ainsi les yeux de Dieu sont terribles, quand ils scrutent les reins et les cœurs ; qu'ils voient et éclairent tout, les ténèbres et les œuvres de ténèbres quelque cachées qu'elles soient. Les yeux de Dieu pénètrent jusqu'aux secrets de l'enfer. Notre sainte mère l'Eglise catholique a aussi deux yeux parfaitement semblables. Le premier de ses yeux est divin ; c'est l'assistance de l'Esprit saint. Jésus-Christ demanda cet œil au Père, et le donna à son épouse. Jo., XIV, 16 : « Et je prierai mon Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point ; mais pour vous, vous le connaîtrez, parce qu'il demeurera avec vous et qu'il sera dans vous ». L'autre œil de l'Eglise, c'est l'Ecriture sainte, les saints Canons, les écrits des saints Pères, les saints Conciles, la théologie, ainsi que les sources de toutes les autres sciences, tant naturelles que surnaturelles, auxquelles on a égard dans les définitions et les sentences. Et ces yeux de vérité et de clarté de l'Eglise sont magnifiques. Cantic., IV, 1; « Que tu es belle ! ma bien-aimée, que tu es belle ! tes yeux sont les yeux de la colombe ». Or, tels sont les yeux de l'épouse de Jésus-Christ, par lesquels elle discerne le bien du mal, la vérité de l'erreur, les ténèbres de la lumière, et qui font le jugement, la justice et la vérité. Et ce sont ces yeux qui, comme une flamme ardente, ont tué tous les hérétiques, ont vaincu le démon, le père du mensonge, le dragon, la bête, et qui pénètrent jusqu'aux secrets de l'enfer.

# VERS. 15. - 5° Ses pieds étaient semblables à de l'airain fin, quand il est dans une fournaise ardente.

Ces paroles signifient la ferveur du zèle à procurer l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Zèle infini dans Jésus-Christ qui descendit des cieux pour nous et pour notre salut, endurant dans ce but la faim et la soif, pendant trente-trois ans, etc. Et il foula aux pieds le pressoir de sa passion et des tribulations. Isaïe, LXIII, 3 : « J'étais seul à fouler le vin, sans qu'aucun homme d'entre tous les peuples fût venu avec moi ». Conséquemment aussi par les pieds on entend la force du Christ dans les travaux et les tribulations, et sa patience invincible par lesquelles il foula aux pieds, comme en passant, et vainquit toutes les difficultés et adversités qui se présentèrent à lui sur le chemin de la vie et surtout de sa passion. C'est pour cela que ses pieds sont appelés semblables à de l'airain fin, quand il est dans une fournaise ardente. Car de même que l'airain fin, qui est un métal très dur, résiste à toute l'ardeur du feu, et que plus on l'y expose, et plus sa couleur devient belle ; ainsi brillent, dans l'ardeur des tribulations et de sa passion, la force, la patience et la ferveur de Jésus-Christ. Et c'est ainsi encore que les pieds de l'Eglise sont la ferveur de la charité, qui anime les saints pour procurer le salut des âmes. Car la patience et l'humilité des saints soutiennent l'Eglise qui suit les traces de Jésus-Christ ; et c'est avec ces deux vertus, qui sont comme leurs pieds, que les saints foulent l'adversité et la félicité de ce monde. Ces pieds d'airain fin sont très forts et très durs dans l'adversité et dans la prospérité ; ils brûlent du feu de la charité, et ils sont exposés à ce feu dans les tribulations du monde, de la chair et du démon, et ils y résistent. C'est pourquoi l'Ecriture dit avec raison Rom., X, 15 : « Oh ! qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui évangélisent la paix, de ceux qui évangélisent les vrais biens!»

## 6° Et sa voix (était) comme la voix des grandes eaux.

Ces paroles signifient l'efficacité du Verbe dans la prédication et la correction. Car la voix du Christ, c'est la prédication, et aussi son Evangile très saint et très efficace, dont saint Paul dit dans son Epître aux Hébreux, IV, 12 : « La parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants ; et elle pénètre jusque dans les replis de l'âme et de l'esprit, jusque dans les jointures et dans les moelles ; elle démêle les pensées et les mouvements du cœur ». Les prophètes ont beaucoup parlé de cette voix, l'appelant une verge, et aussi l'esprit, ou le souffle de sa bouche. Cette voix, c'est encore la grâce de Dieu, de Jésus-Christ, qui éclaire et excite l'âme, et qui parle au cœur. Comme la voix des grandes eaux, comme une eau qui pénètre, purifie, arrose et féconde spirituellement. Il est parlé de l'efficacité de cette voix, qui est comme la voix des grandes eaux, au livre des Psaumes, XXVIII, 3 : « La voix du Seigneur a retenti sur les eaux ; le Dieu de majesté a tonné ; le Seigneur s'est fait entendre sur une grande abondance d'eaux. La voix du Seigneur est accompagnée de force ; la voix du Seigneur est pleine de magnificence. La voix du Seigneur brise les cèdres ; car le Seigneur brisera les cèdres du Liban, et il les mettra en pièces aussi aisément que si c'étaient de jeunes taureaux du Liban, ou les petits chéris des licornes. La voix du Seigneur fait jaillir les flammes et les feux. La voix du Seigneur ébranle le désert ; car le Seigneur remuera et agitera le désert de Cadès. La voix du Seigneur prépare les cerfs, et il découvrira les lieux sombres et épais, et tous, dans son temple, publieront sa gloire ». L'Eglise a aussi une pareille voix, et c'est la voix des prédicateurs criant dans le désert de ce monde ; cette voix, c'est encore la parole de Dieu exprimée dans l'ancien et le nouveau Testament. Ces voix sont les définitions et les décrets des Conciles de l'Eglise, les saints Canons, enfin la voix du souverain Pontife et des autres prélats s'adressant aux fidèles. Isaïe, XLIX, 2, dit de cette voix : « Il a rendu ma bouche comme une épée perçante ; il m'a protégé sous l'ombre de sa main ; il m'a mis en réserve comme une flèche choisie ; il m'a tenu caché dans son carquois ».

#### VERS. 16. - 7° Il avait sept étoiles en sa main droite.

Ces sept étoiles signifient l'universalité des évêques, qui sont appelés des étoiles, parce qu'ils doivent éclairer l'Eglise par leur vie et par leur doctrine. Dan., XII, 3 : « Ceux qui en auront instruit plusieurs dans la voie de la justice, luiront, comme des étoiles, dans l'éternité ». Il est dit d'eux, qu'ils sont dans la droite du Christ, parce que sans lui ils ne peuvent rien faire de droit. Jo., XV, 5 : « Sans moi vous ne pouvez rien faire ». Il est dit aussi, qu'ils sont dans sa droite, parce qu'ils sont placés sous sa puissance, par laquelle, tantôt il exalte, tantôt il humilie, tantôt il élève, tantôt il abaisse sur la terre celui qui doit être foulé aux pieds par les hommes. C'est ainsi que Jésus-Christ contient tout dans sa grâce et sa puissance, désignées ici par sa droite. L'Eglise a aussi une semblable droite, qui est l'autorité du souverain Pontife, ou la juridiction universelle et hiérarchique sous laquelle tous les autres évêques se trouvent placés.

8° De sa bouche sortait une épée à deux tranchants.

Par l'épée, on désigne la justice ; Jésus-Christ étant le juge des vivants et des morts. Cette épée est à deux tranchants, parce que ce juge sera juste, ne considérant ni le roi, ni le pauvre ; il jugera les justes et les impies, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Il faut remarquer que cette épée sort de sa bouche, puisque la sentence d'un juge se prononce par la bouche. En effet, saint Matthieu, XXV, 34, parlant de Jésus-Christ, dit : « Alors, le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père ; possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Car, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli ; j'étais nu, et vous m'avez revêtu ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus à moi, etc. » ibid., V, 4!: « Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, etc., etc. » L'Eglise tient aussi une pareille épée, puisque Jésus-Christ l'a établie juge des controverses qui peuvent s'élever, à certains temps, sur la justice et la foi. Matth., XVI, 18: « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ; et tout ce que tu lieras sur la terre, sera aussi lié dans les cieux ; et tout ce que tu délieras sur la terre, sera aussi délié dans les cieux ». L'Eglise juge donc les choses de la justice, selon les saints Canons, et décide ce qui est de foi, en déclarant le sens légitime des saintes Ecritures, et en portant des sentences d'excommunication et d'anathème contre les obstinés. C'est donc avec raison qu'on appelle un glaive, ce pouvoir de l'Eglise catholique, de prononcer l'anathème et l'excommunication ; pouvoir dont elle a toujours usé, et qu'elle possèdera toujours.

9° Et son visage était aussi lumineux que le soleil dans sa force.

Le visage de Jésus-Christ triomphant, dans le ciel, c'est son humanité très glorieuse, d'où rayonne la lumière qui est en lui, ainsi que la splendeur de la gloire éternelle, visage que les anges mêmes désirent contempler, qui illumine tout homme venant en ce monde, Jo., I, 9. C'est pourquoi il ajoute : que le soleil dans sa force. Car, de même que le soleil éclaire tout le monde, le réchauffe, le féconde, et qu'il pénètre, par sa force, les montagnes, les mers et toutes choses ; ainsi Jésus-Christ, qui est la splendeur de la lumière éternelle, arrose tout ce qui est aride, avec la rosée de la gloire divine ; il sèche tout ce qui est humide, par la chaleur des désirs célestes ; il réchauffe tout ce qui est froid, par le feu de son amour ; enfin il remplit toute chose de sa bonté. Il est parlé de son visage, au livre des Psaumes, CIII, 29 : « Si vous détournez d'eux votre face, ils seront troublés ; vous leur ôterez l'esprit, et ils tomberont dans la défaillance et retourneront dans leur poussière ». Le visage de l'Eglise, épouse de Jésus-Christ, est aussi magnifique par la splendeur de l'Esprit saint, qui s'est répandu sur elle au jour de la Pentecôte ; c'est pourquoi elle brille comme le soleil dans sa force, c'est-à-dire, dans un ordre très beau, dans la conformité de toutes choses, dans la magnificence de ses rits et de ses cérémonies, etc. *Elle brille comme le soleil dans sa force* ; c'est-à-dire, dans ses lois saintes, conformes à Dieu, à la nature et aux hommes. Comme le soleil dans sa force ; c'est-à-dire, dans l'intégrité, la pureté et la vérité de sa foi. Et c'est par là qu'elle illumine tout homme venant en ce monde ; de telle sorte que si les païens, les hérétiques et les autres infidèles voulaient regarder la face de l'Eglise catholique, ils pourraient facilement être éclairés et se convertir à la vraie foi.

XXI. Après avoir suffisamment décrit, de la tête aux pieds, celui qui était semblable au Fils de l'homme, saint Jean ajoute : VERS. 17. - Et lorsque je le vis, je tombai ses pieds comme mort.

Par ces paroles, on voit la terreur et la crainte presque mortelles dont fut saisi saint Jean. Aussi ajoute-t-il, qu'il tomba à ses pieds, afin que par là l'Esprit du Christ nous montrât aussi que les pieds de son Eglise, qui sont, comme nous l'avons dit plus haut, la force et la patience, seraient étonnants et terribles, puisque l'Eglise devait fouler, jusqu'à la fin du monde, le pressoir des tribulations, et marcher dans le sang des martyrs. Ces deux mots, étonnants et terribles, sont bien l'expression des sentiments qu'on éprouve à la vue des événements merveilleux qui signalent les divers âges de l'Eglise. En effet, quelle chose terrible que les maux que Dieu permet contre son Eglise, pour l'éprouver ! Mais aussi, quelle chose étonnante et admirable, que l'intervention de sa bonté, de sa patience et de son amour en faveur de ses élus, dans toutes ces horribles épreuves ! Après la crainte et la terreur, vient ordinairement la consolation.

XXII. Et il mit sa main droite sur moi.

Sa droite désigne la grâce et la puissance du Christ, qu'il plaça sur saint Jean, représentant ici la personne de l'Eglise; c'est-à-dire, qu'il plaça sa droite sur son Eglise et ses membres, en disant: *Ne crains point*; comme pour dire: Ne craignez point, quoique vous deviez subir d'horribles persécutions et traverser le torrent du sang des martyrs, auquel torrent il a plu de toute éternité à mon Père que je busse, pour la gloire de ses élus; car *j'ai mis sur vous ma droite*, c'est-à-dire, ma grâce. *Ma droite*, c'est-à-dire, ma puissance, qui ne permettra pas qu'on vous impose au-delà de ce que vous pouvez faire et supporter. *Ma droite*, parce que je serai avec vous dans toutes vos tribulations, jusqu'à la consommation des siècles.

XXIII. VERS. 18. - Je suis le premier et le dernier ; je suis celui qui vit ; j'ai été mort, mais je suis vivant dans les siècles des siècles.

Par ces paroles, il excite l'Église, et nous qui en sommes les membres, par son exemple, le plus admirable possible, à supporter tous les maux ; et il nous conforte en disant : *Je suis le premier*, c'est-à-dire, je suis Dieu et le principe de toutes les créatures ; et cependant *je suis le premier* qui ai enduré toutes ces choses et plusieurs autres, pour vous servir d'exemple. *Et le dernier*, c'est-à-dire, la fin pour laquelle toutes choses ont été créées et à laquelle toutes choses sont coordonnées et se rapportent ; et cependant, je suis le dernier des vivants. Isaïe, LIII, 2 : « Nous l'avons vu, et il n'avait rien qui attirât l'œil, et nous l'avons méconnu. Il nous a paru un objet de mépris, le dernier des hommes, un homme de douleur, qui sait ce que c'est que souffrir. Son visage était comme caché. Il paraissait méprisable, et nous ne l'avons

point reconnu. Il a pris véritablement nos langueurs sur lui, et il s'est chargé lui-même de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme un lépreux, comme un homme frappé de Dieu et humilié. Et cependant il a été percé de plaies pour nos iniquités, il a été brisé pour nos crimes. Le châtiment qui doit nous donner la paix s'est appesanti sur lui ; et nous avons été guéris par ses meurtrissures ». Je suis celui qui vit : j'ai été mort ; voulant dire par ces paroles : Voyez, je suis vraiment mort sur la croix, et j'ai été déposé dans un sépulcre ; on désespérait de ma vie et de ma résurrection ; et cependant je suis vraiment ressuscité, et je vis, moi, qui fus mort. Et voilà que je suis vivant dans les siècles des siècles. Par ces paroles, Notre-Seigneur Jésus-Christ nous montre l'immortalité, et veut nous convaincre et persuader nos âmes, d'endurer la mort même avec amour, en nous disant : Me voilà, moi, qui ai souffert peu de temps, je suis vivant dans les siècles des siècles ; c'est-à-dire, je suis éternellement immortel et impassible, selon cette parole, Rom., VI, 10 : « Car quant à ce qu'il est mort, il est mort seulement une fois pour le péché : mais quant à la vie qu'il a maintenant, il vit pour Dieu ». C'est en considérant l'immortalité, que les saints martyrs et les vierges délicates vainquirent avec joie et supportèrent avec patience tous les tourments du monde et toutes les tentations du siècle.

## XXIV. - Et j'ai les clefs de la mort et de l'enfer.

Les clefs signifient la puissance. *J'ai les clefs de la mort*: témoin le prophète Osée, XIII, 14: « Mort, je serai ta mort ». Et ailleurs le Seigneur dit aussi: « La mort rendra ses morts à mon commandement, au son de la trompette. Elle les rendra vivants, etc... Levez-vous, morts, etc... Venez au jugement ». Je rendrai la mort des fidèles précieuse devant le Seigneur, quel qu'en soit le genre. *J'ai les clefs... de l'enfer*. C'est-à-dire, la puissance sur le démon qui, semblable au lion rugissant, tourne autour de nous, cherchant à nous dévorer ; et auquel nous devons résister, forts dans la foi. *De l'enfer*, c'est-à-dire, du prince de ce monde, soit de ses ministres et de ses membres qui cherchent par tous les moyens possibles à vous réduire sous leur puissance, et à vous éloigner de moi par d'innombrables supplices. Mais ce prince a déjà été rejeté, et voilà pourquoi vous ne devez pas craindre ses ministres. C'est ce que Jésus-Christ nous dit encore dans saint Luc, XII, 4: « Ne craignez point ceux qui tuent le corps... craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir de jeter dans l'enfer ». *De la mort et de l'enfer*, parce que lorsque ceux qui sont les ministres du diable auront assez sévi, la mort les dépècera par mon ordre, et l'enfer les engloutira tout vivants. Ils ne séviront pas contre ma volonté, ni au-delà ; car je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces, et je ferai fructifier vos tentations. Celui qui a la clef de la maison y introduit qui il lui plait, et il en exclut aussi qui il veut.

VERS. 19. - Ecris donc les choses que tu as vues, c'est-à-dire, les maux passés que je t'ai révélés ; ceux qui sont présents, ou imminents ; et ceux qui, par la permission de Dieu, ont déjà commencé ou sont sur le point d'arriver pour éprouver l'Eglise. Et celles qui doivent arriver ensuite. Les maux qui doivent suivre, ou qui arriveront à la fin des temps, afin que par les exemples de patience et de force invincible des premiers persécutés, ceux qui les suivront, et les derniers fidèles soient suffisamment encouragés.

VERS. 20. - Voici le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept candélabres d'or.

C'est-à-dire, voici le mystère qu'il nous expose en nous apprenant comment par la propriété des choses et des paroles, et par les allégories, nous devons comprendre et interpréter les autres choses. Par les sept anges on comprend donc, l'universalité des évêques qui existeront dans les sept âges de l'Eglise.

Les sept candélabres nous font comprendre les sept âges à venir de l'Eglise dans le cours desquels le siècle sera consommé, tout sera réduit en ruines ; et la tête de celui qui a dominé la terre sera brisée. Les sept étoiles sont les sept Anges des sept Eglises, et les sept candélabres sont les sept Eglises. Saint Jean décrit toutes ces choses dans la suite.

# SECTION II. SUR LE CHAPITRE II. DES QUATRE PREMIERS AGES DE L'ÉGLISE MILITANTE.

§ 1. Du premier âge de l'Eglise militante qu'on peut appeler l'âge d'ensemencement (*seminativus*), depuis Jésus-Christ et les Apôtres, jusqu'à Néron.

CHAPITRE II. Vers. 1-7.

VERSET I.

1. Ecris à l'ange de l'Eglise d'Ephèse : Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept candélabres d'or :

Les sept Eglises auxquelles saint Jean s'adresse, sont, comme on l'a dit, le type sous lequel les sept âges de l'Eglise catholique, à diverses époques à venir, sont décrits ; car c'est à dessein qu'il ajoute : *Et je me tournai... et je vis sept candélabres* ; c'est-à-dire, sept états à venir de l'Eglise. C'est à ces âges que se rapportent les sept jours du Seigneur quand il a créé le monde ; comme aussi les sept âges du monde, et les sept esprits ou dons du Seigneur envoyés au jour de la Pentecôte sur toute chair. Car de même que le Seigneur notre Dieu a renfermé le cours de toutes les générations et des choses naturelles en sept jours et sept époques ; de même aussi il consommera la régénération dans les sept âges de l'Eglise, dans chacun desquels il répandra, fera germer et fleurir de nouveaux genres de grâce dans le but principal de montrer les richesses de sa gloire, comme nous le verrons dans la suite. En effet, bien que l'Eglise de Jésus-Christ soit une, on la divise cependant en sept âges, à cause des grands événements qui se succèderont en elle dans les différents temps, jusqu'à la consommation des siècles, par la permission divine. Chaque âge qui en suit un autre a coutume de commencer avant la fin du précédent : et tandis que le premier diminue insensiblement, le second commence à se développer successivement. Et c'est par là que nous pouvons distinguer divers âges.

II. Le premier âge de l'Eglise est l'âge d'ensemencement, du latin (seminativus) ; c'est celui dans lequel la droite de Dieu planta sa vigne sur le Fils de l'homme Jésus-Christ. Jo., XV, 1 : « Mon Père est vigneron ». Cet âge comprend le temps, depuis Jésus-Christ et les Apôtres, jusqu'à Néron le premier persécuteur de l'Eglise, soit, jusqu'à Lin, son souverain Pontife. C'est dans ce premier âge que le démon fut vaincu dans les idoles, et que les hommes passèrent des ténèbres du paganisme à la lumière et à la vérité de la foi : car la lumière de la Sagesse éternelle vint dans le monde et éclaira les esprits des hommes par son Fils Jésus-Christ, et par les Apôtres qu'il choisit dans ce but. C'est dans cet âge que fut semé le grain de sénevé ; c'est-à-dire, que la parole de Dieu fut prêchée à tout l'univers et semée sur la terre. Act., XIII, 49 : « Et la parole de Dieu se répandait dans toute la contrée ». Car les Apôtres partirent pour semer le bon grain dans le champ de Jésus-Christ, et ce grain s'éleva au-dessus de toutes les autres plantes. C'est à ce premier état ou âge de l'Eglise que s'appliquent les deux paraboles du semeur. Matth., XIII.

C'est aussi à ce premier âge qu'a rapport le premier don du Seigneur ; c'est-à-dire, **le don de la sagesse céleste** qui est la vraie foi en Jésus-Christ, par laquelle nous contemplons les biens de la gloire future, comme dans un miroir, et comme par énigme, et par laquelle aussi nous méprisons toutes les choses périssables de ce monde. C'est pourquoi il est dit, Isaïe, XI, 1 : « Et un rejeton sortira de la tige de Jessé ; une fleur s'élèvera de ses racines. L'esprit du Seigneur reposera sur lui : esprit de sagesse et d'intelligence, etc. »

III. Le premier jour de la création fut la figure de ce premier âge de l'Eglise; lorsque l'esprit du Seigneur reposait sur les eaux; que Dieu créa la lumière et la sépara des ténèbres. Car c'est dans le premier âge de l'Eglise que naquit et vint Jésus-Christ, vraie lumière, illuminant le monde, dans lequel il n'y avait que ténèbres; il divisa la lumière de la foi, de l'ombre et des ténèbres de la synagogue, ainsi que des erreurs du paganisme. Un type de ce premier âge fut aussi la première époque du monde depuis Adam jusqu'à Noé; car c'est dans cette première époque qu'Abel fut tué par Caïn, et que Seth fut substitué à ce premier; et par là, la génération fratricide de Caïn fut séparée de la génération des enfants de Dieu. Cette première époque du monde fut, de plus, le temps de la génération et de la propagation de la race humaine selon la chair. Or nous trouvons dans le premier âge de l'Eglise la réalisation de ces figures: car le Christ fut mis à mort par la synagogue, et la synagogue fut ainsi séparée du Fils de Dieu; et à sa place fut substituée la sainte Eglise selon la promesse en Jésus-Christ.

En outre, ce premier âge fut aussi le temps où se fit la régénération et la propagation du genre humain selon l'esprit, par Jésus-Christ, le père commun de tous, et dont Adam était la figure. Enfin le type de cet âge fut **l'Eglise d'Ephèse**. Car le mot *Ephèse* veut dire *conseil ; ma volonté ; et grande chute* ; or, ces trois interprétations différentes conviennent au premier âge de l'Eglise. Car les Apôtres et les premiers chrétiens étaient très saints, n'ayant qu'un cœur et qu'une âme, accomplissant la volonté du Père et de son Christ. Ces grands saints se mirent aussitôt à observer les conseils évangéliques de pauvreté, d'humilité, d'obéissance, de continence et de mépris de toutes choses mondaines ; et dès ce premier âge ils vainquirent, par cette sainte observance, le monde, la chair et le démon, et parvinrent ainsi au royaume : et parce que la synagogue, rejetant le scandale qu'elle rencontra dans la prédication du nom de Jésus, comme le dit saint Paul, épître lère aux Corinthiens, I, 23 : « Pour nous, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs, etc. » La dissémination de l'Evangile fut ainsi l'occasion d'une grande chute et de la ruine de cette synagogue, qui fut rejetée de la face de Dieu dans les ténèbres extérieures ; et c'est ainsi que la naissance de l'Eglise fut la mort de la synagogue.

# IV. Ecris à l'ange de l'Eglise d'Ephèse.

Les prêtres sont appelés anges dans Malachie, II, 7 : « Les lèvres du prêtre seront les dépositaires de la science, et c'est de sa bouche que l'on recherchera la connaissance de la loi, parce qu'il est l'ange du Seigneur des armées ».

L'ange d'Ephèse, c'est son propre évêque Timothée et ses successeurs. Les évêques sont appelés anges à cause de leur office épiscopal et pastoral pour lequel ils sont envoyés par Dieu. Car le mot ange s'interprète par envoyé. Voilà pourquoi les méchants et ceux qui ont l'habitude de nuire à l'Eglise sont appelés indistinctement anges, aussi bien que ceux qui l'édifient. Car, de même que les bons sont envoyés, ainsi les méchants sont permis de Dieu pour l'épreuve et pour la plus grande gloire de ses élus. Timothée fut un bon et saint ange ; il édifia considérablement l'Eglise qui lui avait été confiée, il la gouverna d'une manière très sainte, et il alla jusqu'à verser son sang précieux pour elle. De sorte que cet ange et son Eglise d'Ephèse sont le type du premier âge de l'Eglise que saint Jean décrit ici : et parce que ce premier âge est proposé à juste titre comme la règle et l'exemple des autres, saint Jean n'omet rien dans la description qu'il en fait, de ce qui appartient au bon gouvernement de l'Eglise, comme la suite le fera voir.

V. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept candélabres d'or.

La Sagesse éternelle du Père, Notre-Seigneur Jésus-Christ, se construisit une demeure, c'est-à-dire une Eglise, et il tailla sept colonnes sur lesquelles cette Eglise est fondée, édifiée et placée. La première colonne, c'est la solidité de la foi en Jésus-Christ; la seconde, la crainte du Seigneur; la troisième, la confiance en Dieu; la quatrième, la présence de Dieu; la cinquième, le ministère du Christ; la sixième, l'assistance de l'Esprit saint; la septième, enfin, l'amour de l'époux.

La première se trouve dans ces paroles du texte : Voici ce que dit le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Ces paroles indiquent l'autorité infinie, sur laquelle nous sommes très solidement fondés, et par laquelle l'Eglise, épouse de Jésus-Christ, doit croire avant tout à son époux. Car cette parole exprime beaucoup d'emphase, et les grands, ainsi que ceux qui jouissent auprès des peuples de quelque autorité et d'un certain crédit, ont ordinairement coutume de s'en servir en tête de leurs édits. C'est ainsi qu'un roi envoyant une ambassade à une reine s'en sert en disant : Voici ce que dit le

roi. Et c'est de la même manière que l'époux agit envers son épouse ; lui qui tient les sept étoiles dans sa main droite ; c'est-à-dire, qui a tous les évêques et les prélats de l'Eglise sous sa puissance, par laquelle il les brise comme un vase d'argile, selon sa volonté ; et il les jette à terre s'ils se comportent mal ; mais il les conserve aussi par sa grâce, signifiée par sa droite, pour les empêcher de faillir dans la voie de la vérité et de la justice.

C'est de ces paroles qu'on peut déduire la seconde et la troisième colonne, c'est-à-dire la sainte crainte du Seigneur et la parfaite confiance en Jésus-Christ. Que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber ! Et que celui qui est tombé ne désespère pas, mettant sa confiance dans la droite de Jésus-Christ qui élève le pauvre de son fumier ! Qui marche au milieu des sept candélabres d'or, soit au milieu de toutes les Eglises, comme il l'a promis en saint Matthieu, XXVIII, 20 : « Voilà que je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle ». Qui marche au milieu, qui voit et considère toutes les pensées, les paroles et les œuvres qui sont et se font dans l'Eglise. Et comme Dieu se promenait au milieu du paradis, à l'heure du jour où il s'élève un vent doux, Genes., III, 8 ; ainsi, est-il dit ici, que Notre-Seigneur Jésus-Christ marche au milieu de son Eglise par son assistance, sa présence, sa toute-puissance, sa science et son amour, comme un consolateur au milieu des affligés, un roi au milieu de ses sujets, un grand prêtre au milieu de ses ministres, Dieu au milieu de ses créatures, un père au milieu de ses enfants, un tuteur au milieu de ses pupilles, un riche au milieu des pauvres, un juge au milieu des opprimés, un médecin au milieu de ses malades, comme un amiral au milieu de ses vaisseaux, un avocat au milieu des coupables. De ces paroles ressortent les quatre autres colonnes sur lesquelles l'Eglise et nous tous, qui en sommes les membres, devons être fixés, savoir : la présence de Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, qui est la quatrième colonne ; et si nous portons nos regards sur elle, nous agissons en tout et partout d'une manière droite.

Ensuite le ministère de l'autel et de notre état (la cinquième colonne), que nous devons remplir avec la plus grande crainte, révérence, attention et religion ; offrant à la louange et à la gloire de celui qui marche au milieu de nous comme un ministère d'agréable odeur. De plus, réjouissons-nous et tenons-nous très rassurés au milieu des flots de la mer du siècle, sur laquelle nous voyageons dans l'assistance ineffable du Saint-Esprit, (qui est la sixième colonne), en disant : Vous ne nous laisserez pas orphelins, ô Seigneur ! Enfin, soyons ravis en amour (la septième colonne) pour notre consolateur chéri, Jésus-Christ, notre roi et notre grand prêtre, notre juge et notre père, notre tuteur et notre protecteur, notre ami et notre médecin, notre chef et gouverneur, notre avocat et notre époux chéri.

- VI. Ayant posé ce fondement de son Eglise, Dieu nous prescrit la forme de la correction fraternelle, laquelle, quoique nécessaire dans l'Eglise de Dieu, doit être discrète. Or, cette qualité exige
  - 1° une supériorité dans la personne qui corrige ;
- 2° que ce supérieur soit un bon médecin, connaissant les bonnes qualités aussi bien que les défauts de ceux qu'il veut corriger ; et qu'il jouisse auprès d'eux de l'autorité, du respect et de l'amour. Et tout cela est contenu dans ces paroles : Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept candélabres d'or : Je connais tes œuvres.
- 3. De même qu'un médecin prudent ne donne pas tout de suite à son patient une dose pure d'absinthe ou de rhubarbe, mais qu'il la mélange avec du vin, de la manne, du sucre ou quelqu'autre assaisonnement agréable ; ainsi un prélat, qui désire obtenir un résultat favorable dans la correction fraternelle, ne doit pas aussitôt adresser au pécheur un reproche amer (comme de l'absinthe), mais il doit adoucir ses reproches en parlant d'abord avantageusement du bien qu'il découvre en lui, et ajouter, en terminant sa réprimande, quelque encouragement qui puisse alléger sa conscience, en parlant, par exemple, de l'occasion de la chute du pécheur, de sa cause, etc., et en lui enseignant la distinction du bien, du mal. Voilà pourquoi nous trouvons dans le texte ces paroles :
- VERS. 2 et 3. Je connais tes œuvres, et ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux supporter les méchants : tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point, et tu les as trouvés menteurs : tu es patient, et tu as souffert pour mon nom, et tu ne t'es point découragé.

Voilà la louange.

VERS. 4. - Mais j'ai contre toi que tu es déchu de ta première charité. Voilà le reproche.

VERS. 6. - Mais tu as pour toi de haïr les actions des Nicolaïtes, comme moi-même je les hais.

Voilà la consolation dans l'admonition. La cause et l'occasion qui firent refroidir la ferveur de la charité mutuelle à la fin de ce premier âge de l'Eglise, furent les dogmes pervers de Nicolas, de Cérinthe, d'Ebion, de Simon le magicien et des autres hérétiques qui surgirent parmi les chrétiens. Car toutes les fois qu'on discute sur la vérité de la doctrine, les esprits, même des gens pieux, conçoivent un certain zèle de l'absurdité et de la malice des erreurs. Or le zèle excite le feu de l'émulation, l'émulation fait naître la rancune ; et c'est ainsi que la charité s'éteint peu à peu, cette charité des chrétiens qui fait désirer et vouloir du bien même aux ennemis. Jésus-Christ corrige donc ici son Eglise, et lui montre la cause et l'occasion de sa chute. Il lui fait discerner le bien du mal par ces paroles : *Mais tu as pour toi de haïr les actions des Nicolaïtes, comme moi-même je les hais*. C'est comme s'il disait : Tu fais bien de haïr les actions des Nicolaïtes que je hais moi-même ; mais tu as tort d'abandonner la charité que tu dois avoir pour leurs âmes, à cause desquelles je suis descendu des cieux, je me suis incarné, et j'ai souffert la mort. Comme un bon médecin prescrit une diète convenable à son malade pour le rétablissement de sa santé, ainsi un prélat prescrit la pénitence et les remèdes nécessaires pour effacer

la tache du péché, afin que ses inférieurs, qui ont eu le malheur de tomber, puissent récupérer leur première perfection de vie, et qu'ils évitent toute rechute dans l'avenir. Or cet antidote se trouve dans les paroles suivantes :

VERS. 5. - Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et fais pénitence ; agis comme tu agissais autrefois.

Enfin, pour que le patient observe la diète prescrite, le médecin le menace de la mort, et l'encourage par l'espérance de la guérison : ainsi un bon prélat, dans la correction des vices, propose la peine et la récompense. La première se trouve dans ces paroles du cinquième verset.

Sinon je viendrai bientôt t'avertir ; et si tu ne fais pénitence, je transporterai ta lumière à un autre lieu :

VERS. 7. - J'accorderai au vainqueur de manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le Paradis de mon Dieu.

- VII. Dans tout royaume bien organisé on trouve neuf conditions qui le rendent heureux, saint et juste :
- a). L'observation des lois.
- b). Un travail soutenu dans l'intérêt de tous.
- c). Le support des maux pour le bien public.
- d). Le glaive de la justice.
- e). Une police vigilante contre les malfaiteurs.
- f). Le discernement du bien, du mal.
- g). Le courage dans les revers et l'adversité.
- h). La longanimité dans les choses bien commencées.
- i). Enfin la persévérance dans les choses honnêtes.

Or, toutes ces conditions doivent se trouver dans le royaume de Dieu sur la terre. C'est surtout à cause de ces conditions que Jésus-Christ loue le premier âge de son Eglise; et ce sont ces mêmes conditions qu'il lui propose pour règle de conduite. La première se trouve ici : *Je connais tes œuvres*. C'est la manière de parler des grands, qui, lorsqu'ils veulent louer ou blâmer leurs serviteurs, ont coutume de dire : Vos services nous sont connus, et nous n'ignorons pas votre fidélité, vos bons conseils, etc. C'est de la même manière que Jésus-Christ loue le premier âge de l'Eglise sur ses bonnes œuvres, d'avoir rejeté la fausse justice des Pharisiens, le joug de la loi de Moïse et l'impudicité des Gentils, et il la loue encore sur son observation de la loi parfaite de l'Evangile, sur l'honneur qui en revient à son législateur, sur sa fidélité en l'honorant, et sur sa gratitude en le servant. Voilà donc la première condition qu'on trouve dans tout royaume bien organisé : L'observation des lois. Lors donc que les lois ne sont pas bien observées dans un pays, il est proche de sa ruine ; Car il n'en résulte que du mépris pour le législateur.

La seconde condition se trouve dans le travail soutenu à semer et à propager la parole de Dieu et l'Evangile de Jésus-Christ. Et c'est ce que fit l'Eglise dans son premier âge, en agissant avec ardeur comme un courageux soldat, un bon agriculteur, un vrai pasteur et un habile ouvrier : Tim., II. a. Comme un soldat ; puisque les Apôtres et leurs successeurs combattaient jour et nuit par un travail infatigable contre la chair, le monde et le démon. b. Comme un agriculteur, car il est écrit, Ps., CXXV, 7 : « Ils marchaient, et s'en allaient en pleurant jetant la semence. Mais ils reviendront avec des transports de joie, en portant les gerbes de leurs moissons ». c. Comme un pasteur ; car ils conduisaient leurs brebis, qui étaient les Juifs et les gentils, aux eaux de la vie du baptême ; et les paissaient toute la journée, c'est-à-dire jusqu'à la mort, par de salutaires admonitions de leur doctrine, et de leurs saints exemples. d. Enfin comme un ouvrier ; parce qu'ils travaillaient comme des ouvriers dans la vigne du Seigneur à édifier l'Eglise. De plus, ils travaillaient de leurs propres mains pour se procurer à eux-mêmes et aux autres les choses nécessaires à la vie, selon saint Paul, I. Cor., IV, 12. Et tout cela seulement pour le salut commun de tous. II. Tim., II. 9 : « Je souffre pour Jésus-Christ jusqu'à être dans les chaînes comme un criminel : mais la parole de Dieu n'est point enchaînée. C'est pourquoi je souffre tout pour l'amour des élus, afin qu'ils acquièrent aussi bien que nous le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire du ciel ».

La troisième condition est indiquée dans ces mots : et la patience dans les adversités ; laquelle patience est nécessaire à tous les soldats de Jésus-Christ, aux bons agriculteurs et aux pasteurs des âmes, comme elle est nécessaire aux soldats, aux pasteurs et aux agriculteurs dans les choses temporelles, pour pouvoir supporter les travaux, les adversités, les tentations et toutes les diverses tribulations qui ont coutume d'assaillir tous ceux qui désirent vivre pieusement dans le Seigneur. Et c'est ainsi que les premiers fondateurs de l'Eglise catholique se comportèrent admirablement : nous donnant l'exemple, menant une vie errante, couverts de peaux de brebis et de peaux de chèvres, au milieu des outrages et des fouets ; jetés dans les chaînes et les prisons ; manquant de tout, affligés, abandonnés, persécutés, etc. Et ils endurèrent toutes ces choses, à l'imitation de leur chef Jésus-Christ, pour le salut commun de la société chrétienne. La patience a toujours été nécessaire à l'Eglise, afin que les fidèles de Jésus-Christ fussent maîtres d'eux-mêmes. Et je sais que tu ne peux supporter les méchants en communiquant avec eux : ces paroles désignent le glaive de la justice, ou le zèle et l'ardeur avec lesquels les Apôtres et leurs successeurs ont toujours fait la guerre aux faux chrétiens : corrigeant leurs vices sans dissimulation, et les excluant de l'Eglise de Dieu s'ils les trouvaient obstinés dans leurs fausses doctrines ; comme on le voit dans saint Paul, I Timoth., I, 20 : « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan ». Or, ce zèle est tellement nécessaire dans tout gouvernement politique et religieux, que, sans lui, les membres et le corps se corrompent. Car dès que les vices sont dissimulés et ne sont pas châtiés, on pèche impunément et les crimes se multiplient comme un torrent qui inonde le corps et le perdent en le corrompant successivement ; et cela à tel point, qu'on ne sait plus enfin où trouver un remède.

Cinquième condition : Comme le glaive de l'anathème et le zèle de la justice sont des instruments aveugles, il est nécessaire qu'ils soient dirigés par une connaissance suffisante des maux. Ainsi dans tout royaume bien organisé, le prince

doit se servir d'une vigilante police qui surveille tous les sujets, même ceux dont on croit avoir le moins à craindre, pour se mettre sur les traces des méchants et scruter leurs faits et gestes. Or, c'est là ce que renferment ces paroles : *Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point*. C'est-à-dire, tu as éprouvé et examiné ceux qui, à cause de leur vie et de leur doctrine, se glorifiaient d'être les envoyés de Jésus-Christ et des Apôtres, et d'avoir l'Esprit de Dieu pour enseigner le peuple ; lesquels cependant n'étaient point apôtres, mais jetaient le trouble parmi les fidèles, comme Ebion, Cérinthe, Ménandre, Nicolas, Simon le magicien et d'autres hérétiques, qui surgirent en Asie dans ces temps-là. Tels furent aussi les faux apôtres qui, sous saint Pierre et saint Jacques, se disaient envoyés des Apôtres à Jérusalem et y enseignaient, sous ce faux titre, que l'observance des lois de Moïse, jointe à celle de l'Evangile, était nécessaire au salut, comme on le voit dans plusieurs passages des épîtres de saint Paul.

Sixième condition : Le prince prudent et juste, après avoir reconnu par un examen suffisant la malice et la fausseté de quelqu'un, doit le juger et le condamner. C'est ce qu'on voit par ces paroles : *Et tu les as trouvés menteurs* ; non-seulement dans leur doctrine, mais dans leurs actions ; car ils affectaient extérieurement de paraître justes pour réussir plus facilement à tromper les bons. C'est pour cela que l'Eglise rejeta de son sein ces hérétiques et qu'il est dit ici, que, les trouvant menteurs, elle prononça, de la chaire de saint Pierre, une sentence d'anathème, et déclara qu'aucun d'entre eux n'avait reçu de mission ni de Dieu, ni de Jésus-Christ, ni des Apôtres ; qu'ils n'enseignaient point la vraie doctrine, et ne prouvaient point par des faits véritables que la justice légale est nécessaire au salut.

Septième condition : Il arrive quelquefois que, pour résister au glaive de la justice et de la vérité, les méchants usent de rébellions, de persécutions et d'autres moyens de résistance ; voilà pourquoi la force et la grandeur d'âme sont nécessaires au prince pour ne pas se laisser détourner de la juste punition des méchants en abandonnant la justice et la vérité. L'Eglise, dans son origine, eut en effet beaucoup d'adversités et de tribulations à subir dans ses membres, de la part des hérétiques qui surgirent alors ; et elle supporta tout avec le plus grand courage, en soutenant et maintenant les choses nécessaires au salut par des sentences de justice et de vérité. Or, c'est cette force de l'Eglise qui est louée dans ces paroles : *Tu es patient*.

Huitième condition: Mais, comme certaines adversités ont coutume d'être longues, soit par la permission de Dieu, soit en raison de l'iniquité des méchants, la force du prince doit être appuyée sur sa longanimité, afin de pouvoir s'opposer en tout temps à quelque adversité qui se présente, à cause de la justice et de la vérité. C'est encore pour cela que la primitive Eglise est louée par ces paroles: *Et tu as souffert pour mon nom*. Ces mots expriment la cause et la conséquence de ces souffrances; c'est-à-dire, la gloire du Nom de Jésus-Christ que les hérétiques et les Juifs blasphémaient en niant sa Divinité et son Humanité, sa venue et ses œuvres, comme on le voit dans les épures de saint Paul.

Neuvième condition : Enfin, parce qu'il y a certains maux et certaines adversités qu'on ne peut pas complètement extirper, le prince doit être persévérant dans la justice et la vérité. Or, c'est dans l'Eglise de Dieu surtout, où la zizanie croîtra avec le bon grain jusqu'au jour de la moisson, et où il y aura continuellement des hérésies, que le prélat doit être perpersévérant dans toutes les adversités, travaillant toujours à vaincre le mal dans le bien, dès qu'il s'y est introduit. Telle est donc la règle qui est louée ici, et proposée à l'Eglise universelle par ces mots : Et tu ne t'es point découragé :

VIII. Après la louange et l'énumération des bonnes qualités, suit la réprimande des défauts.

VERS. 4. - Mais j'ai contre toi que tu es déchu de ta première charité.

Toute institution sur la terre, quelque sainte et bien ordonnée qu'elle soit, a coutume de tiédir et de tomber par les défauts journaliers et la fragilité de ses membres. C'est ce qui arriva au premier âge de l'Eglise décrite sous le type de l'Eglise d'Ephèse. Elle abandonna sa première charité. La première charité des chrétiens consistait dans une parfaite union et dans la communauté des biens. Act., IV, 32. « La multitude de ceux qui croyaient n'avaient qu'un cœur et qu'une âme : nul ne considérait comme à lui, rien de ce qu'il possédait ; mais toutes choses leur étaient communes ». Cette première charité des chrétiens consistait encore dans les œuvres de charité et de miséricorde ; car ils avaient coutume de soutenir leurs pauvres avec ferveur et dévotion, et d'envoyer l'aumône aux fidèles qui habitaient à Jérusalem et ailleurs, et qui avaient vendu leurs propriétés pour soutenir les croyants, ou qui en avaient été dépouillés pour la foi de Jésus-Christ. Act., IV, 34. « Nul n'était pauvre parmi eux ; car tous ceux qui possédaient des champs, ou des maisons, les vendaient et apportaient le prix de ce qui était vendu. Et ils le déposaient aux pieds des Apôtres, et on le distribuait à chacun, selon qu'il en avait besoin ». Or, cette première charité se refroidit après la mort des Apôtres et de Timothée, évêque d'Ephèse. Car alors, des hommes impies et de faux frères s'élevèrent peu à peu, et changèrent cette charité en amertume, s'emparant frauduleusement de ces biens, les dissipant, trompant le peuple et lui enseignant des choses perverses. C'est une expérience aussi fréquente que déplorable, de voir la charité se refroidir dans les discussions qui s'élèvent sur les dogmes de la foi, et dans les intrigues qui se font pour les nominations aux évêchés, aux chaires, aux prélatures et aux prébendes.

IX. Après cette réprimande, suit une admonition salutaire sur la réforme de vie, ainsi que sur la manière de faire cette réforme. Cette manière consiste en trois choses :

- a). Connaître sa faute ou son omission, et réfléchir sur ce qui en a été l'occasion.
- b). Faire des œuvres de pénitence.
- c). Enfin, rentrer dans son premier état.

C'est ce qu'on verra plus loin.

VERS. 5. - Souviens-toi donc d'où tu es tombé.

C'est-à dire, reconnais ta faute, rappelle-toi tes premières œuvres, et jusqu'à quel point tu t'es éloigné de la perfection et de la ferveur. Fais des recherches en réfléchissant sur ce qui a été l'occasion de ta chute, et sur ce qui t'a fait abandonner la charité. Et fais pénitence de la perte d'un si grand bien ; et corrige-toi prudemment, évitant les occasions qui firent diminuer en toi cette charité. Agis comme tu agissais autrefois, c'est-à-dire, rentre dans ton premier état, reprends ta première ferveur, recommence tes premières œuvres de miséricorde, ton premier amour, ta première union ; et apprends à vaincre dans le bien les maux des hérétiques et des faux frères qui furent l'occasion, pour toi, d'abandonner la simplicité de la charité. Sinon je viendrai bientôt t'avertir, et si tu ne fais pénitence... je transporterai ta lumière à un autre lieu. Par ces paroles il exprime la commination de la peine qui est aussi requise dans la forme de la correction fraternelle. Sinon, si tu ne te corriges pas de la manière indiquée, je viendrai bientôt t'avertir; le texte latin dit au présent, je viens (venio), afin de faire comprendre à l'Eglise, que la vengeance divine est toujours prête et même présente, et survient au moment que nous y pensons le moins. Et si tu ne fais pénitence, je transporterai ta lumière à un autre lieu. Il ajoute ici le genre de peine et de punition, qu'il indique au futur, pour nous faire comprendre la longanimité de Dieu à attendre notre pénitence, et pour nous montrer les peines qui nous menacent de loin et longtemps, jusqu'à ce qu'enfin notre prévarication, portée à son comble, fasse éclater sa colère. Et je transporterai ta lumière à un autre lieu ; c'est-à-dire, je permettrai des tribulations, des guerres, des hérésies et des tyrans, qui enlèveront l'Eglise qui t'avait été confiée, du lieu qu'elle occupe, ou la priveront de sa dignité et de son repos. C'est en effet ce qu'il fit plus tard, par les dix tyrans qui agitèrent et émurent si terriblement l'Eglise, qu'elle parvint à une grande perfection et à une grande charité : témoins ces millions de martyrs de l'un et de l'autre sexe qui moururent pour l'amour de Jésus. Je transporterai ton candélabre de son lieu, ton épiscopat, tes richesses, tes dignités et ton Eglise du lieu où elle se trouve maintenant, si tu refuses de te repentir des péchés qui te sont connus, et d'en faire pénitence. C'est ainsi qu'il agit envers l'Eglise grecque ; envers l'Angleterre, la Terre-Sainte et l'Allemagne ; et c'est ainsi qu'il a commencé de faire et qu'il continuera dans la suite, â l'égard de l'Eglise latine et de tout l'Occident, si nous ne faisons pénitence.

# VERS. 6. - Mais tu as pour toi de haïr les actions des Nicolaïtes, comme moi-même je les hais.

Par ces paroles il adoucit la première réprimande ; afin que, selon l'usage du bon Samaritain, l'huile adoucissante soit mélangée avec le vin de la mortification. *Mais tu as* cela de bon et digne de recommandation, *de haïr les actions des Nicolaïtes*, c'est-à-dire, les fornications et l'usage commun des femmes. Ensuite il ajoute la juste manière et la mesure de haïr, qu'il recommande à son Eglise selon son exemple, en disant : *de haïr les actions des Nicolaïtes, comme moi-même je les hais*. Il veut dire et insinuer tacitement, que nous ne devons jamais haïr les personnes, quelque mauvaises qu'elles soient ; mais seulement leurs actions mauvaises, à cause de leur salut, et de l'honneur qui est dû à Dieu, à l'exemple de Jésus- Christ, qui hait le péché par-dessus tout, et qui aime cependant tellement la personne du pécheur, qu'il est descendu des cieux pour mourir entre deux voleurs et effacer nos péchés. Troisièmement, il apprend à son Eglise quelle fut l'occasion qui lui fit abandonner sa première charité : parce que, ne distinguant pas bien les personnes de leurs actes, elle perdit l'affection et la ferveur de la charité à leur égard. C'est pourquoi aussi il l'excuse dans son délit ; et comme un médecin très prudent, il adoucit sa réprimande par ces paroles : *Mais tu as pour toi de haïr les actions des Nicolaïtes, comme moi-même je les hais*.

# X. VERS. 7. - Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises.

C'est une manière de parler qui signifie la difficulté de faire quelque chose, ou l'élévation des mystères qui doivent s'accomplir dans l'Eglise, en même temps qu'elle nous fait connaître la fragilité de notre chair et la corruption de notre intelligence; voulant nous faire entendre que tout ce qui est écrit dans ce livre de l'Apocalypse contient la sagesse, et qu'il y a une grande difficulté de le comprendre. C'est de la même manière que Jésus-Christ, recommandant à son Eglise la continence comme une chose ardue, dit, Matth., XIX, 12: « Que celui qui peut entendre, entende ». J'accorderai au vainqueur de manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de mon Dieu. Par ces paroles il ajoute le prix, et il assigne la récompense, pour inviter par là plus efficacement son Eglise à la pénitence. Il veut dire au vainqueur, « au vainqueur des tentations de la chair, du monde et du démon » : J'accorderai de manger du fruit de l'arbre de vie. Je lui donnerai de jouir de la bonté de Jésus-Christ qui est le véritable arbre de la vie, et dont l'arbre de vie, dans le paradis terrestre, fut la figure. De manger du fruit de l'arbre de vie : c'est-à-dire, de jouir de la vision bienheureuse et béatifique avec l'immortalité. Car l'arbre de vie signifie métaphoriquement l'immortalité, Gen., III. Qui est dans le paradis de mon Dieu, c'est-à-dire dans la céleste patrie préparée à tous ceux qui auront légitimement combattu. Il Tim., II, 5 : « Celui qui combat dans les jeux publics n'est couronné qu'après avoir combattu vaillamment ».

# § II. Du SECOND AGE DE L'EGLISE MILITANTE APPELÉ L'ÂGE D'IRRIGATION (DU LATIN IRRIGATIVUS); COMPRENANT LE TEMPS DES DIX PERSÉCUTIONS, JUSQU'À CONSTANTIN LE GRAND.

## CHAPITRE II. VERSET 8-41.

1. Ecris aussi à l'ange de l'Eglise de Smyrne : Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui a été mort, et qui est vivant : Je sais ton affliction et ta pauvreté ; mais tu es riche et tu es calomnié par ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui forment la synagogue de Satan. Ne crains rien de ce que tu auras à souffrir. Le démon mettra bientôt quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez à souffrir pendant dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises : Celui qui sera victorieux ne souffrira rien de la seconde mort, etc.

Le second âge de l'Eglise est appelé un âge d'irrigation (*irrigativus*). Car l'Eglise du Seigneur est une vigne qui nourrit autant de branches qu'elle produit de saints. Cette vigne, plantée dans le premier âge par Jésus-Christ et les Apôtres, fut arrosée, dans le second, par un torrent du sang des martyrs, qui était comme une fontaine sortant de terre et arrosant toute la surface de l'Eglise. Cette effusion du sang des chrétiens dura dix jours ; c'est-à-dire, pendant les dix règnes des principaux tyrans de la terre, que le démon suscita contre la chrétienté, s'efforçant de faire disparaître et d'éteindre, par ce moyen, la foi de Jésus-Christ, qu'il n'avait pu empêcher par la jalousie des Juifs. Dieu permit ces si longues et si terribles persécutions pour la plus grande gloire des élus ses soldats, et pour mieux affermir la vérité de la foi catholique, qui resta pure malgré ces horribles persécutions. Elle fut même élevée et ennoblie par l'accroissement qu'elle prenait chaque jour. Ensuite, Dieu permit ces persécutions pour exciter l'Eglise à la charité parfaite, laquelle, à l'époque des martyrs, fut en effet parfaite, comme on le voit par ce qui a été dit plus haut. C'est à cet âge de l'Eglise que se rapporte la parabole de saint Jean, XII, 24 : « Si le grain de blé ne meurt pas après qu'on l'a jeté en terre, il demeure seul : mais, quand il est mort, il porte beaucoup de fruits ». C'est à cet âge aussi que se rapporte ce passage du Psaume CIX, 8 : « Il boira dans le chemin de l'eau du torrent ; c'est pourquoi il lèvera la tête ». Ceci veut dire : qu'il a plu au Père céleste que nous bussions dans le torrent du sang des martyrs, sur la route de cette vie présente ; et c'est pour donner l'exemple à ses soldats, qu'il exalta sur la croix son Fils Jésus-Christ, leur chef.

II. C'est à cet âge que s'applique le second Esprit ou don du Seigneur ; c'est-à-dire, l'Esprit de force et de patience invincible dans les difficultés et les adversités. Et c'est munis de ce bouclier que les saints de Dieu de l'un et de l'autre sexe vainquirent le monde, et parvinrent au royaume céleste. Ce second âge est aussi figuré par le second jour de la création, lorsque Dieu établit le firmament au milieu des eaux. Ce firmament représente la fermeté et la force des martyrs, que Dieu plaça au milieu des eaux de toutes les tribulations qui ne purent pas éteindre leur charité. Ensuite, comme au second jour de la création, le firmament fut placé au ciel ; de même aussi dans le second âge, l'Eglise, qui est représentée par le ciel, fut très solidement établie sur le témoignage des martyrs, témoignage qui en est comme le fondement. C'est encore à ce second âge de l'Eglise que se rapporte la seconde époque du monde, depuis Noé jusqu'à Abraham ; car de même que Noé et sa postérité commencèrent à cette seconde époque à offrir des victimes à Dieu ; ainsi dans le second âge de l'Eglise, les chrétiens étaient indistinctement immolés.

L'effusion de leur sang et leur mort offerte en odeur de suavité, étaient très précieuses et très agréables à Dieu le Père, victime lui-même dans son fils Jésus. Cet âge des tribulations et des martyrs est conséquemment décrit sous l'état de l'Eglise de Smyrne. Car le mot Smyrne signifie Cantique et Myrrhe. Or, ce mot, dans l'une et l'autre de ses acceptions, convient à cet âge des martyrs : comme Cantique, puisque les chrétiens des deux sexes couraient, pour ainsi dire, au martyre, sautant de joie, comme on le voit dans l'histoire de l'Eglise et dans les Actes des Apôtres, V, 41 : « Et ils s'en allèrent pleins de joie, hors du conseil, parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus ». Les tribulations et la mort des saints martyrs sont aussi un cantique très agréable, dans lequel Dieu trouve ses délices, les anges se réjouissent, et tous les saints louent le Fils de Dieu. Le mot myrrhe convient aussi à cet âge de l'Eglise ; car comme la myrrhe est amère, et préserve de la putréfaction, ainsi les tribulations et les persécutions sont amères. Elles préservent l'Eglise et ses membres de la putréfaction des vices, des voluptés et du péché ; et elles rendent son corps robuste par la patience, la pauvreté, l'humilité, le mépris de ce monde, la charité envers Dieu, et l'amour des biens à venir. De plus, la myrrhe répand une suave odeur : on s'en sert dans les sacrifices qu'on offre à Dieu ; et c'est ainsi que le sang des martyrs et leur mort ont une odeur très suave, et sont un sacrifice dont la bonne odeur s'élève continuellement en présence de Dieu.

## VERS. 8. - Ecris aussi à l'ange de l'Eglise de Smyrne.

A la lettre ceci veut dire: Ecris à l'évêque de l'Eglise de ce lieu, et, sous ce type, à tous les évêques, les pontifes et les prélats, et même à tous les chrétiens qui vivront dans cet âge des martyrs de l'Eglise. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui a été mort et qui est vivant. Ces paroles doivent être comprises dans le même sens que plus haut. Elles sont placées en tête pour indiquer l'exemple que Jésus-Christ le Fils de Dieu notre roi nous a donné, par les souffrances qu'il dut endurer pour entrer dans sa gloire. C'est de la même manière que ses élus doivent souffrir et mourir, s'ils veulent vivre avec lui dans l'éternité; et c'est ce qui excita des millions de martyrs des deux sexes à suivre courageusement l'exemple de leur époux et de leur roi Jésus-Christ. Tant est grande l'efficacité de l'exemple d'un chef l

## VERS. 9. - Je sais ton affliction et ta pauvreté.

Ces deux expressions sont mises ici comme deux propriétés ou marques de l'état des martyrs. Car le mot *tribulation* renferme beaucoup d'emphase, et vient du mot latin *tribula*<sup>I</sup>, exprimant des adversités de tout genre, des persécutions, des outrages, des tourments, des détresses, qui furent pour les martyrs autant de genres divers et horribles de mort. La pauvreté, par contre, signifie la spoliation des biens temporels, l'exil, l'expulsion des sièges épiscopaux, de l'Eglise, de la maison paternelle, etc. Or c'est là ce que les saints de Dieu endurèrent pleins de joie pour leur époux Jésus-Christ, de la part des tyrans, qui sévirent contre eux plus de trois cents ans, comme on le voit dans l'histoire ecclésiastique. *Mais tu es riche* des trésors spirituels, de tes mérites, de tes vertus héroïques, de l'or de la charité, du fer de la force, de l'héritage du royaume céleste, ou de la gloire éternelle qui t'est préparée dans les cieux pour avoir perdu la possession passagère des biens de ce monde. Tu es riche, parce que vous êtes les amis de Dieu, et que vos noms sont écrits dans les cieux. Tandis qu'au contraire, les grands du monde qui vous dépouillent et vous persécutent sont pauvres, puisqu'après cette vie passagère ils iront dans des supplices éternels où ils souffriront horriblement.

Et tu es calomnié par ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui forment la synagogue de Satan. Par les Juifs, on entend ici

- a). Les restes des Juifs et de la synagogue de l'ancien Testament, qui furent rejetés de Dieu, et chez lesquels il n'y a point de salut. C'est pour cela qu'il ajoute : Qui se disent Juifs, c'est-à-dire élus, parce qu'ils sont de la race d'Abraham ; mais qui ne sont réellement pas élus, puisqu'ils appartiennent à la synagogue de Satan, c'est-à-dire à l'assemblée des réprouvés ; Dieu ayant livré les Juifs au pouvoir de Satan dont ils sont les membres, à cause de leur incrédulité et de leur obstination dans le mal. Car ce peuple qui aura nié Jésus-Christ ne lui appartiendra pas. Dan., IX.
- b). Ce nom de Juifs a passé aux chrétiens. Et c'est pour cela que, par allégorie, il signifie les mauvais chrétiens qui se disent élus et confessent connaître Dieu, tout en le reniant par leurs œuvres. Rom., I. C'est de tous les deux que l'Apôtre dit, Rom., II, 28: « Le Juif n'est pas celui qui l'est au dehors, et la circoncision n'est pas celle qui se fait sur la chair, qui n'est qu'extérieure ; mais le Juif est celui qui l'est intérieurement ; la circoncision du cœur se fait par l'esprit, et non par la lettre ; et ce Juif tire sa gloire non des hommes, mais de Dieu ». Ces paroles du texte de l'Apocalypse, qui se disent Juifs, s'appliquent donc à la lettre aux vrais Juifs de la race d'Abraham, selon la promesse ; mais par allégorie on doit les entendre des chrétiens, selon la promesse en Jésus-Christ (secundum repromissionem in Christo). C'est par eux tous que l'Eglise de Dieu est blasphémée dans les élus et dans les saints qui en sont les membres. Car les Juifs disent que si la foi en Jésus-Christ était vraie, et si Jésus-Christ était vraiment le Messie et le véritable Fils de Dieu tout-puissant, celui-ci ne permettrait pas que ses élus et ses amis fussent affligés et fussent immolés comme des troupeaux. Les Juifs envisageaient la mort de Jésus-Christ comme une ignominie, et sa croix comme un scandale, selon saint Paul, I. Cor., I, 23: « Pour nous, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Gentils ». Les mauvais chrétiens et les hérétiques des premiers siècles blasphémaient aussi l'Eglise de Dieu par leurs mauvaises actions et par leurs doctrines perverses; et c'est ce qui faisait paraître l'Eglise comme plus vile encore aux yeux des Juifs, des Gentils et des tyrans. C'est ainsi que les faux chrétiens exposaient les membres de l'Eglise à un plus grand ridicule, et que ceux-ci enduraient de plus cruelles persécutions.

#### VERS. 10. - Ne crains rien de ce que tu auras à souffrir.

Par ces paroles Jésus-Christ encourage son Eglise à supporter avec intrépidité tous les maux, quelque longs et quelque cruels qu'ils puissent être. Et comme les coups qu'on a pu prévoir sont moins dangereux, et que nous envisageons comme plus tolérables les maux de ce monde que nous connaissons à l'avance ; c'est ainsi que nous devons endurer les épreuves qu'il a plu à la divine volonté de permettre, pour l'avantage de son Eglise, quelque grande et durable que soit la tribulation, et quelles que soient les personnes qui l'infligent.

Le démon mettra bientôt quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez à souffrir pendant dix jours, etc... Le démon mettra bientôt. Le démon est ici représenté comme la cause déterminante, en raison de sa jalousie habituelle contre les fidèles, qui poussera les rois et les princes à la tyrannie, excitera les Juifs, et qui subornera les faux et les mauvais chrétiens à dire du mal de vous, afin de faire jeter en prison quelques-uns, c'est-à-dire un grand nombre d'entre vous, et même, s'il était possible, tous les chrétiens qui vivront dans ce second âge de l'Eglise. Tous ces méchants seront comme les licteurs du démon : voilà pourquoi le texte latin dit : Le démon enverra quelques-uns de vous en prison par ses satellites qui sont les princes de ce monde, et dont il se sert pour assouvir son insatiable passion de nuire aux membres pieux de Jésus-Christ. Les satellites du démon sont aussi les œuvres des impies sur la terre. En prison ; ce mot signifie :

- 1° La durée des tribulations à venir ; car celui qui est mis en prison n'en ressort pas de sitôt ; comme quand on dit mettre son argent au trésor public, pour dire qu'il y reste longtemps.
- 2° Ce mot prison désigne aussi toutes sortes de maux que les saints et les élus de Dieu devaient subir. Car la prison est comme une officine de toutes les tribulations. En effet, celui qui est mis en prison est séparé des hommes comme un malfaiteur, et il y peut éprouver la faim, la soif, le froid, la chaleur, les chaînes, la nudité, la spoliation de ses biens, la torture, les tourments, les fouets, les verges, les opprobres, les veilles, l'indigence, les angoisses, la puanteur. C'est de la prison qu'on sort pour subir la sentence d'une injuste condamnation et être mis sur des vases de terre cassés, ou pour être roué, crucifié, coupé en morceaux, jeté à l'eau, envoyé en exil ou exposé aux bêtes, aux ours, aux lions, aux tigres, aux léopards, etc. Voilà pourquoi Jésus-Christ signale la prison en disant : Le démon mettra bientôt quelques-uns de vous en prison. Et cela par la permission du Père céleste, afin que vous soyez éprouvés, comme l'or dans la fournaise.

Cette épreuve n'est pas dans l'intention du démon, qui n'a pas en vue le bien de ceux qui sont éprouvés ; mais c'est Dieu qui veut ainsi tirer le bien du mal, et qui sait extraire de la cruauté des tyrans la patience des martyrs qu'il récompense par une couronne de gloire. Ces épreuves, il les fait encore subir de nos jours à l'Eglise, quand ses prélats et ses membres livrent leurs cœurs au péché, aux voluptés et aux richesses temporelles. Et vous aurez à souffrir pendant dix jours, c'est-à-dire pendant dix règnes consécutifs des principaux tyrans qui se succéderont comme des jours, pendant lesquels ils séviront contre les chrétiens. Par ces dix jours, on entend le temps qui dura depuis Néron, le premier persécuteur de l'Eglise, jusqu'à Constantin le Grand ; ce qui fait un laps de trois cents ans, pendant lesquels l'Eglise nagea continuellement dans le sang de ses martyrs de l'un et de l'autre sexe, comme l'arche de Noé voguait sur les eaux du déluge ; jusqu'à ce qu'enfin, après ces dix persécutions, l'Eglise pût se reposer sur le mont élevé de Constantin le Grand. La première persécution eut lieu sous Néron ; la seconde sous Domitien ; la troisième sous Trajan ; la quatrième sous Marc-Aurèle-Antoine ; la cinquième sous Sévère ; la sixième sous Maximin ; la septième sous Dèce, qui fut continuée par Gallus et Volusien ; la huitième sous les deux Valère et Gallien ; la neuvième sous Aurélien ; la dixième, enfin, sous Dioclétien et Maximien son collègue, qui fut la plus effroyable de toutes. Voir les détails dans l'histoire ecclésiastique.

III. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.

Par ces paroles, Jésus-Christ exhorte son Eglise en lui faisant voir la récompense promise à la persévérance dans les tribulations; et cette exhortation est une consolation offerte par la clémence divine contre la rigueur et la durée des maux que Dieu allait permettre contre ses saints et ses amis. Sois fidèle jusqu'à la mort; c'est-à-dire, sois constant et persévérant dans la tribulation jusqu'à la mort. Sois fidèle, etc., dans la foi, l'espérance et la charité, et prends garde de faillir en te scandalisant de tant et de si longs supplices que je permets contre toi. Et je te donnerai la couronne de vie; c'est-à-dire l'auréole du martyre, selon la mesure des tribulations que tu auras endurées pour moi. La couronne de vie, celle d'un triomphateur dans le ciel, qui ne te sera jamais enlevée. Car nul ne sera couronné s'il n'a pas légitimement combattu. La couronne de vie, le royaume, ou la liberté des enfants de Dieu; afin que tu ne sois plus jamais soumis à aucun roi terrestre.

## VERS. 11. - Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.

Ces paroles s'expliquent comme plus haut. Par-là il veut toujours exciter notre intelligence à chercher, par rapport à son Eglise, un sens abstrait et plein de célestes mystères, qu'on doit expliquer et éclaircir par la propriété des paroles et des choses. Celui qui sera victorieux ne sourira rien de la seconde mort ; c'est-à-dire, de l'enfer ou de la mort éternelle des âmes. La damnation est appelée une seconde mort, parce qu'elle suit la mort corporelle de cette vie périssable, qui est la première mort. Jésus-Christ ajoute ces paroles comme un levier très puissant de persévérance dans les angoisses des tribulations. Car si l'on considère les horribles supplices de l'enfer et de la damnation éternelle des impies, on endurera volontiers et facilement toutes les tribulations, et même la mort temporelle, pour éviter les tribulations et la mort éternelles. C'est en considération de ces vérités, qu'ils avaient toujours devant les yeux, que les serviteurs de Dieu vainquirent tous les tourments par lesquels ils arrivèrent au royaume céleste.

§ III. Du troisième âge de l'Eglise, ou des Docteurs ; depuis le pape Silvestre et l'empereur Constantin le Grand, jusqu'à Léon III et Charlemagne.

CHAPITRE II. - VERSET 42-47.

I. Le troisième âge de l'Eglise fut l'âge des Docteurs. Il commença depuis Constantin le Grand et le pape Sylvestre, et dura jusqu'à Charlemagne et Léon III. Dans cet âge, les hérésies furent extirpées et la religion chrétienne s'établit solidement presque dans tout l'univers. Cet âge est appelé illuminatif (illuminativus), à cause de l'épuration qui s'y fit des principaux mystères de la foi catholique, de la sainte Trinité, de la divinité de Jésus-Christ, de son humanité, de sa filiation, de la procession du Saint-Esprit, etc. Et comme les choses contraires qu'on expose en face l'une de l'autre s'éclaircissent davantage, Dieu, pour éclairer son Eglise, lui donna les docteurs les plus illustres, tels que saint Ambroise, saint Augustin, saint Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint Léon, Bède et plusieurs autres Pères de l'Eglise grecque et latine ; et il permit par contre qu'il s'élevât contre eux les hérétiques les plus méchants, tels qu'Arius, Donat, Macédonius, Pélage, Entichés, Nestorius, etc. Ces hérésiarques furent soutenus, pour la plus grande épreuve des élus, par des princes puissants, comme les empereurs Constantin, Julien l'Apostat, Valentin, Léon, Zénon, Henri, roi des vandales, Théodoric, roi des Ostrogoths, Anastase, roi des Daces, Constance, Léon III, Constantin V, Léon IV, Constantin VI, et un nombre assez considérable d'archevêques et d'évêques, etc., etc.

C'est à ce troisième âge que se rapporte le troisième esprit du Seigneur, l'esprit d'intelligence, qui illumina l'Eglise et lui permit de pouvoir épurer les mystères les plus élevés de la sainte Trinité, de l'Incarnation et d'autres nombreuses vérités, sur lesquelles l'Eglise se prononça, après avoir condamné, expulsé et fait disparaître les ténèbres dès hérétiques.

Le troisième jour de la création du monde est aussi considéré avec raison, dans ce chapitre, comme le vrai type de ce troisième âge. Car de même qu'au troisième jour de la création les eaux durent, par la volonté de Dieu, se séparer de la terre et se rassembler en un même lieu ; ainsi les tribulations, dont les eaux sont souvent la figure, et que l'Eglise eut à subir de la part des tyrans du paganisme, durent céder enfin à la puissance de Constantin le Grand, qui relégua leurs auteurs dans le feu de l'enfer. Et de même encore qu'au troisième jour de la création, la terre produisit les plantes verdoyantes avec leur semence, et les arbres avec des fruits, chacun selon son espèce, et un nombre infini d'autres plantes portant leur graine, tant pour l'ornement de la terre que pour l'usage et le plaisir de l'homme ; ainsi, dans le troisième âge de l'Eglise, l'eau du baptême fit germer une herbe verdoyante (les enfants et les adultes devenus chrétiens), des arbres (les docteurs), des arbres fruitiers, les revenus assurés et libres de l'Eglise dont le dit empereur l'enrichit ; car il la dota encore de plusieurs autres biens, tels que les principautés, lui appropriant des pouvoirs même terrestres, et s'aidant à construire à ses propres frais, ou permettant et ordonnant de construire sur toute la surface du globe une multitude d'édifices sacrés.

On trouve de plus un autre type de ce troisième âge de l'Eglise dans la troisième époque du monde, qui dura depuis Abraham jusqu'à Moïse et Aaron. Car de même que dans cette époque les Sodomites furent submergés dans la mer Morte, et les Egyptiens dans la mer Rouge ; de même que Coré, Dathan et Abiron, et les autres schismatiques de la maison d'Israël furent anéantis, et qu'il fut donné au peuple une loi qui déclarait et expliquait mieux la loi naturelle ; ainsi, dans le troisième âge de l'Eglise, le peuple chrétien passa du martyre dans la terre de paix. La luxure du monde et l'idolâtrie des nations furent submergées dans le sang de Jésus-Christ et de ses martyrs ; beaucoup de schismatiques et d'hérétiques furent rejetés du sein de l'Eglise ; la loi de l'Evangile et la vérité de la foi chrétienne furent déclarées et proclamées, etc. Les lois civiles et les constitutions des princes furent établies, et les saints canons des conciles furent promulgués ; et l'empereur Justinien décréta que toutes ces choses eussent force de loi.

Enfin, le dernier type de ce troisième âge fut l'Eglise de Pergame. Car le mot Pergame s'interprète par divisant les cornes (dividens cornua): ces cornes grandirent à l'Eglise dans ce troisième âge, sous Constantin le Grand, et ces cornes furent le pouvoir temporel et spirituel dont elle jouit. Ce double pouvoir est métaphoriquement signifié par les cornes, dans lesquelles repose la force des béliers et d'autres animaux. Pergame signifie aussi divisant les cornes, parce que, peu de temps après, cette force et cette puissance de l'Eglise fut divisée et scindée par Arius et les autres hérétiques. Les cornes combattaient entre elles ; la gauche (celle des hérétiques) contre la droite (celle des catholiques). Par contre aussi, la première est la corne de damnation, et la seconde la corne de salut, que Dieu a élevée dans la maison de David, son fils (Jésus-Christ), rejetant toujours la corne des hérétiques en enfer.

## II. VERS. 12. - Ecris à l'ange de l'église de Pergame.

On doit expliquer ces paroles comme plus haut. Voici ce que dit celui qui porte l'épée à deux tranchants. Le glaive à deux tranchants veut dire, la sentence du Seigneur, par laquelle il condamnera les méchants dans leur corps et dans leur âme. Les autres paroles s'expliquent comme plus haut, § 3, chap. I, vers. 16. Cette épée à deux tranchants est placée ici en tête de la description de ce troisième âge :

1° pour épouvanter les méchants par le glaive de la vengeance, et consoler les bons par le glaive de la protection du Christ :

2° parce que, dans son troisième âge, l'Eglise a dû **combattre avec les hérétiques**. C'est pourquoi beaucoup de conciles œcuméniques et provinciaux furent célébrés, et un grand nombre d'hérétiques y furent frappés par le glaive de l'anathème, rejetés par la sentence d'excommunication, et retranchés du corps de l'Eglise, qui, en sa qualité de juge des controverses en matière de foi, porte la même épée sur la terre que le Christ son époux dans les cieux, comme nous l'avons vu plus haut.

VERS. 13. - Je sais où tu habites: au milieu de la nation perverse des hérétiques, soit d'Arius, de Macédonius et des autres, qui sont les membres du démon, les satellites de Lucifer, des amateurs des ténèbres, des conducteurs des aveugles, des arbres d'automne ou sans fruits, des roseaux agités par le vent de l'orgueil, déjà proscrits autrefois à cause de leur malice, et relégués en enfer, où Lucifer a le pouvoir, et où habite l'antique ennemi de la vérité et de la justice éternelle de Dieu. Le démon possède ces hérétiques, il les gouverne, les instruit, les inspire et les domine. C'est pourquoi ils sont son royaume, et il est leur roi et leur chef, pour combattre par eux (qui sont les portes de l'enfer) contre l'Eglise chérie de Dieu. C'est pour cela que le texte ajoute: Où est le trône de Satan. Car le trône signifie la puissance royale, ou plutôt la résidence d'un roi, d'un prince, etc.; trône que Satan possède dans les hérésiarques.

Tu as conservé mon nom, c'est-à-dire, la confession de mon nom, et tu n'as point renoncé à ma foi, dans les persécutions et les tourments; mais tu as persévéré dans ma foi. C'est avec raison que le Christ loue par appropriation, dans les prélats de son Eglise, la confession de son nom, et la persévérance de la foi en son nom; car dans cet âge, la Divinité et l'Humanité du Christ, sa venue, ainsi que sa doctrine sur les mystères de la paternité, de la filiation et de la procession du Saint-Esprit, étaient fortement combattus par Arius, Macédonius, Nestorius, et les autres hérésiarques. La foi catholique et ses défenseurs eurent incroyablement à souffrir à cette époque: témoin saint Athanase, homme admirable et aimable, qui, à cause du nom de Jésus et de sa divinité, et aussi à cause de la très sainte Trinité, fut obligé de se cacher pendant des années dans une vieille citerne, et une année et quelques mois dans le sépulcre de son père. Ce saint dut subir d'ailleurs de grandes épreuves, ainsi que beaucoup d'autres évêques qui endurèrent la prison, les chaînes, l'exil, la mort, etc., comme on le voit dans l'histoire ecclésiastique.

Lorsque Antipas, mon témoin fidèle, a souffert la mort parmi vous, où Satan habite.

Comme exemple de la confession louée plus haut, et de la persévérance dans la foi du Christ, saint Jean cite ici le saint martyr Antipas, qui fut mis à mort pour la confession de la foi de Jésus-Christ, près de Constantinople, où la tempête de l'hérésie d'Arius s'était élevée, tant parmi le peuple que parmi les évêques ; car l'ambition, non moins que le feu de la jalousie, avaient pénétré jusqu'aux sièges épiscopaux. C'est pourquoi cette ville et ce pays est appelé la résidence de Satan, parce que c'est surtout en Orient que sévirent les Ariens, les Macédoniens et les impies défenseurs des autres hérésies. C'est encore pourquoi il est dit : *lorsque*, ou, selon le texte latin, *in diebus illis*, dans ces jours, soit, dans cette tempête occasionnée par l'hérésie d'Arius à cause de mon nom, Antipas fut *mon témoin fidèle*, jusqu'à la mort et jusqu'au sang, par lesquels il scella son témoignage pour la vérité, et parce que je suis le Fils de Dieu, vraiment égal à mon Père de toute éternité.

# VERS. 14. - Mais j'ai des reproches à te faire.

Nous arrivons maintenant à la réprimande accoutumée, que nous trouvons dans les paroles suivantes :

VERS. 15. - C'est que tu souffres qu'on enseigne parmi vous la doctrine de Balaam, qui apprenait à Balac à placer le scandale devant les enfants d'Israël, pour leur faire manger des viandes impures et les faire tomber dans la fornication. Tu souffres aussi qu'on enseigne la doctrine des Nicolaïtes.

Nous avons l'histoire de Balaam dans le livre des Nombres, où nous voyons que Balac, roi des Moabites, de la secte de Balaam, envoya des femmes proche du camp des Hébreux, afin que ce peuple, adonné à la luxure, fut séduit et attiré à l'idolâtrie par leur beauté, dans le but de faire offenser Dieu par tout le peuple. Cette histoire n'est rapportée que par comparaison et pour exemple, comme on le voit par les paroles qui suivent : *Tu souffres aussi qu'on enseigne la doctrine des Nicolaïtes*. Rupert, abbé, sur l'Apocalypse, dit en parlant d'eux : les Nicolaïtes portent les vases du Seigneur, et n'en sont pas moins incontinents ; ils rejettent le mariage légitime comme interdit par les lois de l'Eglise : ils font pis encore ; ils

rompent la foi conjugale aussi souvent qu'il leur plait, et n'ayant point de vrai lit nuptial, ils courent çà et là, afin qu'on ne puisse les accuser d'avoir rompu le lien conjugal. Or, ceux-là se rendent coupables des mêmes fornications et se consacrent à Belphégor, qui, à l'exemple des Nicolaïtes, se livrent avec audace à l'inceste et à l'adultère. En disant donc : *Tu souffres aussi qu'on enseigne la doctrine des Nicolaïtes*, il adresse d'abord un reproche à l'église de Pergame, dans laquelle il y avait quelques magistrats pervers qui suivaient l'erreur des Nicolaïtes, scandalisaient le peuple par leur conversation impure et le séduisaient.

Sous le type de l'église de Pergame, le Christ réprimande aussi le troisième âge de l'Eglise, dans lequel plusieurs enseignaient et mettaient en pratique la doctrine des Nicolaïtes, sur le mélange illicite des deux sexes. Car lorsque les tribulations des gentils et des païens eurent cessé, l'Eglise fut en repos ; et dès lors, par la munificence de Constantin le Grand et d'autres bienfaiteurs, les prêtres jouirent de revenus considérables par les bénéfices. Or, l'Eglise s'étant ainsi enrichie et agrandie, abandonna Dieu son créateur et négligea son salut. Plusieurs de ses membres se livrèrent aux voluptés des femmes par un commerce illicite, enflammés qu'ils étaient dans leur concupiscence. Voilà pourquoi Dieu affligea l'Eglise par tant d'hérésies. Il l'agita ou la tourmenta, pour empêcher qu'elle ne se corrompit dans les délices et la volupté. C'est ainsi qu'un mari prudent, qui connaît la mauvaise propension de l'épouse qui lui est chère, s'efforce de la retenir dans le devoir, en lui fournissant une occupation modérée dans les soins et les travaux domestiques. Or, c'est avec la même sagesse que Dieu, dans sa paternelle bonté, agira envers son Eglise, jusqu'à la consommation des siècles, en lui imposant des hommes malins et moqueurs, des détracteurs importuns, des agitateurs, des calomniateurs, des hérétiques et des tyrans, pour empêcher qu'elle ne se corrompe entièrement dans les richesses, les honneurs et les voluptés de la chair.

## VERS. 16. - Fais pareillement pénitence.

Ce passage s'explique comme plus haut sur l'église d'Ephèse. Sinon ; c'est-à-dire, si tu négliges de te corriger par une vraie pénitence, je viendrai bientôt à toi, avec le fléau et la peine qui t'est due, tant dans la vie qu'à la mort, et au dernier jugement. C'est pour cela qu'il se sert du futur, parce que, comme on l'a dit plus haut, les fléaux de Dieu nous menacent souvent de loin, et tombent sur nous au moment que nous y pensons le moins.

Et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche ; c'est-à-dire, avec le glaive de la vengeance, le glaive de la mort, le glaive du jugement particulier et du jugement dernier, le glaive enfin de la damnation éternelle, et aussi avec ces paroles foudroyantes, Matth., XXV : « Allez, maudits, au feu éternel, qui a été préparé au diable et à ses anges ».

VERS. 17. - Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises : Je donnerai au vainqueur la manne cachée, je lui donnerai une pierre blanche, et un nom nouveau écrit sur la pierre, que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit.

Après la commination de la peine, suit la promesse de la récompense et de la gloire. La première récompense, c'est : je lui donnerai, (au vainqueur), la manne cachée, ce qui signifie, au figuré, la béatitude céleste, qui est l'état parfait, et la réunion de tous les biens. Car de même que dans la manne était contenue la vie du peuple d'Israël avec la saveur de tous les mets ; ainsi nous est-il promis, dans la céleste béatitude, l'abondance de tous les biens dont nous serons pleinement rassasiés, et dont nous jouirons éternellement. Il est dit que cette manne est cachée ; parce que, selon saint Paul, I. Cor., II, 9 : « L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et le cœur de l'homme n'a jamais compris ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment ». Cette manne est cachée en Dieu. Coloss., III, 5 : « Votre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ qui est votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres de l'homme qui est en vous : la fornication, l'impureté, les passions déshonnêtes, les mauvais désirs, et l'avarice, qui est une idolâtrie ».

La seconde récompense, c'est *la gloire : Je lui donnerai une pierre blanche*, c'est-à-dire, la gloire, soit la clarté du corps, sans tache et sans aucun défaut.

Et un nom nouveau écrit sur la pierre, que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Par ce nom nouveau, on comprend l'excellence spéciale que Dieu accordera à chacun, selon qu'il aura agi dans son corps. Car autre est la clarté des vierges, et autre la clarté des martyrs ; autre encore est la clarté des époux ; la clarté des Apôtres n'est pas la même que celle des Prophètes ; une vierge diffère de l'autre en clarté, un apôtre de l'autre, un confesseur de l'autre, un martyr de l'autre, un prophète de l'autre, et tous diffèrent entre eux dans la clarté de leur gloire, comme on le voit dans la première Epitre de saint Paul aux Corinth., XV, 41 : « Le soleil a son éclat, la lune a le sien, les étoiles le leur ; et entre les étoiles l'une est plus brillante que l'autre. Il en est de même de la résurrection des morts ». C'est pourquoi le texte ajoute : Que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit, c'est-à-dire, l'excellence propre à chacun. Personne n'y participera, sinon celui qui l'a reçue, de la même manière que l'individualité qui est propre à chacun, sans que personne autre puisse l'avoir, et y participer. Cette parole connaître ne doit donc pas être prise dans un sens littéral, mais métaphorique ; car un saint connaîtra sans nul doute l'excellence et la gloire d'un autre, comme on le voit par la théologie. Un nom écrit, c'est-à-dire, établi et gravé avec le burin de fer de l'éternité, de telle sorte qu'on ne pourra plus l'enlever.

§ IV. Du quatrième âge de l'Eglise militante, appelé pacifique, depuis le S. P. Léon III et l'empereur Charlemagne, jusqu'à Léon X et Charles-Quint.

CHAPITRE. II. -VERSET 18-28.

I. VERS. 18. - Ecris encore à l'ange de l'Eglise de Thyatire : Voici ce que dit le Fils de Dieu.

Le quatrième âge de l'Eglise commença depuis Charlemagne, et le saint Pape Léon III, et dura jusqu'à Charles-Quint, et Léon X. Dans cet âge fleurirent plusieurs grands saints parmi les rois et les empereurs, et des ecclésiastiques aussi savants que pieux ; et il ne fut entaché d'aucune hérésie pendant plus de 200 ans. C'est donc à juste titre qu'il est appelé l'âge pacifique et illuminatif (pacificus). Nous en trouvons le type dans la description de l'Eglise de Thyatire : car le mot Thyatire s'interprète dans le sens d'illuminée et hostie vivante, comme le fut parfaitement le quatrième âge de l'Eglise.

C'est à ce quatrième âge que se rapporte le **quatrième jour de la création**, lorsque Dieu fit les corps lumineux, et les étoiles qu'il plaça au ciel.

C'est aussi à cet âge que convient le quatrième esprit du Seigneur, savoir : l'esprit de piété que Dieu répandit alors abondamment sur son Eglise. De même, on peut encore approprier à ce quatrième âge de l'Eglise, la quatrième époque du monde, qui dura depuis Moïse jusqu'à l'achèvement du temple de Salomon. Car, comme David composa alors des psaumes, et augmenta le culte divin ; et de même que son fils Salomon construisit un temple très vaste, et ordonna des vases les plus précieux pour le service des autels et du temple ; qu'il établit de plus un ordre admirable dans les choses sacrées, et releva la majesté des sacrifices par la bonne discipline des ministres ; enfin, qu'il régna pacifiquement sans nul ennemi ; ainsi, dans le quatrième âge, furent célébrés les conciles les plus utiles pour réédifier l'Eglise déchue. La religion chrétienne fleurit partout ; et l'Eglise vécut en paix, libre de tout ennemi et de toute hérésie. Le chant, les psaumes, le bréviaire, les rites, les cérémonies et le ministère de l'autel furent rétablis dans un meilleur ordre, et même dans une certaine perfection.

C'est pourquoi suivent ces paroles : Ecris encore à l'ange de l'église de Thyatire : Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et les pieds semblables à l'airain brillant. Il s'appelle ici le Fils de Dieu, parce que les mystères de sa Divinité et de son Humanité avaient déjà été éclaircis et purgés des erreurs d'Arius et des autres hérétiques. C'est donc avec raison que, vainqueur de ses ennemis dans ce quatrième âge de l'Eglise, le Christ triomphant dit : Voici ce que dit le Fils de Dieu.

Par les yeux, comme une flamme de feu, on entend la connaissance parfaite de la vérité ; et par les pieds semblables à l'airain brillant, il désigne la stabilité et la fermeté du corps du Christ, qui est l'Eglise. Car les tyrans du paganisme ayant été vaincus, et les ténèbres des hérétiques ayant disparu, l'Eglise jouit du repos, dans la connaissance parfaite de la vérité de la foi catholique, très solidement établie, et protégée de la puissance des princes et des rois. C'est pour cela qu'il ne dit plus ici : semblable à de l'airain fin quand il est dans une fournaise ardente, etc., mais simplement semblable à l'airain brillant ; c'est-à-dire, déjà purifiée par tant de persécutions, et éprouvée par l'effroyable cruauté des tyrans et des hérétiques. Ces deux choses sont mises en tête, comme autant de trophées et de dépouilles de la victoire que le Christ a remportée sur ses ennemis, par les membres de l'Eglise son épouse chérie, et par ses fidèles soldats. Il ajoute comme une flamme de feu. Car la foi du Christ et la vérité brillaient dans le quatrième âge, et se répandaient sur tout l'univers.

VERS. 19. - Je sais tes œuvres, ta foi, ta charité, ton ministère, ta patience, et tes dernières œuvres plus abondantes que des premières.

Suit la recommandation accoutumée, qui consiste en six points, qui sont : les œuvres de l'Eglise, la perfection de sa foi, sa charité, son ministère, sa patience, et sa persévérance dans le bien.

La première recommandation se trouve dans ces paroles : *Je sais tes œuvres* de justice, de piété et de miséricorde, qui sont saintes et faites dans une intention pure.

La seconde, *ta foi*. Car il loue ici l'Eglise de sa foi, comme d'une prérogative spéciale et d'une perfection ; parce que, dans le quatrième âge, la foi catholique fut unanime, parfaite, et répandue en quelque sorte dans tout l'univers. Et l'Eglise fut libre de toute hérésie pendant plus de 200 ans, jusqu'à Bérenger qui, au temps de l'empereur Henri III, s'éleva dans la Gaule, en l'an 1048, et enseigna que le corps et le sang du Christ ne sont pas dans la sainte Eucharistie. Cette hérésie ayant été détruite, l'Eglise jouit de nouveau de son repos, jusqu'à l'année 1117, comme on le voit dans l'histoire ecclésiastique.

La troisième, ta charité envers Dieu et le prochain.

La quatrième, ton ministère de l'autel, et le soin des pauvres, ministère qui était florissant à cette époque. Car non seulement un nombre considérable de très grands saints ecclésiastiques, mais encore des empereurs, des rois, des princes et d'autres personnages élevés, fondaient des hôpitaux, et prenaient soin des pauvres qu'ils servaient euxmêmes. De plus, ils construisaient des églises, réparaient celles qui étaient en ruines, bâtissaient des monastères, des collèges, des évêchés, des temples, des autels, et mettaient tout en œuvre pour favoriser le culte de Dieu. Même la nuit, les louanges sacrées retentissaient dans les collégiales et dans les cloîtres. Voilà pourquoi le ministère de l'autel et des pauvres fut saint, bien réglé et précieux devant le Seigneur.

La cinquième, ta patience dans les jeûnes, le cilice, les veilles et les autres rigueurs de la pénitence que les saints de ce temps pratiquaient constamment pour l'amour de Jésus-Christ. Parmi eux on distingue : Saint Vigile, saint Rupert et ses douze compagnons, saint Wilibald, saint Wuniwelde, sainte Walburge, saint Louis, roi ; Othon, évêque de Bamberg ; Lothaire, empereur ; Othon le Grand, le bienheureux Nilus, saint Etienne, premier roi de Hongrie ; saint Wenceslas, prince de Bohême, et d'autres encore qui, par leur travail infatigable et par leur patience, convertirent les restes des gentils à la foi catholique.

Enfin, la sixième recommandation : Et tes dernières œuvres plus abondantes que les premières. Ces paroles louent la perfection et la sainteté qui, au quatrième âge, brilla constamment dans les saints : tels que Henri et Cunégonde, saint Wolfgang, saint Bruno, saint Romuald, saint Robert, saint Bernard, saint François, saint Dominique avec leurs familles, saint Yves, évêque, et d'autres qui, dans la succession des temps, illustrèrent l'Eglise ce qui fut sans doute un bienfait

admirable de Dieu, et une prérogative spéciale accordée à cet âge. Voilà pourquoi il ajoute : *Et tes œuvres* de justice, de foi, de piété, de charité, de ministère, de travail, de patience et de sainteté. *Tes dernières œuvres* plus abondantes que les premières. C'est une manière de parler par laquelle nous avons coutume de louer l'abondance des fruits, la multiplication des biens, la perfection, la fidélité et la constance des vertus et des actions des hommes.

II. VERS. 20. - Mais j'ai quelque chose à te reprocher ; tu permets que Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs, afin de les entraîner dans la fornication, et de leur faire manger des viandes immo-lées aux idoles.

Tandis que l'Eglise était en repos au milieu des richesses et dans les honneurs, et qu'elle se croyait en sécurité sous le patronage des empereurs, des rois et des princes pieux, elle se relâcha peu à peu dans la discipline ecclésiastique, et il s'introduisit parmi les chrétiens une certaine mollesse efféminée, qui est ici métaphoriquement désignée par la femme. Ensuite la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, et l'orgueil de la vie allaient croissant aussi, dans les ministres de l'Eglise. Car ceux-ci, assurés de l'indulgence d'un siècle corrompu, et se croyant en sécurité, se livrèrent à la volupté, et tombèrent dans la présomption, comme cela arrive ordinairement dans ce cas. Or, ce furent là les vices de Jézabel, femme d'Achab, que l'Ecriture appelle une courtisane. Voilà la concupiscence de la chair. Ensuite, cette femme s'empara de la vigne de Naboth qu'elle fit tuer : voilà la concupiscence des yeux. Puis elle farda son visage et ses yeux : voilà l'orgueil de la vie. Enfin se voyant constituée en pleine sécurité sur ses péchés, elle devint présomptueuse et fit tuer les prophètes. Elle dressa des embûches à Elie pour le mettre à mort, refusant de croire à sa parole quand il lui prédit tous les malheurs de sa maison, malheurs qu'elle vit elle-même en partie s'accomplir, comme, par exemple la famine. Car elle dit dans son cœur : Ces maux ne tomberont point sur nous.

Or, c'est ainsi que nous, misérables pécheurs, enfoncés dans les choses de ce monde, avons coutume de dormir dans la mort du péché, jusqu'à ce qu'enfin la colère de Dieu éclate sur nos têtes. Jézabel est donc citée ici comme un exemple et une comparaison en ce sens : *Vous permettez* peu à peu, ne fermant pas soigneusement les cinq portes de vos sens, par lesquelles la mort entre en vous comme par des fenêtres. *Vous permettez*, ne faisant nulle attention à la discipline ecclésiastique, ne veillant pas sur vos subordonnés, ne les visitant point, et n'en prenant que peu ou pas de soins. *Vous permettez*, en ne châtiant pas dûment le vice, mais en le favorisant par une lâche connivence, en le dissimulant par une fausse philosophie, et en laissant tout impuni. *Vous permettez*, en négligeant la correction fraternelle, vous occupant seulement de vos intérêts particuliers, étant indulgents envers vous-mêmes, sans vous attacher au bien public. *Vous permettez*, en accordant facilement des dispenses en toutes choses, et relâchant les saints Canons. *Vous permettez*, en n'éclairant pas les autres par le bon exemple, et en n'instruisant pas vos inférieurs par la saine parole de Dieu. *Vous permettez*, en disant : Ces choses sont permises, tandis qu'elles ne le sont pas, et vous favorisez par là l'entrée à la dissolution et aux vices.

C'est ainsi que, par la cohabitation des femmes, la luxure et le concubinage s'introduisirent dans l'Eglise. C'est aussi par la surabondance des richesses particulières, que l'avarice, qui est une idolâtrie, se propagea. De plus, les honneurs et les dignités auxquelles les empereurs, les rois et les princes élevèrent les ecclésiastiques, favorisèrent l'orgueil de la vie. Enfin, la liberté dans la manière de vivre et dans la discipline, engendra l'oisiveté; et l'oisiveté rendit les mœurs dissolues. Vous permettez à la femme, c'est-à-dire, à la mollesse et à la manière de vivre efféminée, de pénétrer chez vous; défaut ou vice généralement désigné par la femme. Le texte ajoute Jézabel, pour signifier des vices plus spéciaux, qui s'introduisirent peu à peu dans cet âge de l'Eglise, tels que la concupiscence de la chair, l'avarice, l'orgueil et la présomption.

Il ajoute aussi : *qui se dit prophétesse* ; c'est-à-dire, qu'au milieu de cette vie licencieuse, l'Eglise se promit la sécurité, et dit : Je ne verrai plus la rigueur des tyrans et des hérésiarques, parce que je suis riche et puissante ; et je suis en paix : j'ai des empereurs, des rois et des princes pieux et puissants qui me protègent ; c'est pourquoi je ne verrai plus de deuil. Ainsi prophétisa cette génération corrompue.

III. C'est pourquoi suivent ces paroles : *Tu permets que Jézabel, etc... enseigne et séduise mes serviteurs* par le mauvais exemple de la luxure, de l'avarice et de l'orgueil. Enseigne et séduise, en promettant la sécurité de la paix et de la félicité ; en n'annonçant pas au peuple la colère de Dieu et le châtiment qui le menace de loin, à cause des péchés de la chair, de l'avarice, de l'irréligion et de l'oubli de Dieu : châtiment imminent cependant, que l'Eglise et que nous tous, misérables que nous sommes, continuons à subir dans ce cinquième âge, et dont nos dents sont agacées<sup>8</sup>. *Afin de les entraîner dans la fornication, et de leur faire manger des viandes immolées aux idoles*. La fornication fut portée à un tel excès dans l'Eglise grecque, qu'on alla jusqu'à enseigner qu'elle est licite. Et cette funeste doctrine des Grecs était mise en pratique par beaucoup de membres de l'Eglise latine, qui ne rougissaient pas du commerce illicite que malheureusement on entretient encore de nos jours avec des concubines. *Et de leur faire manger des viandes immolées aux idoles*. Ce passage s'entend aussi de l'avarice, que saint Paul appelle une idolâtrie. Car les gains et les profits honteux, les exactions dont on pressure les pauvres, la simonie, les présents intéressés et les services injustement rétribués, sont tout autant d'abus dont les employés indignes de leurs charges, et les hommes adonnés à l'avarice, se rendent coupables. Or, tous ces abus sont métaphoriquement désignés par ces paroles : *Et de leur faire manger des viandes immolées aux idoles*.

# VERS. 21. - Je lui ai donné du temps pour faire pénitence.

Ces paroles désignent la longanimité de la miséricorde de Dieu, qui attendit la pénitence de l'Eglise grecque pendant des siècles ; jusqu'à ce qu'enfin cette Eglise refusant d'obéir au Seigneur, et ne voulant pas retourner à l'unité, périt sous

Mahomet II, qui tua Constantin Paléologue, et s'empara de Constantinople, capitale de l'empire d'Orient. C'est avec la même patience que Dieu attendit aussi la pénitence de l'Eglise latine dans le quatrième âge, depuis Charlemagne jusqu'à Bérenger le sacramentaire, qui fut le prodrome du fléau à venir de Dieu.

Après lui, l'Eglise fut de nouveau tranquille et libre de toute hérésie, jusqu'à l'empereur Henri V, sous lequel parut Durandus Vuldoch, de Marseille, l'an 1117. Ensuite les hérésies se succédèrent l'une à l'autre, comme des avant-coureurs du futur fléau de Dieu. Ces hérésies furent cependant détruites, par la bonté des princes et par la providence de Dieu; jusqu'à ce qu'enfin sous Charles-Quint et Léon X, en l'an 1517, Luther, cet horrible hérésiarque, le fléau de l'Eglise latine, rappela de l'enfer toutes les hérésies, et les vomit, de sa bouche impure, presque sur l'Europe entière.

Jésus-Christ dit enfin : Je lui ai donné du temps pour faire pénitence, et elle ne veut point se repentir de sa prostitution. Ces paroles annonçaient que l'Eglise latine devait persévérer, dans les vices indiqués plus haut, et qu'elle ne ferait aucun pas vers la pénitence, même à la vue de ses calamités. Et voilà pourquoi aussi son châtiment lui est prédit au futur absolu ; tandis que dans les âges précédents, ce châtiment n'était annoncé que d'une manière comminatoire. En effet, l'Apôtre continue par ces paroles :

V. VERS. 22. - Je la frapperai de maladie sur sa couche : c'est-à-dire, je la frapperai de tribulations sur sa couche de douleur et de deuil ; sur sa couche de lèpre et de maladies spirituelles, qui sont les hérésies ; sur sa couche de peste, de famine et de guerres ; sur sa couche de ténèbres, de détresse et de pauvreté ; sur sa couche de larmes et de désolation ; sur sa couche d'oppression, d'amertume et de captivité, dont elle ne pourra pas se relever ; et sur sa couche enfin de damnation éternelle. Et ceux qui commettent l'adultère avec elle, en coopérant à ses mauvaises œuvres, en les imitant, les conseillant, les tolérant ou ne les empêchant pas, lorsqu'ils le peuvent et qu'ils le doivent. Tous ceux-là seront dans la plus grande affliction, dans l'affliction temporelle, comme on vient de le dire, et dans l'affliction éternelle, au-delà de laquelle il n'y en a point de plus grande. Mais Jésus-Christ ajoute cependant : S'ils ne font pénitence de leurs œuvres auxquelles ils participent personnellement. Car souvent, une peine temporelle quelconque, et une ruine, qui est assignée aux règnes et aux âges de l'Eglise, d'une manière générale et absolue, comme par exemple la couche dont il est parlé plus haut, peuvent être cependant évitées, du moins quant à la condamnation et à la peine du feu de l'enfer, si les membres de l'Eglise, pris individuellement, font une salutaire et digne pénitence.

## VERS. 23. - Je frapperai ses enfants de mort.

Par ces paroles, Jésus-Christ nous menace de guerres, de séditions, de famine et de peste, châtiments que la justice divine a coutume d'envoyer dans sa vengeance, en frappant la postérité, et les enfants des enfants impénitents. C'est là ce que nous, malheureux, n'expérimentons que trop dans ce cinquième âge, tandis que nous ne voyons sur toute la surface du globe, que guerres, séditions et malheurs, comme la suite nous le fera voir. Et toutes les Eglises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs : les reins, c'est-à-dire, je suis celui qui connais les effets de la concupiscence et les œuvres charnelles. Et les cœurs ; car toutes les pensées mauvaises sont devant mes yeux. Combien d'hommes, dans ce quatrième âge de l'Eglise, abusèrent de la longanimité de Dieu qui les attendait à la pénitence, par égard pour les mérites et les prières des saints, leurs contemporains ? Et ces pécheurs endurcis s'endormirent profondément dans leurs péchés, oubliant Dieu leur créateur, et se livrant sans frein au libertinage, comme s'il n'y avait point de Dieu capable de sonder l'iniquité des méchants.

Le Seigneur a permis que dans le cinquième âge de l'Eglise, il s'élevât aussi des hommes charnels qui, non contents de mettre au jour une foule de sectes nouvelles, reproduisirent et rappelèrent de l'enfer toutes celles qui avaient paru auparavant. Et c'est à ces sectes malheureuses que nous sommes redevables des plus terribles tribulations : des guerres, des séditions, des massacres, de la famine, de la peste, et d'autres maux incalculables, qu'ils attirèrent sur l'Eglise. Et Dieu permit ces malheurs pour obliger les fidèles d'ouvrir enfin les yeux, et de reconnaître qu'il n'y a point de maux en Israël que le Seigneur n'ait infligés dans sa vengeance.

C'est pourquoi il est dit : Et toutes les Eglises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. C'est-àdire, je suis celui qui examine et qui punit la concupiscence et les pensées perverses. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Il a été parlé d'abord des peines temporelles, parce que la plupart du temps, il arrive aux justes de souffrir avec les méchants ; ce que Dieu permet pour leur faire acquérir plus de mérites. Et même quelquefois, les justes sont plus frappés par les tribulations que les impies, comme l'expérience de chaque jour nous le prouve. Mais Jésus-Christ parle en second lieu de la peine éternelle, qui attend les seuls impies et impénitents ; et c'est là une différence qui doit être la plus grande consolation pour les justes, et une immense terreur pour les méchants. C'est pourquoi il ajoute : Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres, et sans aucune acception de personnes. Il infligera la peine éternelle à ceux qui servent le monde, la chair et le démon ; et il donnera la gloire éternelle à ceux qui vivent en Dieu, en observant ses commandements.

VI. VERS. 24. - Mais je vous dis à vous, et aux autres qui sont à Thyatire : A tous ceux qui ne suivent point cette doctrine, et qui, selon leur langage, ne connaissent point les profondeurs de Satan, je ne mettrai point d'autre poids sur vous. Ici le Christ console ses amis du mal qu'il devait permettre pour l'avantage de son Eglise. Et ses amis furent nombreux, comme nous l'avons dit des saints de Dieu, dans ce quatrième âge. Mais je vous dis à vous, mes amis, et aux autres qui sont à Thyatire ; c'est-à-dire, je dis à tous ceux qui se montreront l'hostie vivante de mon Père, et qui vivront de la vie spirituelle, dans ce quatrième âge de l'Eglise : A tous ceux qui ne suivent point cette doctrine ; c'est-à-dire, à tous ceux qui craignent le Seigneur, et ne se sont pas laissé séduire par la présomption du péché. Cette présomption ou cette sécurité est appelée doctrine, à cause de la fausse croyance des méchants qui se persuadent volontiers, dans leurs pé-

chés, qu'il ne leur arrivera point de mal, ne regardant que la félicité et la durée des temps prospères accordés aux impies, par la longanimité et par la bonté de Dieu.

Et qui... ne connaissent point les profondeurs de Satan. La profondeur de Satan peut être considérée sous trois rapports, savoir : la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, et l'orgueil de la vie ; car c'est par là que le démon a osé tenter le Christ, l'éternelle sagesse du Père. Ces tentations sont appelées profondeurs, à cause de l'élévation et de la difficulté des objets avec lesquels Satan tente les hommes ; objets qu'il présente à nos faibles yeux, comme étant les seuls biens possibles, en nous faisant oublier les seuls vrais biens à venir. Le mot connaissent est pris ici métaphoriquement pour adhérer, aimer, s'attacher, comme il est dit de l'homme dans l'Ecriture, connaître sa femme (cognoscere uxorem, etc.). C'est pourquoi Jésus-Christ dit : Et qui ne connaissent point les profondeurs de Satan ; c'est-à-dire, qui n'ont pas commis la fornication avec ces trois idoles de Satan que Jézabel prêche ou enseigne. Je ne mettrai point d'autre poids sur vous. Jésus-Christ parle ici, en passant, de la présomption des hérétiques et des mauvais chrétiens, qui ont coutume de prophétiser et de séduire le peuple par leurs faussetés, en disant, par exemple : L'Eglise ne durera pas toujours ; elle deviendra stérile ; elle périra et sera détruite. Or, c'est contrairement à cette fausse croyance des méchants, croyance qui a coutume de plonger les bons dans la désolation, à cause de la permission de tant et de si longues calamités qui les affligent, que le Christ console ici son Eglise en disant : Je ne mettrai point sur vous d'autre poids plus pesant, que celui qui est écrit au livre des Psaumes, LXXXVIII, 31 : « Que si ses enfants répudient ma loi, etc... La verge à la main, je visiterai leurs iniquités, etc... Mais je ne retirerai jamais de lui ma miséricorde, etc. »

## VERS. 25. - Toutefois gardez fidèlement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne.

Jésus-Christ exhorte ici les bons, afin que, vainquant le mal mêlé au bien, et méprisant les calamités des temps, ils conservent l'innocence et persévèrent à être le bon grain que le Père céleste s'est toujours réservé, même au milieu de la zizanie. L'innocence des mœurs est avant tout nécessaire aux prélats de l'Eglise ; et lorsque les malheurs temporels nous menacent, et que la prévarication est à son comble, ceux-ci, en vainquant avec prudence le mal introduit dans le bien, doivent s'étudier à conserver leur conscience et celle de leurs ouailles dans la plus grande pureté. On peut parfaitement aussi rapporter à ce passage la parabole de la zizanie, qu'on doit laisser subsister jusqu'à la moisson. Matth., XIII. Car il est dit : *Toutefois gardez fidèlement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne* ; c'est-à-dire, attendez jusqu'à ce que je vienne pour l'extermination des impies, pour punir les méchants et faire éclater ma colère dans les fléaux que j'ai préparés en leur temps pour le renouvellement et l'amendement de mon Eglise. De même, *jusqu'à ce que je vienne*, au jugement universel, rendre à chacun selon ses œuvres. *Jusqu'à ce que je vienne* restaurer l'Eglise par des mœurs saintes et pures.

## VERS. 26. - Celui qui sera victorieux et gardera mes œuvres jusqu'à la fin.

Par ces paroles il exhorte à la constance et à la longanimité; vertus essentiellement nécessaires à l'Eglise catholique dans tous les temps. Mais ces deux vertus lui seront surtout nécessaires au cinquième âge, à cause de la durée des maux qu'elle endurera et à cause de la puissance, de la malice et de l'insolence des hérétiques et des autres faux chrétiens qui l'affligeront. De là suivent ces paroles : Celui qui sera victorieux et gardera mes œuvres jusqu'à la fin. C'est à dessein qu'il ajoute mes œuvres, parce que, comme dans chaque âge, certains mystères étaient plus particulièrement combattus; ainsi dans le cinquième on attaquera surtout ses œuvres de la liberté humaine, de la grâce et de la prédestination. Mes œuvres, le concours de la volonté humaine, les sacrements d'eucharistie et de pénitence, les préceptes du décalogue, le célibat et tout ce qui est honnête, etc. Mes œuvres; c'est-à-dire, les miracles, la canonisation des saints, etc., etc., qui sont tout autant d'œuvres du Christ; œuvres qu'il signale à tous les bons qui vivront dans le cinquième âge de l'Eglise, pour les prémunir et pour les engager à conserver ces œuvres.

VERS. 27. - Celui qui sera victorieux et gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme un vase d'argile.

## VERS. 28. - Selon ce que j'ai reçu de mon Père.

Suit dans ces paroles pour confirmer ses serviteurs dans la patience et le support des calamités qu'il nous prédit à l'avance, une très grande consolation spirituelle et une riche récompense dans la conversion des gentils et des hérétiques à la vraie foi. Cette conversion aura lieu dans le sixième âge de l'Eglise. Car le cinquième est un âge d'affliction, de punition et de défection, comme nous le verrons plus bas. Voilà pourquoi il dit : *Je lui donnerai puissance sur les nations* ; puissance spirituelle aux prélats dans l'unité de la foi, et puissance temporelle aux rois dans la monarchie et dans l'unité des peuples. *Et elles seront brisées comme un vase d'argile* ; de l'endurcissement de leur cœur elles se convertiront au pasteur de leurs âmes. De même aussi, les républiques qui avaient fait défection seront dissoutes, et la puissance manquera aux rebelles. Cette puissance sera brisée par mon *Oint très puissant* que j'enverrai, etc. Tout ceci est expliqué dans la suite au long et en détail.

Selon ce que j'ai reçu de mon Père. Jésus-Christ ajoute ces paroles pour la consolation de ses serviteurs ; consolation la plus grande qu'il puisse y avoir. Philip., II, 8 : « Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom ; afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de son Père ». Selon ce que j'ai reçu de mon Père. Car, par sa patience, Jésus-Christ a vaincu toutes choses ; il s'est soumis toutes les créatures ; et par les glorieux combats des martyrs, il a brisé toutes les nations comme un vase d'argile vil et méprisable, etc.

Et je lui donnerai l'étoile du matin. Ici il promet à l'Eglise catholique une nouvelle lumière, qui paraîtra au sixième âge, et qui est désignée par l'étoile du matin. Car l'étoile du matin signifie que la nuit a passé et que le jour est venu. Et je lui donnerai l'étoile du matin, c'est-à-dire la lumière de la vraie foi, de la foi catholique, laquelle brillera de tout son éclat, à commencer dès le sixième âge de l'Eglise, après que les ténèbres de toutes les hérésies auront été reléguées en enfer. Et je lui donnerai l'étoile du matin, c'est-à-dire, qu'après les ténèbres de cette vie, je donnerai à chacun, en particulier, la lumière céleste, dans laquelle il contemplera sans fin la vérité éternelle.

VERS. 29. - Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. Ce passage s'explique comme plus haut.

# SECTION III. SUR LE CHAPITRE III. DES TROIS DERNIERS AGES DE L'ÉGLISE MILITANTE.

§ I. Du cinquième âge de l'Eglise militante, appelé âge d'affliction commençant depuis Léon X et Charles-Quint, jusqu'au Pontife saint et au Monarque puissant. CHAPITRE III. Vers. 1-6.

VERS. 1. - Écris à l'ange de l'Église de Sardes : Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles : Je connais tes œuvres.

I. Le cinquième âge de l'Eglise commença sous l'empereur Charles-Quint et le pape Léon X, vers l'an 1520. Il durera jusqu'au Pontife saint et au Monarque puissant qui viendra dans notre âge et sera appelé *le secours de Dieu* c'est-à-dire rétablissant toutes choses. Le cinquième âge est un âge d'affliction, de désolation, d'humiliation et de pauvreté pour l'Église, et il peut être appelé avec raison un âge *purgatif* (*purgativus*).

Car c'est dans cet âge que Jésus-Christ a épuré et épurera son froment par des guerres cruelles, par des séditions, par la famine et la peste, et par d'autres calamités horribles, en affligeant et en appauvrissant l'Eglise latine par beaucoup d'hérésies, et aussi par les mauvais chrétiens qui lui enlèveront un grand nombre d'évêchés, des monastères presque innombrables, de très riches prévôtés, etc., etc. L'Eglise se verra accablée et appauvrie par les impositions et les exactions des princes catholiques, de telle sorte que c'est avec raison que nous pouvons gémir maintenant, et dire avec le prophète Jérémie, dans son livre des *Lamentations* I, 1. « *La reine des cités est tributaire* ». Car l'Eglise est humiliée et avilie, parce qu'elle est blasphémée par les hérétiques et par les mauvais chrétiens, ses ministres sont méprisés et il n'y a plus pour eux ni honneur, ni respect. C'est par là que Dieu épurera son froment et en jettera la paille au feu, tandis qu'il rassemblera le bon grain pour le mettre dans son grenier.

Enfin, ce cinquième âge de l'Eglise est un âge d'affliction, un âge d'extermination, un âge de défection rempli de calamités. Car il restera peu de chrétiens sur la terre qui auront été épargnés par le fer, la famine ou la peste. Les royaumes combattront contre les royaumes, et tous les états seront désolés par les dissensions intestines. Les principautés et les monarchies seront bouleversées ; il y aura un appauvrissement presque général et une très grande désolation dans le monde. Ces malheurs sont déjà en partie accomplis, et ils s'accompliront encore. Dieu les permettra par un très juste jugement, à cause de la mesure comble de nos péchés que nous et nos pères auront commis dans le temps de sa libéralité à nous attendre à la pénitence. L'Eglise de Sardes est un type de ce cinquième âge. Car le mot Sardes signifie principe de beauté, c'est-à-dire principe de la perfection qui suivra dans le sixième âge. En effet, les tribulations, l'appauvrissement et les autres adversités sont le commencement et la cause de la conversion des hommes, comme la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Or, nous craignons Dieu et nous ouvrons les yeux, lorsque les eaux et les flots des tribulations nous assaillent. Au contraire, pendant que nous sommes dans la félicité, chacun sous son figuier, dans sa vigne, à l'ombre des honneurs, dans les richesses et le repos, nous oublions Dieu notre créateur, et nous péchons en toute sécurité. Voilà pourquoi la divine providence a ordonné avec sagesse que Son Église, qu'll veut conserver jusqu'à la consommation des siècles, fût toujours arrosée par les eaux des tribulations, à l'instar du jardinier qui arrose ses plantes dans le temps de la sécheresse.

A cet âge se rapporte aussi le cinquième esprit du Seigneur, qui est **l'esprit de conseil**. Car il se sert de cet esprit pour conjurer les calamités, ou pour empêcher de plus grands maux. Il s'en sert aussi pour conserver le bien ou pour procurer de plus grands biens encore. Or, la divine sagesse communiqua l'esprit de conseil à son Église, principalement dans le cinquième âge :

- 1° En l'affligeant, pour qu'elle ne se corrompît pas entièrement par les richesses, les voluptés et les honneurs, et pour l'empêcher de périr.
- 2° En interposant le Concile de Trente comme une lumière dans les ténèbres, afin que les chrétiens qui la verraient sussent ce qu'ils devaient croire dans la confusion de tant de sectes que l'hérésiarque Luther répandit dans le monde. Sans ce Concile de Trente, un beaucoup plus grand nombre de chrétiens auraient abandonné la foi catholique, tant était grande alors la divergence des opinions. C'était à peine si les hommes savaient ce qu'ils devaient croire.
- 3° En opposant diamétralement à cet hérésiarque et à la masse des impies de cette époque saint Ignace et sa société qui par leur zèle, leur sainteté et leur doctrine, empêchèrent que la foi catholique ne s'éteignit tout-à-fait en Europe.
- 4° Par son sage conseil, Dieu fit aussi que la foi catholique et que l'Eglise, qui avaient été bannies de la majeure partie de l'Europe, fussent **transportées dans les Indes, la Chine, le Japon**, et dans d'autres contrées éloignées où elle fleurit maintenant, et où le saint nom du Seigneur est connu et glorifié, etc.

Ce cinquième âge est aussi figuré par la cinquième époque du monde, qui dura depuis la mort de Salomon jusqu'à la captivité de Babylone inclusivement. En effet :

- a. de même qu'à cette cinquième époque du monde Israël tomba dans l'idolâtrie par le conseil de Jéroboam, et qu'il ne resta que Juda et Benjamin dans le culte du vrai Dieu; ainsi, dans le cinquième âge, une très grande partie de l'Eglise latine abandonna la vraie foi et tomba dans les hérésies, ne laissant en Europe qu'un petit nombre de bons catholiques.
- b. Comme à cause de sa conduite la synagogue et toute la nation juive fut affligée par les gentils et fut souvent livrée à la rapine ; de même aussi maintenant, les chrétiens, l'empire romain et les autres royaumes, de quelles calamités ne sont-ils pas affligés ? Est-ce que l'Angleterre, la Bohème, la Hongrie, la Pologne, la France et les autres États de l'Europe ne nous servent pas de témoins, et n'ont pas à déplorer leurs maux par des larmes amères, et même par des larmes de sang ?
- c. De même qu'Assur vint de Babylone avec les Chaldéens pour s'emparer de Jérusalem, détruire son temple, incendier la ville, dépouiller le sanctuaire et conduire en captivité le peuple de Dieu, etc. ; ainsi, dans ce cinquième âge, n'avons-nous pas à craindre que les Turcs fassent sous peu irruption, et qu'ils ourdissent des plans sinistres contre l'Eglise latine ; et cela à cause de la mesure comble de nos crimes et de nos abominations les plus grandes ?
- d. Comme à la cinquième époque le royaume d'Israël et le royaume de Juda furent considérablement affaiblis et s'affaiblirent toujours de plus en plus, jusqu'à ce qu'enfin, d'abord le royaume d'Israël, puis ensuite celui de Juda fussent entièrement détruits, de même aussi, dans ce cinquième âge, nous voyons que l'empire romain fut divisé, et il est tellement agité maintenant, que nous devons craindre qu'il périsse comme l'empire d'Orient périt l'an 1452.

Enfin, à ce cinquième âge se rapporte aussi le cinquième jour de la création du monde, lorsque Dieu dit que les eaux produisissent toutes sortes de poissons et de reptiles, et qu'il créa les oiseaux du ciel. Or, ces deux sortes d'animaux figurent la plus grande liberté; car qu'y a-t-il de plus libre que le poisson dans l'eau, et que l'oiseau dans l'air ? Ainsi trouvons-nous métaphoriquement dans ce cinquième âge la terre et l'eau pleines de reptiles et d'oiseaux. Car ils abondent, les hommes charnels qui, ayant abusé de la liberté de conscience et ne se contentant pas des concessions qui leur ont été accordées naguère dans le traité de paix, rampent et volent après les objets de leur volupté et de leur concupiscence. Chacun croit et fait ce qu'il veut. C'est à eux que se rapportent les paroles de l'apôtre saint Jude, v. 10, dans son Épître catholique, lorsqu'il dit : « Ceux-ci blasphèment tout ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent en tout ce qu'ils connaissent naturellement, comme les bêtes irraisonnables... Le désordre règne dans leurs festins ; ils mangent sans retenue, ils ne songent qu'à se nourrir eux-mêmes, véritables nuées sans eau que le vent emporte ça et là, arbres d'automne, arbres stériles deux fois morts et déracinés, vagues furieuses de la mer répandant leur confusion comme l'écume ; astres errants, auxquels un tourbillon de tempêtes est réservé pour l'éternité... Murmurateurs inquiets, marchant selon leurs désirs, et dont la bouche profère l'orgueil ; admirateurs des personnes selon le profit qu'ils en espèrent... Hommes qui se séparent eux-mêmes, hommes sensuels n'ayant point l'esprit de Dieu ». Or, c'est ainsi que, dans ce misérable âge de l'Eglise, on se relâche sur les préceptes divins et humains et que la discipline est énervée (sans nerfs) ; les saints Canons sont comptés pour rien, et les lois de l'Eglise ne sont pas mieux observées par le clergé que les lois civiles parmi le peuple. De là nous sommes comme des reptiles sur la terre et dans la mer, et comme des oiseaux dans l'air : chacun est entraîné à croire et à faire ce qu'il veut, selon l'instinct de la chair.

II. D'où il suit : Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Ces sept esprits de Dieu sont les sept dons du Saint-Esprit, que Jésus-Christ envoya par tout le monde, et qu'll révéla aux nations dans la vérité de la foi. Les sept étoiles désignent l'universalité des évêques et des docteurs, comme il est démontré plus haut. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles ; c'est-à-dire, que Jésus, Fils de Dieu à qui toute puissance a été donnée dans le ciel et sur la terre, a en son pouvoir les sept esprits de la vérité de la foi, et les sept étoiles ; les prélats et les docteurs, qu'il peut nous enlever et transporter aux nations lointaines à cause de nos grands crimes, et à cause de la dureté de nos cœurs et de notre incrédulité. C'est ce qu'Il fit, lorsqu'Il permit que la lumière de la foi abandonnât la plus grande partie de l'Europe, pour être transportée aux extrémités des Indes, qui étaient plongées dans les ténèbres du paganisme. Il éclaira ces nations par le ministère de saint François Xavier et d'autres docteurs. Si nous ne faisons pas pénitence au plus tôt, en conformant notre vie à celle de Jésus-Christ, il est à craindre que cette lumière de la foi nous soit tout-à-fait enlevée. Par ces paroles, le Christ veut donc exciter Son Église par une crainte salutaire, parce que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Et comme Dieu ne peut pas nous envoyer un plus grand fléau que celui d'aveugler Son peuple, en lui enlevant le don de la vraie foi par le moyen des faux docteurs, qu'll suscite à la place des vrais, et cela en punition de nos abominations et de nos cœurs impénitents, voilà pourquoi, touchés par une sainte crainte et couverts du sac et de la cendre, nous devons venir nous prosterner humblement aux pieds de Jésus-Christ, et lui dire avec le Roi-Prophète, Ps., L, 13 : « Ne me rejetez pas de devant Votre face et ne retirez pas de moi Votre esprit. Rendez-moi la joie qui naît de Votre salut, et affermissez-moi en me donnant un esprit de force, etc. »

Je connais tes œuvres. Par ces paroles II reproche les œuvres de ce cinquième âge. Je connais, c'est-à-dire tes œuvres mauvaises ne me sont pas cachées, tes œuvres pleines d'imperfections, tes œuvres fausses et hypocrites, qui ont le dehors de la piété, et qui n'ont pas la vérité de la charité. Tes œuvres c'est-à-dire, ta pompe, ta splendeur et ta sainteté extérieure. Je connais tes œuvres : je n'ignore pas, Moi qui suis le scrutateur des cœurs, qu'en général tes œuvres apparaissent bonnes extérieurement, mais, qu'à l'intérieur, elles sont mauvaises et donnent la mort. C'est pour cela qu'll dit et qu'll ajoute : Tu as le nom de vivant, mais tu es mort. Or nous pouvons avoir le nom de vivre spirituel-lement en Jésus-Christ, principe de vie, en trois manières :

1° par la foi en Jésus-Christ, et c'est de là que nous portons le nom de Chrétiens ;

- 2° par les œuvres de justice et de charité en Jésus-Christ, de la vie duquel vit quiconque n'est pas en état de péché mortel, et se trouve dans la grâce de Dieu ;
- 3° par l'observance des conseils évangéliques, par les ordres sacrés de l'épiscopat, du sacerdoce, etc. ; par les vœux que l'on fait en se dévouant spécialement à la vie religieuse, en abandonnant les pompes, les richesses et les plaisirs du siècle, et en se consacrant à Dieu seul et à son Christ.
- Or, Jésus-Christ reproche surtout au cinquième âge d'être entaché du vice particulier de s'attribuer faussement le nom de vivre en Lui, tandis qu'on vit tout autrement. Ceci se prouve par induction :
- 1° Tous les hérétiques qui, dans le cinquième âge, sont à peu près aussi nombreux que les sauterelles sur la terre se glorifient du nom du Christ; ils disent être de vrais chrétiens et vivre en Jésus-Christ, et cependant tous sont morts et mourront éternellement, s'ils ne font pénitence et s'ils ne rentrent en eux-mêmes. Ils n'ont Dieu et son Fils Jésus que sur les lèvres, tandis qu'ils ont le démon dans le cœur et le monde sur les bras.
- 2° Combien de milliers de chrétiens refroidis dans ce siècle de calamité, qui, ne considérant que l'heureux succès obtenu en toutes choses par les hérétiques, et observant malignement les mœurs des ecclésiastiques et leur manière d'être, conservent à la vérité le nom de catholiques, à cause d'une certaine crainte et du respect humain, mais qui sont morts intérieurement dans l'athéisme et l'indifférentisme, dans le calvinisme et le pseudopoliticisme et dans leur haine contre les prêtres ? Ils ont le nom de vivants, parce qu'ils feignent la piété ; ils font semblant d'avoir de la religion, ils se donnent comme des gens consciencieux en communiquant avec les catholiques et confessant d'appartenir à la vraie foi, en présence des princes et des grands. Et même ils se laissent employer dans les œuvres pies et les favorisent ; ils voient les religieux et les fréquentent, ils font ostentation de zèle dans leurs paroles, par leurs conseils, et même par un certain zèle extérieur pour la construction des monastères et des collèges, par exemple ; mais ils font tout cela pour avoir le nom d'êtres vivants, et pour se mettre en faveur auprès des hommes et des grands. Ils cherchent à gagner la confiance du monde par cette apparence de piété et de religion, pour pouvoir ensuite réussir avec plus de facilité dans leurs trames et dans leurs projets obscurs.
- 3° Si nous examinons en détail le petit nombre des catholiques, leur justice nous apparaîtra aussi dégoûtante qu'un linge sale ; car la plupart ne s'adonnent qu'aux voluptés, et sont morts dans le péché. Ils ne servent qu'à l'œil ; ils se glorifient dans les choses extérieures, et ils paraissent ignorer qu'on ne reçoit pas la brebis sans laine ; car leur charité chrétienne s'est refroidie, et ils ne recherchent que leurs aises et leur avantage personnel. On ne trouve ordinairement ni justice, ni équité dans les tribunaux ; mais bien l'acception des personnes et des présents, ce qui fait que les procès sont interminables. L'humilité est presque inconnue dans ce siècle, et elle a dû céder sa place au faste et à la vaine gloire, qu'on excuse par les convenances et le rang. On tourne en ridicule la simplicité chrétienne, qu'on traite de folie et de bêtise, tandis qu'on regarde comme sagesse le savoir élevé, et le talent d'obscurcir par des questions insensées et par des arguments compliqués tous les axiomes de droit, les préceptes de morale, les saints canons et les dogmes de la religion; de telle sorte qu'il n'y a plus aucun principe si saint, si authentique, si ancien et si certain qu'il puisse être, qui soit exempt de censures, de critiques, d'interprétations, de modifications, de délimitations et de questions de la part des hommes, etc. On fréquente à la vérité les églises, mais on n'y montre pas de respect en présence du Dieu tout-puissant, on y rit, on y parle, on y regarde çà et là, on y plaisante, on s'y provoque par des regards, etc. On orne son corps de beaux habits, tandis que l'âme est tachée par les souillures du vice. La parole de Dieu est négligée, méprisée, tournée en ridicule. On n'a plus d'estime pour la sainte Écriture ; c'est Machiavel, Bodin et tous leurs semblables qu'on estime seuls et qu'on apprécie. On ne cultive que l'esprit, et non le cœur dans l'éducation des enfants, qu'on rend désobéissants, dissolus, beaux-parleurs, babillards et irréligieux. Les parents les aiment d'un amour désordonné, dissimulant leurs défauts, et ne les corrigeant pas, et ne faisant pas observer la discipline domestique. On devrait faire de l'enfant un fils simple, bon, aimant la vérité, un vrai chrétien droit et juste ; mais on a beaucoup plus soin qu'il devienne un politique ou un savant. Ce ne sera que lorsqu'il parlera plusieurs langues et qu'on l'aura formé aux mœurs étrangères, qu'on l'envisagera comme un jeune homme de bonne espérance et un citoyen accompli. On exigera de plus qu'il sache feindre, dissimuler, parler et sentir d'une manière nouvelle, se faire à tout et imiter tout, comme un histrion. Enfin il ne devra chercher ses plaisirs que dans les nouveautés, etc. Or, c'est ainsi que ce siècle fait consister sa justice et sa vie dans la fausseté, dans la pompe extérieure, dans la mode et les applaudissements des hommes, tandis qu'il néglige la justice vraie et intérieure, qui seule peut plaire à Dieu.
- 4° Je ne dirai rien des ecclésiastiques et des religieux, combien ils sont misérables ; car beaucoup d'entre eux ont le nom de vivants, et ils sont morts, etc. Ce détail doit suffire pour prouver que c'est avec raison que Jésus-Christ adresse des reproches à ce cinquième âge de l'Eglise, en lui disant : *Tu as le nom de vivant, mais tu es mort*. Oh ! Qu'il y a peu d'hommes dans ce siècle qui soient vraiment vivants, en servant le Seigneur leur Dieu et en étant les amis de Son Christ ! Le sens de ces paroles est donc : *Tu as le nom de vivant, mais tu es mort* dans la fausse doctrine ; *tu es mort* dans l'athéisme et le pseudopoliticisme ; *tu es mort* dans l'hypocrisie et la justice simulée ; *tu es mort* dans l'effronterie, la jalousie et l'orgueil ; *tu es mort* dans les péchés de la chair, dans l'ignorance des mystères et des choses nécessaires au salut ; *tu es mort* enfin dans l'irréligion et le mépris de la parole de Dieu ; car toute charité, qui est la seule et véritable vie en Jésus-Christ, s'est refroidie en toi.

## III. VERS. 2. - Sois vigilant, et confirme tous ceux qui étaient près de mourir.

Par ces paroles II exhorte les pontifes, les prélats et les docteurs à la vigilance et à la sollicitude pastorale, qui doivent être d'autant plus grandes, que les temps sont plus mauvais et plus difficiles, et qu'il s'est glissé dans le monde beaucoup de loups parmi les brebis : par cela même, celles-ci sont plus exposées à la corruption, à la rapacité et au danger de

périr, si elles ne trouvent pas un appui solide dans la vigilance et la sollicitude des prélats. C'est donc à dessein qu'il dit : Sois vigilant à prier Dieu pour ceux qui te sont confiés, et pour les faibles dans la foi ; sois vigilant dans l'amour pour les pécheurs. Or, le fondement de la vraie vigilance, et de la sollicitude pastorale, consiste à prier fréquemment, humblement et dévotement pour ses ouailles : pour les bonnes, afin qu'elles se conservent ; pour les faibles, afin qu'elles soient soulagées et fortifiées ; pour les mauvaises enfin, dans le but de les ramener à la vérité et à la justice, etc. Sois vigilant sur ta personne, afin que tes pensées, tes paroles et tes œuvres soient saintes et irrépréhensibles ; afin que tu sois chaste, sobre, modeste ; et que tu ne sois pas colère, emporté et tyran. Sois vigilant sur ta maison et ta domesticité ; afin que ta demeure soit sainte et pure de toutes fornications et de scandales. Sois vigilant à conserver une doctrine saine et orthodoxe pour la prêcher aux adultes, et l'enseigner aux enfants. Sois vigilant ; et que chacun fasse son devoir ; l'évêque, le prélat, etc. Sois vigilant et aie soin de visiter, d'examiner, de corriger, d'exhorter, de consoler et de protéger les prélats, les curés et les prédicateurs qui sont sous ta juridiction. Sois vigilant à procurer à tous tes subordonnés qui sont dans la saine doctrine, de bons évêques, de bons prélats, de bons curés et autres bons pasteurs des âmes. Sois vigilant contre la malice des hérétiques, contre les mauvais livres, contre les faux chrétiens, les mœurs dépravées, les vices publics, le scandale, le vol, l'adultère, etc. Et confirme ; c'est-à-dire : conserve ce qui reste de catholiques qui, en tombant peu-à-peu dans l'hérésie et l'athéisme, meurent, faute de vigilance pastorale, etc. Le texte dit à dessein dans un sens conditionnel : Confirme tous ceux qui étaient près de mourir ; car

1° comme on l'a dit, les restes des catholiques furent conservés en Europe par le secours du concile de Trente, de la société de Jésus et d'autres hommes pieux ; et sans ces remèdes tous seraient tombés dans l'hérésie, et seraient morts spirituellement.

2° Ces paroles sont mises dans un sens conditionnel, afin que les évêques, les prélats et les autres pasteurs des âmes comprennent que ce n'est pas du hasard ou d'une aveugle prédestination de Dieu, que dépend le salut ou la mort des âmes rachetées par le sang précieux de Jésus-Christ, comme les lâches et les impies peuvent se l'imaginer ; mais qu'ils sachent au contraire, que la vie des âmes dépend de la vigilance et de la sollicitude, et que la mort éternelle provient du scandale et de l'incurie des pasteurs.

# IV. Sois vigilant, et confirme tous ceux qui étaient près de mourir.

Ici encore Jésus-Christ nous intime et fait retentir à nos oreilles, par la voix du prophète, la nécessité de veiller, parce que nous nous trouvons dans des temps mauvais, et dans un siècle plein de dangers et de calamités. L'hérésie reprend partout le dessus et relève la tête ; son corps se fortifie plus que jamais, et ses adeptes ont obtenu le pouvoir presque partout. Ils sont triomphants dans l'empire, dans les royaumes et dans les républiques, et ils se sont enrichis des dépouilles de l'Église. Voilà ce qui fait que beaucoup de catholiques deviennent tièdes ; que les tièdes font défection ; et qu'un grand nombre conçoivent du scandale dans leurs cœurs.

La guerre est aussi une cause de l'ignorance, même dans les choses essentielles de la foi. La corruption des mœurs va croissant dans les camps et parmi les soldats à qui sont rarement accordés de bons pasteurs, de bons prédicateurs et de bons catéchistes. De là vient que la génération se maintient rude, grossière et inflexible ; ignorant tout ou presque tout ; ne s'embarrassant ni de Dieu, ni du ciel, ni de ce qui est honnête. Ne connaissant que la rapine, le vol, le blasphème et le mensonge, elle ne s'étudie qu'à circonvenir le prochain, etc.

Dans la foi catholique, la plupart sont tièdes, ignorants, circonvenus par les hérétiques, qui s'applaudissent de leur félicité, s'en réjouissent, et tournent en dérision les vrais fidèles, qu'ils voient d'ailleurs affligés, appauvris et désolés. En même temps, personne n'étudie les sciences sacrées ; parce que les parents sont pauvres, et qu'il n'y a que désolation dans la plupart des séminaires, qui ne jouissent plus de leurs revenus et des rentes de leurs fondations. Par ce qu'on vient de dire, et pour d'autres misères encore, on comprend d'une manière évidente, combien est grand le danger qui menace la foi catholique dans l'empire romain. Soyez donc, vigilants, ô vous, Évêques et Prélats de l'Église de Dieu! Prenez conseil de vous-mêmes, et réfléchissez mûrement avec vos ouailles sur les moyens de leur procurer, dans cette nécessité urgente, des prêtres pieux, zélés et instruits qui, par leur saine parole et par leurs bons exemples brillent comme une lumière aux yeux de leurs brebis, pour les conduire dans un bon pâturage, et les confirmer dans la foi catholique.

Sois vigilant et confirme tous ceux qui étaient près de mourir ; car Je ne trouve pas tes œuvres pleines devant Dieu. Ici Notre-Seigneur Jésus-Christ parle comme homme et comme le chef invisible de l'Église. La Divinité, dans l'abîme infini de Sa prescience éternelle, Lui révéla les défauts et les péchés des pasteurs et des autres membres à venir de l'Eglise, et Lui conféra en même temps la mission de les corriger. Jésus-Christ fonde donc Son reproche sur le défaut de vigilance et de sollicitude pastorale dont il est parlé plus haut, que Dieu exige cependant des évêques et des prélats de l'Église. Voilà pourquoi il se sert de la conjonction car qui unit ce qui précède avec ce qui suit ; savoir : Sois vigilant... ; car je ne trouve pas tes œuvres pleines devant mon Dieu. C'est-à-dire tu n'accomplis pas ton devoir comme tu pourrais et comme tu devrais le faire ; tu n'es pas assez vigilant, et tu n'as pas assez de sollicitude pour les brebis qui te sont confiées ; car tes œuvres ne sont pas pleines, c'est-à-dire, parfaites de charité ; et parce que tu as peu de soin du salut des âmes. Car je ne trouve pas tes œuvres pleines, par rapport aux ordinations, aux institutions, aux promotions, aux visites pastorales, et à la discipline. Je ne trouve pas tes œuvres pleines ; parce que tu ne marches pas comme J'en ai reçu le commandement de Mon père, et comme J'ai marché Moi-même dans l'humilité, la pauvreté et l'abnégation des pompes du siècle. Voilà donc pourquoi Jésus-Christ dit : Car Je ne trouve pas tes œuvres pleines, pour exprimer qu'elles ne plaisent pas à Sa volonté, contre laquelle tu agis, en ne prenant soin que de toi-même, en usant d'indulgence envers ta personne dans l'aveuglement de ton amour propre et de tes voluptés. Tu affectes le faste, tu es enflé d'honneurs, tu prodigues mon patrimoine dans le luxe de la table, le brillant des cours, la splendeur des palais, une domesticité nombreuse ; dans le luxe

des chevaux et des équipages ; dans les moyens d'exalter et d'enrichir tes parents ; en un mot, dans la pompe du siècle. Tandis qu'au contraire, tu devrais employer tes revenus à nourrir les pauvres, à consoler les veuves et les orphelins, et à secourir les catholiques dans les pays où ils ont été appauvris et dépouillés par les déprédations des hérétiques et des autres ennemis de la religion, et où ils gémissent sous le joug, faute des secours humains. Tu devrais aussi employer ton bénéfice à favoriser les études des jeunes gens qui manquent de moyens, dans le but de suppléer à la pénurie de bons pasteurs ; et aussi pour restaurer les églises en ruines. Et parce que toutes ces œuvres appartiennent au devoir pastoral, et que cependant tu ne les accomplisses pas, Je ne trouve pas tes œuvres pleines devant Mon Dieu, qui connaît tes fautes, lesquelles te rendront inexcusable à son jugement.

V. VERS. 3. - D'où il suit : Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et de ce que tu as entendu, et garde-le, et fais pénitence.

Ici il applique le remède au mal. Ce remède est composé de cinq choses :

1° Souviens-toi donc. Ces paroles recommandent la fréquente méditation d'une vérité sérieuse et importante, et le souvenir constant et ferme du devoir pastoral. Ce souvenir, cette méditation sont un devoir aussi grave qu'important pour les évêques, les prélats et les autres pasteurs, qui doivent en faire le sujet habituel de leurs réflexions et les graver profondément dans leur mémoire. Le fondement et le premier remède est donc, pour les prélats, de se corriger de leurs défauts et de leurs négligences, d'étudier et de connaître les devoirs de leur charge.

C'est pourquoi il dit en second lieu : Souviens-toi donc de ce que tu as reçu. Par ces paroles, Jésus-Christ désigne la qualité de la charge et du devoir épiscopal et pastoral qui sont saints, et ont été reçus par le ministère des anges ; et que Dieu a confiés aux hommes, non pas comme un royaume ou un avantage terrestre, mais pour le salut des âmes, pour qui Moi, dit-il, le Fils éternel de Dieu, le Roi des rois et le Dominateur des dominateurs, Je suis descendu des cieux, Je me suis fait homme, Je suis né dans une étable, J'ai logé parmi les animaux, J'ai vécu dans la pauvreté et l'humilité, conversant avec les hommes sur la terre pendant 33 ans ; enfin, Je fus crucifié entre deux voleurs. O toi, prélat et pasteur, tu n'as donc pas reçu cet office pour te faire honorer et encenser des hommes, pour te livrer aux voluptés et aux délices des festins, pour amasser l'or et l'argent, pour exalter et enrichir ta parenté, ni pour rechercher les pompes du siècle ou la vanité du monde, mais bien pour que tu fusses Mon imitateur. Si tu veux être admis au nombre de Mes élus, tu dois te produire pur et immaculé parmi les hommes, dont tu dois être un modèle d'autant plus distingué que le ministère que tu as reçu en héritage est plus élevé, plus saint et plus parfait. Ton fardeau est lourd, plein de travaux, de sollicitudes et de dangers. Il exige donc une exacte vigilance, la crainte de Dieu, une prière continuelle et infatigable, une chaste sobriété, etc. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu ; c'est-à-dire, pour quelle fin tu as été institué pontife, évêque, prélat, savoir : pour faire paître le troupeau qui t'a été confié, pour briller comme une lumière dans l'obscurité, pour être le sel de la terre, et pour assaisonner spirituellement les âmes et les esprits des hommes ; enfin, pour être la tête ou le chef qui vivifie les membres et le corps ecclésiastique. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu de Mon Dieu : tant de dons de la nature, de la fortune, et de la grâce donnée gratuitement, non pas pour jouir arbitrairement de ces avantages, mais pour les faire fructifier comme un serviteur fidèle et utile. Tu n'as pas reçu ces dons pour les cacher dans le linge (expression biblique) de ton amour propre, ou pour les enfouir dans la terre des voluptés et des honneurs, mais pour les faire fructifier et profiter spirituellement à Mon Dieu, par tes œuvres de miséricorde et de charité : tu dois t'en servir pour les veuves et les orphelins, et pour entretenir les pauvres et les indigents à l'exemple de Mes saints.

De là vient le troisième ingrédient du remède : Souviens-toi donc... de ce que tu as entendu dans Mon évangile. Comment Je me comportai parmi les hommes, et Je donnai Ma vie pour Mes brebis. Souviens-toi... de ce que tu as entendu dans les actes et la vie de Mes apôtres, quelle conduite ils ont tenue. De ce que tu as entendu de tes pères, tes prédécesseurs : les pontifes, les évêques et les prélats de Mon Église. Tu sais en effet qu'ils furent humbles, pauvres, prudents sobres, chastes, pleins de sollicitude et ornés de toutes les vertus. Ainsi donc, à l'exemple de ton Seigneur et ton Maître, des apôtres, des autres saints et amis de Mon Dieu, tu dois vivre comme ils ont vécu, et te comporter comme ils se sont comportés dans ce monde. Souviens-toi... de ce que tu as entendu, de la vie et de la conduite que les saints Canons, les écrits des saints Pères, les conciles généraux, provinciaux et diocésains prescrivent. Souviens-toi... de ce que tu as entendu nouvellement dans le concile de Trente, de tous ses statuts sur la vie, l'honnêteté et la réforme qu'on doit observer

C'est pourquoi il ajoute aussitôt le quatrième remède: *Et garde-le*. Ces paroles nous excitent à observer ce qui a été dit plus haut, et elles renferment en même temps un reproche particulier sur le vice de ce siècle, qui consiste en ce que l'on n'observe presque plus rien de tous ces devoirs indiqués. Car notre siècle est charnel et délicat; il se glorifie de beaucoup de choses, particulièrement de ses sciences sublimes. Et parce qu'il sait beaucoup, il se croit en droit de ne rien observer. Nous avons en effet tant de saints Canons, tant de salutaires conciles généraux et synodaux, tant de bonnes lois civiles, de livres spirituels, d'interprètes des saintes Ecritures, tant d'écrits des saints Pères remplis de force et de doctrine; enfin, tant d'exemples des saints. Et cependant nous agissons si peu en bonnes œuvres! Ah! c'est que nous sommes les enfants d'un siècle charnel! Voilà pourquoi le Christ nous exhorte et nous presse d'imiter et de suivre par nos actes la voie droite que nous connaissons, et dans laquelle Lui et Ses saints ont marché, en nous servant d'exemple.

Le cinquième remède est contenu dans les paroles qui suivent : *Et fais pénitence*. La pénitence qu'il nous prescrit ici renferme trois points, savoir :

- 1° l'homme doit reconnaître et confesser sa faute.
- 2° Il doit en demander pardon à Dieu avec un cœur contrit et humilié.
- 3° Il doit se corriger de ses péchés, réformer sa vie et sa conduite, et s'acquitter de la satisfaction due pour ses fautes.

Or, comme la génération perverse de ce cinquième âge de l'Eglise ne fait rien moins que tout cela, voilà pourquoi le Christ exhorte par-dessus tout Son Église à faire une pénitence salutaire qu'Il nous propose, non seulement comme l'unique remède nécessaire pour rendre à la vie spirituelle notre âme morte dans le péché, mais encore comme le moyen d'apaiser la colère de Dieu, de détourner de nous les maux qu'il a répandus sur cette génération, et qu'il versera encore par torrents jusqu'à l'infini, si nous ne faisons pénitence.

Malgré tout cela, personne ne veut se convertir, comme on peut le prouver par induction. En effet,

- 1° les hérétiques qui sont morts dans leurs erreurs méprisent la pénitence, et ils ne reconnaissent pas ou ne veulent pas reconnaître leur misérable état ; et même ils s'en glorifient, et disent qu'ils agissent bien quoiqu'ils soient morts.
- 2° Parmi les catholiques, on en trouve peu qui reconnaissent leurs défauts et leurs péchés. Tous les évêques, les prélats et les pasteurs des âmes disent qu'ils accomplissent toujours bien leur devoir, qu'ils veillent et qu'ils vivent comme il convient à leur état. De même les empereurs, les rois, les princes, les conseillers et les juges, se glorifient d'avoir bien agi et de continuer à bien agir. Tous les ordres sacrés prétendent être innocents. Enfin, le peuple lui-même, depuis le premier jusqu'au dernier, a coutume de dire : Qu'ai-je fait de mal, et quel mal fais-je ? Or, c'est de cette manière que tous s'excusent. Ainsi donc, pour que la divine Sagesse et Bonté pût ramener à la pénitence cette génération pervertie et corrompue au plus haut degré, elle envoya presque continuellement sur elle les maux de la guerre, de la peste, de la famine et d'autres calamités. C'est encore pour cela qu'elle affligea tout nouvellement l'Allemagne entière par 30 ans de continuelles et étonnantes calamités, afin de nous faire ouvrir enfin les yeux, et de nous obliger à reconnaître nos péchés ; et à implorer le pardon et la miséricorde de Dieu avec un cœur contrit et humilié ; et aussi pour nous engager à réformer notre vie et notre conduite, chacun selon les obligations de son état. Mais au lieu de tout cela, nous sommes devenus pires, et nous sommes tellement aveuglés, que nous ne voulons pas même croire que nous sommes plongés dans ces maux à cause de nos péchés, tandis que la sainte Écriture dit cependant : « Il n'y a pas de maux en Israël que le Seigneur n'ait envoyés ». D'où il est à craindre que le Seigneur s'exaspère encore davantage dans Sa colère, dont Il nous menace par les paroles qui suivent.
  - VI. VERS. 3. Car si tu ne veilles, je viendrai à toi comme un voleur, et tu ne sauras à quelle heure je viendrai.
- 1° Après la prescription du remède suit une **menace terrible contre l'Église de Dieu**. Car si tu ne veilles, après être sorti enfin du sommeil profond de tes voluptés, de ta paresse, de tes péchés dans lesquels tu t'es endormi jusqu'ici, Je viendrai à toi en te suscitant des malheurs. Il s'exprime au futur, parce que, comme il a été dit souvent, la colère de Dieu, dans la longanimité de Sa bonté, nous menace souvent de loin et longtemps. Mais de peur qu'à cause de sa lenteur nous ne pensions être à l'abri de Ses coups, il dit : *Je viendrai à toi*, d'une manière certaine et infaillible. L'Écriture nous avertit de la même manière, dans Habacuc, II, 3 : « *Attendez-le ; Il viendra, et II ne tardera pas* ».
  - 2° Je viendrai à toi... comme un voleur. Il compare ici Sa visite et l'envoi de Ses maux à l'arrivée d'un voleur. Car,
  - a) le voleur a coutume d'arriver tout-à-coup et à l'improviste ;
  - b) il vient pendant le sommeil;
  - c) il fait infraction dans la maison;
  - d) enfin, il pille et vole tout.

Or, tel sera le caractère du mal que Dieu suscitera contre Son Église. Ce mal ce seront les hérétiques et les tyrans, qui viendront tout-à-coup et à l'improviste, qui feront infraction dans l'Eglise pendant le sommeil des évêques, des prélats et des pasteurs ; qui prendront le dessus et raviront ou pilleront les évêchés, les prélatures, les biens ecclésiastiques, comme nous voyons de nos propres yeux qu'ils firent en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Il est même dangereux qu'ils continuent à dominer et à ravir tout ce qui reste. *Je viendrai à toi comme un voleur*, en suscitant contre vous les nations barbares et les tyrans, qui viendront comme un voleur, tout-à-coup et à l'improviste, pendant que vous dormirez dans vos vieilles habitudes de voluptés, d'impuretés et d'abominations. Ils feront infraction et pénétreront jusque dans les forteresses et les garnisons. Ils entreront en Italie, ils dévasteront Rome, ils brûleront les temples et mineront tout, si vous ne faites pénitence et si vous ne vous éveillez enfin du sommeil de vos péchés. *Et tu ne sauras à quelle heure Je viendrai*. Jésus-Christ fait ici remarquer, comme en passant, l'aveuglement dont Dieu a coutume de frapper les princes du peuple, afin qu'ils ne puissent ni prévoir, et conséquemment ni prévenir les maux qui les menacent. Car il cache à leurs yeux, appesantis par le sommeil des voluptés, les maux et les vengeances qui doivent les assaillir. C'est donc en ce sens qu'll dit : *Et tu ne sauras à quelle heure Je viendrai* ; c'est-à-dire, que le temps de Sa visite sera caché à tes yeux ; et tu ne pourras plus prévenir le mal, ni te préparer au combat, parce que l'ennemi viendra rapidement et inondera tout comme les eaux d'un fleuve impétueux, comme la flèche lancée dans l'air, comme la foudre, comme un chien rapide.

#### VERS. 4. - Tu as un petit nombre d'hommes à Sardes qui n'ont point souillé leurs vêtements.

Suit maintenant l'éloge ordinaire d'un petit nombre, relativement à la multitude d'hommes qui sont sur la terre. Car quelque affligée et désolée que soit l'Église, et quelque méchant que soit le monde, le Seigneur Dieu s'est toujours réservé et se réserve toujours des saints Ses amis, qui brillent comme une lumière ou comme un phare au milieu du monde, pour empêcher que tout se corrompe et que tout soit enveloppé par les ténèbres. *Tu as un petit nombre d'hommes à Sardes qui n'ont point souillé leurs vêtements*. Par ces paroles, il indique l'espèce d'iniquité dont tout l'univers est souillé et infecté, à peu d'exceptions près. Il désigne cette espèce d'iniquité par sa ressemblance avec des vêtements souillés. Or, on souille ses vêtements :

- a) par la boue et le fumier qu'on trouve en circulant dans les rues ;
- b) par les ordures de diverses immondices qu'on emploie pour la conservation de sa vie ;
- c) par la peste et la lèpre.

Ces trois métaphores signifient l'universalité des péchés graves et des iniquités dans lesquelles le monde presqu'en entier est misérablement plongé, et dans lesquelles il languit de maladies même mortelles. En effet, cette génération est tout-à-fait pervertie, délicate, efféminée, molle, charnelle, avare et superbe. C'est de là qu'elle est enfoncée dans la boue des voluptés et des délices, dans l'hérésie et dans l'oubli de Dieu Son Créateur. Sur une si grande quantité d'états divers, et une si grande multitude d'hommes qui sont dans le monde, il n'y en a qu'un petit nombre qui font exception, et qui croient encore de tout leur cœur au Seigneur Dieu, qui est dans les cieux. Il en est peu qui espèrent dans Sa providence, qui servent Jésus-Christ selon l'état de leur vocation, et qui aiment Dieu et le prochain. C'est pourquoi il dit : *Un petit nombre d'hommes*. Le texte latin exprime les noms (nomina), c'est-à-dire, un si petit nombre, qu'on peut facilement les appeler par leurs noms. Comme il est dit dans l'Écriture : « Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie », à cause du petit nombre de ceux qui seront sauvés. « Car il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus<sup>9</sup> ».

Et ils marcheront avec Moi revêtus de blanc, parce qu'ils en sont dignes. L'apôtre indique ici la conduite du Christ sur la terre, dont ce petit nombre d'amis suivra l'exemple. Le Christ marcha vêtu de blanc,

- a) car il vécut parmi les hommes dans la plus grande douceur, pureté, humilité, pauvreté, patience et abandon ; et toutes ces vertus de Jésus sont représentées par Son vêtement blanc ;
- b) Il marcha vêtu de blanc, lorsqu'étant méprisé par Hérode dans Sa passion bénie, celui-ci le fit revêtir d'une tunique blanche, et L'ayant fait passer pour fou, il Le renvoya à Pilate.

Or, c'est ainsi que le petit nombre des élus qui se conservent immaculés au milieu du siècle, marchent, à l'exemple du Christ sur la terre, dans une grande humilité, dans le mépris, la pauvreté, la mansuétude, et gémissent dans leur cœur auprès du Seigneur leur Dieu. Ils ont beaucoup à souffrir, et sont méprisés et mis en dérision par le monde, parce que leur vie et leur conduite ne sont considérées que comme une folie. C'est ainsi en effet que le monde a coutume de traiter les saints de Dieu ; c'est ainsi qu'il les a toujours jugés, et qu'il n'a pas rougi de juger le Fils unique de Dieu Lui-même, venu du ciel pour le salut des hommes. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, pour consoler ses amis, Jean, XV, 17 : « Ce que Je vous ordonne, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il M'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait à lui ; mais parce que vous n'êtes point du monde, et que Je vous ai choisis au milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que Je vous ai dite : le serviteur n'est pas plus grand que le Maître. S'ils M'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ». En effet, l'amitié de ce monde est en inimitié devant le Seigneur, et l'amitié avec Dieu est en inimitié avec le monde. De là le texte dit : Ils marchent avec Moi revêtus de blanc, parce qu'ils en sont dignes. L'amitié et l'estime de Dieu pour Ses justes et Ses amis nous étonne, en ce qu'il veut et permet qu'ils errent dans le monde, couverts de peaux de brebis, méprisés, appauvris. Vils, au milieu des tribulations, des persécutions, des injures, des outrages, des tentations, du froid, de la nudité, etc. Au contraire, le monde et ceux qui sont du monde prospèrent dans les délices, vivent dans la gloire et les richesses, rient et se réjouissent dans l'abondance de tous les biens. Or, telle est l'amitié de Dieu pour Ses élus, dont le monde n'est pas digne. De là ce passage de saint Paul aux Hébreux, XI, 35 : « Les uns ont été cruellement tourmentés, ne voulant point racheter leur vie présente, afin d'en trouver une meilleure dans la résurrection. Les autres ont souffert les outrages et les fouets, les chaînes et les prisons ; ils ont été lapidés, ils ont été sciés, ils ont été mis aux plus rudes épreuves ; ils sont morts par le tranchant du glaive ; ils ont mené une vie errante, couverts de peaux de brebis et de peaux de chèvres, abandonnés, affligés, persécutés, eux dont le monde n'était pas digne ». C'est là ce que savaient fort bien les saints apôtres de Dieu, qui s'en retournaient pleins de joie du conseil, parce qu'ils avaient été trouvés dignes de souffrir des outrages pour le nom de Jésus.

# VII. VERS. 5. - Celui qui vaincra sera ainsi vêtu de blanc.

Ces paroles contiennent la promesse d'une récompense, d'une rétribution et d'une pleine consolation dans l'autre vie. C'est par cette promesse qu'il nous exhorte nous, Ses soldats, et qu'll nous stimule à la victoire. *Celui qui vaincra* le monde, la chair et le démon ; *celui qui vaincra* en s'esquivant du joug du démon, à qui il était auparavant soumis par ses péchés et ses voluptés, et qui fera pénitence ; *celui qui vaincra* en pratiquant envers Dieu et le prochain la charité, qui efface la multitude de nos péchés ; *celui qui vaincra* en persévérant dans la vraie foi catholique, au milieu de tant de défections, de scandales et d'afflictions des chrétiens ; *celui qui vaincra* les persécutions, les tribulations, les angoisses et les calamités intentées par les hérétiques et par les mauvais chrétiens ; *celui qui vaincra*, persévérant dans la sainte doctrine, par des mœurs saintes et par la sincérité de la charité : celui-là sera ainsi vêtu de blanc ; c'est-à-dire, qu'il lui sera pleinement rétribué, selon la mesure de ses souffrances. Car autant on aura été méprisé dans ce monde, autant on aura de gloire dans l'autre ; autant de tribulations, autant de consolations. Plus on aura été opprimé dans l'humilité, la pauvreté, la nudité, la soif, la misère, les persécutions, les tribulations et les adversités de ce monde, plus on sera exalté dans l'autre vie. On abondera de richesses célestes, on sera revêtu de l'étoile de l'immortalité, rassasié de la plénitude de toutes les délices, qui ne seront plus jamais enlevées.

C'est donc, pour la plus grande consolation des affligés qu'il ajoute la particule : ainsi, et, Je n'effacerai point son nom du livre de la vie. Le livre de la vie, c'est la prédestination, soit la prescience éternelle de Dieu, par laquelle II a disposé Son royaume pour Ses élus, de toute éternité, d'une manière certaine et infaillible, selon les œuvres de chacun. Ainsi, telle est la promesse qu'il fait ici pour la consolation de Ses amis et des justes : Et Je n'effacerai point son nom du livre de la vie ; c'est-à-dire, qu'il restera inscrit comme héritier dans le testament de l'héritage éternel ; ce que personne ne lui enlèvera plus, dans les siècles des siècles.

Et Je confesserai son nom devant Mon Père et devant Ses anges. La confession du Christ sera le plus grand honneur des saints dans le ciel. Cette confession, qui est d'ailleurs souvent répétée chez les évangélistes, est ici promise à ceux

qui auront confessé Son saint Nom sur la terre, et qui l'auront gardé non seulement de bouche, mais encore de cœur et en actions. Or, cette confession des hommes pour le saint Nom de Jésus devant le monde est tout-à-fait étrangère à la génération perverse de notre époque, car presque tous confessent de bouche qu'ils connaissent le Christ, et le renient par leurs actes. Mais cette confession du Christ devant son Père n'est promise ici qu'à Ses fidèles serviteurs, comme une récompense spéciale, comme un stimulant de Ses soldats à la victoire, et comme le plus grand honneur qu'Il leur réserve, d'être loués et confessés par Lui, même devant Son Père le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et en présence de millions d'anges et de tous les saints de Dieu.

§ II. Du sixième âge de l'Eglise, qui sera un âge de consolation, et qui commencera au Pontife saint et au Monarque puissant, et durera jusqu'à l'apparition de l'Antéchrist.

CHAPITRE III. Verset 7-13.

1. VERS. 7. - Écris aussi à l'ange de l'église de Philadelphie.

Le sixième âge de l'Eglise commencera avec le Monarque puissant et le Pontife saint dont on a déjà parlé, et durera jusqu'à l'apparition de l'Antéchrist. Cet âge sera un âge de consolation (consolativus), dans lequel Dieu consolera Son Église sainte de l'affliction et des grandes tribulations qu'elle aura endurées dans le cinquième âge. Toutes les nations seront rendues à l'unité de la Foi catholique. Le sacerdoce fleurira plus que jamais, et les hommes chercheront le royaume de Dieu et sa justice en toute sollicitude. Le Seigneur donnera à l'Eglise de bons pasteurs. Les hommes vivront en paix, chacun dans sa vigne et dans son champ. Cette paix leur sera accordée parce qu'ils se seront réconciliés avec Dieu même. Ils vivront à l'ombre des ailes du Monarque puissant et de ses successeurs.

Nous trouvons le type de cet âge dans la sixième époque du monde, qui commença avec l'émancipation du peuple d'Israël, et la restauration du temple et de la ville de Jérusalem, et dura jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Car, de même qu'à cette époque le peuple d'Israël fut consolé au plus haut degré par le Seigneur son Dieu, par la délivrance de sa captivité ; que Jérusalem et son temple furent restaurés ; que les royaumes, les nations et les peuples soumis à l'empire romain furent vaincus et subjugués par César Auguste, monarque très puissant et très distingué, qui les gouverna pendant 56 ans, rendit la paix à l'univers et régna seul jusqu'à la venue de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et même après ; ainsi, dans le sixième âge, Dieu réjouira Son Église par la prospérité la plus grande. Car bien que dans le cinquième âge nous ne voyions partout que les calamités les plus déplorables : tandis que tout est dévasté par la guerre ; que les catholiques sont opprimés par les hérétiques et les mauvais chrétiens ; que l'Eglise et ses ministres sont rendus tributaires ; que les principautés sont bouleversées ; que les monarques sont tués, que des sujets sont rejetés, et que tous les hommes conspirent à ériger des républiques, il se fait un changement étonnant par la main du Dieu toutpuissant, tel que personne ne peut humainement se l'imaginer. Car ce Monarque puissant, qui viendra comme envoyé de Dieu, détruira les républiques de fond en comble ; il soumettra tout à son pouvoir (sibi subjugabit omnia) et emploiera son zèle pour la vraie Église du Christ. Toutes les hérésies seront reléguées en enfer. L'empire des Turcs sera brisé, et ce Monarque régnera en Orient et en Occident. Toutes les nations viendront et adoreront le Seigneur leur Dieu dans la vraie foi catholique et romaine. Beaucoup de saints et de docteurs fleuriront sur la terre. Les hommes aimeront le jugement et la justice. La paix régnera dans tout l'univers, parce que la puissance divine liera Satan pour plusieurs années, etc.; jusqu'à ce que vienne le fils de perdition, qui le déliera de nouveau, etc.

C'est aussi à ce sixième âge, qu'en raison de la similitude de sa perfection se rapporte le **sixième jour de la création**, lorsque Dieu fit l'homme à Sa ressemblance, et lui soumit toutes les créatures du monde pour en être le seigneur et le maître. Or, c'est ainsi que dominera ce monarque sur toutes les bêtes de la terre ; c'est-à-dire, sur les nations barbares, sur les peuples rebelles, sur les républiques hérétiques, et sur tous les hommes qui seront dominés par leurs mauvaises passions.

C'est encore à ce sixième âge que se rapporte le sixième esprit du Seigneur, savoir : l'esprit de sagesse, que Dieu répandra en abondance sur toute la surface du globe, en ce temps-là. Car les hommes craindront le Seigneur leur Dieu, ils observeront Sa loi et Le serviront de tout leur cœur. Les sciences seront multipliées et parfaites sur la terre. La sainte Écriture sera comprise unanimement, sans controverse et sans erreur des hérésies. Les hommes seront éclairés, tant dans les sciences naturelles que dans les sciences célestes.

Enfin l'Eglise de Philadelphie est le type de ce sixième âge ; car Philadelphie signifie amour du frère (amor fratris salutans), et encore gardant l'héritage, dans l'union avec le Seigneur (hereditatem salvans adhærente Domino). Or, tous ces caractères conviennent parfaitement à ce sixième âge, dans lequel il y aura amour, concorde et paix parfaite, et dans lequel le Monarque puissant pourra considérer presque le monde entier comme son héritage. Il délivrera la terre, avec l'aide du Seigneur son Dieu, de tous ses ennemis, de ruines et de tout mal.

II. Voici ce que dit le Saint et le Véritable, qui a la clef de David, qui ouvre, et personne ne ferme ; qui ferme, et personne n'ouvre.

Comme il a l'habitude de le faire dans la description de chaque âge, saint Jean désigne encore ici, par ces premières paroles, quelques insignes de Notre-Seigneur Jésus-Christ, insignes qu'il porte non seulement en Lui-même, mais qu'il fait aussi briller extérieurement dans Ses membres et dans Son corps, qui est l'Eglise, d'une manière particulière au sixième âge. Voici ce que dit le Saint des saints et le vrai Dieu et homme. C'est à cause de ces insignes infinis, qui sont la sainteté et la vérité, et qui appartiennent à Notre-Seigneur Jésus-Christ par l'hypostase divine, que tout genou doit fléchir devant Lui, dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, etc. Il est aussi appelé ici Saint et Vrai, en qualité de chef

de Ses membres et de Son corps, qui est l'Eglise, et aussi parce que Son Église sera particulièrement sainte et vraie dans le sixième âge. Elle sera sainte, parce que les hommes marcheront alors de tout leur cœur dans les voies du Seigneur, et qu'ils chercheront le royaume de Dieu en toute sollicitude. L'Eglise sera vraie, parce qu'après que toutes les sectes auront été reléguées en enfer, elle sera reconnue pour vraie sur toute la surface de la terre.

Qui a la clef de David. On entend par ces mots la puissance royale et universelle que possède le Christ sur Son Église, puissance qu'il conservera jusqu'à la consommation du siècle, en exécution de la volonté et des conseils de Dieu le Père. Matth., XXVIII, 18 : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Voir là-dessus le livre II, chap. 4. De plus, il est dit ici que le Christ a la clef de David, parce que David et son règne furent la figure de Jésus-Christ et de Son royaume, comme on le voit dans les livres des prophètes.

Qui ouvre et personne ne ferme ; qui ferme et personne n'ouvre. Ces paroles expriment quel est le pouvoir de cette clef du Christ. C'est un pouvoir illimité et constitué sur Sa seule puissance, pouvant distribuer les biens et les maux selon Sa volonté. C'est pourquoi il est dit : Qui ouvre la porte aux biens en les répandant, et qui ouvre la porte aux maux en les permettant. Et personne ne ferme, c'est-à-dire que personne ne peut empêcher que les décrets de Sa divine volonté ne s'accomplissent et dans le ciel, et sur la terre, et dans les enfers. Les méchants ne peuvent pas empêcher le bien, et les bons ne sauraient empêcher les maux. Car il est dit des méchants en saint Matthieu, XVI, 18 : « Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle ». Et des justes dans Ezéchiel, XIV, 14 : « Que si ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, se trouvent au milieu de ce pays-là (d'une nation qui aura péché contre le Seigneur), ils délivreront leurs âmes par leur propre justice, dit le Seigneur des armées, etc. ». Qui ferme et personne n'ouvre, c'est-à-dire que, par contre, Il fait disparaître en son temps les maux de Son Église et lui rend les biens. Ensuite Il permet de nouveau les châtiments, et il n'y a personne qui puisse les ôter de Sa main ou les empêcher, selon qu'il est écrit, Ps. CIII, 28 : « ... Quand Vous la leur donnez (la nourriture), ils recueillent aussitôt. Que Vous ouvriez Votre main, ils sont tous remplis de Vos biens. Mais si Vous détournez d'eux Votre face, ils seront troublés. Vous leur ôterez l'esprit, et ils tomberont dans la défaillance, et ils retourneront dans leur poussière. Vous enverrez Votre esprit, et ils seront créés, et Vous renouvellerez la face de la terre, etc. ».

Je connais tes œuvres. Ces paroles sont une louange générale des œuvres du sixième âge, comme elles exprimaient plus haut un blâme sur les œuvres du cinquième. Je connais tes œuvres, qui sont toutes saintes, bonnes, parfaites et pleines de charité, comme la suite le fera voir.

VERS. 8. - J'ai ouvert une porte devant toi, que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de force ; et cependant tu as gardé Ma parole, et tu n'as point renoncé à Mon nom, etc.

Ces paroles sont pleines de consolation ; elles décrivent la félicité à venir du sixième âge, félicité qui consistera :

1° dans l'interprétation vraie claire et unanime de la sainte Écriture. Car alors les ténèbres des erreurs et les fausses doctrines des hérétiques, qui ne sont pas autre chose que la doctrine des démons, seront dissipées et disparaîtront. Les fidèles du Christ, répandus sur toute la surface du globe, seront attachés à l'Église de cœur et d'esprit, dans l'unité de la foi et dans l'observance des bonnes mœurs. Voilà pourquoi il est dit : *J'ai ouvert une porte devant toi*, c'est-à-dire, l'intelligence claire et profonde de la sainte Écriture. *Que personne ne peut fermer*, voulant dire, qu'aucun hérétique ne pourra plus pervertir le sens de la parole de Dieu, parce que dans ce sixième âge il y aura **un concile œcuménique**, **le plus grand qui ait jamais eu lieu** ; dans lequel, par une faveur particulière de Dieu, par la puissance du Monarque annoncé, par l'autorité du saint pontife et par l'unité des princes les plus pieux, toutes les hérésies et l'athéisme seront proscrits et bannis de la terre. On y déclarera le sens légitime de la sainte Écriture, qui sera crue et admise par tout le monde, parce que Dieu aura ouvert la porte de Sa grâce.

2° Cette félicité consistera dans un nombre immense de fidèles ; car en ce temps-là, tous les peuples et les nations afflueront vers une seule bergerie, et y entreront par la seule porte de la vraie foi. C'est ainsi que s'accomplira la prophétie de saint Jean, X, 16 : « Il y aura un seul pasteur et un seul bercail ». Et aussi cette autre de saint Matthieu, XXIV, 14 : « Cet évangile du royaume sera prêché dans tout l'univers, comme un témoignage pour toutes les nations, et alors la fin arrivera ». Or, c'est aussi dans ce sens qu'il est dit ici : J'ai ouvert une porte devant toi, la porte de la foi et du salut des âmes, porte qui était fermée à une quantité innombrable d'hommes dans le cinquième âge, à cause des hérésies et des abominations des pécheurs. C'est pour cela qu'alors la bergerie était restreinte, avilie, humiliée et méprisée au plus haut degré. Mais maintenant, la porte est ouverte devant toi, elle est ouverte à tous, comme le grand portail d'un palais royal, lorsqu'il y a ni ennemis, ni sédition à redouter.

3° Cette félicité consistera dans la multitude des prédestinés. En effet, un grand nombre de fidèles seront sauvés dans ce temps-là, parce que la vraie foi éclatera de splendeur, et que la justice abondera. J'ai ouvert une porte devant toi, la porte du ciel, que personne ne peut fermer jusqu'au temps fixé. Le texte latin commence par la particule ecce, voici, parce que, comme on l'a déjà dit ailleurs, ce mot excite notre esprit à concevoir quelque chose de grand et d'admirable dans cette œuvre que Dieu opérera pour notre consolation, pour notre bonheur et notre joie spirituelle. Parce que tu as peu de force, et cependant tu as gardé Ma parole. Ce passage indique trois causes ou trois mérites particuliers pour lesquels Dieu aura pitié de Son Église, et ouvrira la porte de Sa miséricorde dans ce sixième âge.

Le premier mérite est mis au présent : Parce que tu as peu de force. Ces paroles expriment l'industrie des serviteurs de Dieu qui emploieront avec prudence et avec zèle le peu de force qu'ils auront reçu de Lui, et obtiendront ainsi de très grands fruits par la conversion des pécheurs et des hérétiques. Et c'est ce grand effort qu'ils auront fait, surtout au commencement du sixième âge, pour opérer ces conversions, que Jésus-Christ récompensera par une grande prospérité.

Le second et le troisième mérites sont mis au passé : *Tu as gardé Ma parole, et tu n'as point renié Ma foi.* Par là il désigne la constance et la persévérance de Ses serviteurs dans Son amour et dans Sa foi. Car, vers la fin des temps du

cinquième âge, ceux-ci, ayant peu de force, s'élèveront néanmoins contre les pécheurs qui auront nié la foi à cause des biens terrestres. Ils s'élèveront aussi contre certains prêtres qui, s'étant laissé séduire par la beauté et par les attraits des femmes, voudront abandonner le célibat. Or, au temps où le démon jouira d'une liberté presque absolue et universelle, et où la plus grande tribulation sévira sur la terre, ces serviteurs fidèles, unis entre eux par les liens les plus forts, protégeront le célibat en se conservant purs au milieu du siècle. Ils passeront pour vils aux yeux des hommes, et se verront méprisés et repoussés du monde, qui les tournera en ridicule. Mais le Sauveur Jésus-Christ, dans Sa bonté, regardera d'un ceil propice leur patience, leur industrie, leur constance et leur persévérance, et il les récompensera dans le sixième âge, en secondant et favorisant leurs efforts dans la conversion des pécheurs et des hérétiques. Parce que tu as peu de force, que tu es méconnu et sans puissance, sans richesses et sans gloire ; et parce que la grâce de Dieu ne t'a été donnée et distribuée qu'avec mesure ; néanmoins tu as fait les plus grands efforts dans ton zèle et ta charité ardente pour le saint nom de Jésus, pour Son Église et pour le salut des âmes. Voilà pourquoi le Christ, dans Sa miséricorde, viendra enfin à ton secours, et ouvrira la porte de la vraie foi et de la pénitence aux hérétiques et aux pécheurs.

Et cependant tu as gardé Ma parole. La parole du Christ est prise ici pour la doctrine spéciale et la connaissance d'un précepte ou d'un conseil qui n'était pas contenu dans l'ancienne loi, et qui était tout-à-fait contraire au monde. Or, l'Évangile contient trois paroles de ce genre : la première, c'est le précepte de l'amour des ennemis et de la charité fraternelle. Matth., V. La seconde, c'est le conseil de la continence et du célibat. Matth. XIX, 12 : « Il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes ». La troisième parole, c'est la patience que nous devons pratiquer. Matth., V, 39 : « Si quelqu'un vous a frappé sur la joue droite, présentez-lui encore l'autre. Et à celui qui veut disputer en jugement avec vous et vous enlever votre tunique, abandonnez encore votre manteau ». Or il est, dit dans le texte : Et cependant tu as gardé Ma parole, c'est-à-dire la parole de la charité fraternelle, du célibat, de la patience et de la douceur ; parole que Dieu a prononcée de Sa bouche bénie, et qu'll a observée Lui-même. Et tu n'as point renoncé à Mon Nom. Le texte latin dit : Tu n'as point renié Ma foi. Or on renie la foi le plus souvent à cause des richesses, des honneurs et des voluptés. Mais les serviteurs du Christ mépriseront ces trois concupiscences vers la fin du cinquième âge, et ils mèneront une vie humble, sans rechercher les dignités, ni le pouvoir. Ils seront méprisés et ignorés des grands, et ils s'en réjouiront. Ils sacrifieront leurs revenus pour les pauvres, et pour l'édification et la propagation de l'Eglise catholique qu'ils aimeront comme leur mère. Ils marcheront dans la simplicité de leur cœur en présence de Dieu et des hommes ; et c'est pour cela que leur vie retirée sera considérée comme une folie. La sagesse de ce monde consiste à retenir ce qu'on possède et à l'augmenter ; ces vrais fidèles, au contraire, mépriseront les biens et les honneurs terrestres, et se préserveront de souillures avec les femmes. Leur conversation sera conforme à la sainteté de leur vocation. Lors donc qu'ils verront leurs semblables apostasier et renier la foi de Jésus-Christ à cause des richesses, des honneurs et des plaisirs, ils en gémiront dans leur cœur devant leur Dieu, et ils persévéreront dans les vrais principes de la foi catholique. C'est donc avec raison que Jésus-Christ leur adresse ces louanges : Et tu n'as point renié ma foi.

III. VERS. 9. - Je te donnerai quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs, et ne le sont point, mais qui sont des menteurs. Je ferai qu'ils viennent et qu'ils se prosternent à tes pieds, et ils connaîtront que Je t'aime, etc.

Suit maintenant la promesse d'une grâce très abondante de Dieu, qui a coutume d'aider et de couronner de succès les pieux efforts de Ses serviteurs, et de récompenser leur fidélité, leur constance et leur persévérance dans le bien qu'ils entreprennent. Le texte latin, cité plus haut, renferme trois fois la particule *ecce*, *voici*:

- 1° Ecce dedi coram te ostium apertum. Je t'ai ouvert.
- 2° Ecce dabo. Je te donnerai.
- 3° Ecce faciam. Je ferai.

C'est pour élever notre esprit et nous faire concevoir combien sont grandes et admirables les œuvres de la miséricorde divine, qui va manifester les richesses de Sa gloire, de Sa grâce et de Sa bonté infinie.

- 1° Ecce, voici. Il s'adresse d'abord à Ses serviteurs, et leur dit : Voici les fruits de ton travail et de tes œuvres.
- 2° Ecce dabo. Je te donnerai ce que tu as si longtemps appelé par tes larmes et par tes pieux gémissements.
- 3° Ecce. Voici que Je vais faire ce que personne ne croyait. Console-toi donc maintenant, etc.; car Je te donnerai quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent Juifs et ne le sont point; mais qui sont des menteurs. Or, dans la synagogue de Satan sont les Juifs et ceux qui errent dans la foi en admettant la fausse doctrine du démon, le père du mensonge. De même par les Juifs, on entend aussi, au figuré et par allégorie, les hérétiques et les schismatiques qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont point, et qui sont des menteurs. Jésus-Christ promet donc ici la conversion des hérétiques, des schismatiques et de tous ceux qui errent dans la foi. Et cette conversion aura lieu au sixième âge, lorsque l'Eglise grecque s'unira de nouveau à l'Eglise latine.

Je ferai qu'ils viennent et qu'ils se prosternent à Tes pieds. Ces paroles expriment la force, l'efficacité et l'abondance de la grâce et de la bonté de Dieu, qui fera que des nations entières, et même, tous les peuples viennent L'adorer en se soumettant à l'Église catholique qui deviendra leur mère. Et je ferai, par la lumière de Ma grâce, qu'ils viennent spontanément et non plus forcés par la guerre et par le fer. Je ferai qu'ils se prosternent à Tes pieds, c'est-à-dire, qu'ils s'humilient et qu'ils se soumettent à Ta puissance spirituelle. On voit, par ce qui vient d'être dit, quelle foi et quelle confiance tous les prélats et les pasteurs des âmes doivent avoir dans la grâce de Dieu, sans laquelle tout chancelle et rien ne se fait. Voilà bientôt cent ans qu'on combat contre les hérétiques, non seulement par des discussions fortes et chaleureuses et par les plus savants écrits, mais encore par la force des armes : on a essayé tous les moyens, sans cependant obtenir aucun succès! Il ne nous reste donc rien d'autre chose à faire que de recourir au Seigneur notre Dieu, de nous humilier, de mener une vie sainte, et de travailler avec ardeur pour conserver les restes du catholicisme jusqu'à ce qu'il plaise à

Jésus-Christ d'avoir enfin pitié de Son Église, qu'll ne peut oublier, et d'avoir égard aux efforts de Ses serviteurs, qui continuent de Le craindre et de Le servir. Mettons donc notre espérance et une vive confiance dans la grâce toute-puissante de Jésus-Christ, qui peut éclairer les esprits aveuglés des misérables pécheurs et des hérétiques par un seul rayon de Sa lumière. C'est cette confiance que nous recommande le Psalmiste, Ps. XXX, depuis le verset 3 jusqu'au verset 7.

Et ils connaîtront que je t'aime, c'est-à-dire, ils confesseront que tu es Ma seule épouse choisie et chérie, la vraie Église et héritière du royaume céleste, hors de laquelle il n'y a point de salut. Car dans le sixième âge l'Église catholique sera élevée à l'apogée de sa gloire temporelle, et elle sera exaltée d'une mer à l'autre : il n'y aura plus alors de controverses ni de questions parmi les hommes pour savoir quelle est la véritable Église. C'est pourquoi il est dit : ils connaîtront, c'est-à-dire que ce qui, dans notre cinquième âge, est tant controversé et discuté, sera mis au grand jour dans le sixième. C'est ainsi que la divine bonté sait tirer le bien du mal en permettant les hérésies et les tribulations, afin que Son saint Nom soit mieux connu. Nous en avons un exemple dans toutes les erreurs qui parurent à diverses époques, et qui, si redoutables qu'elles fussent, disparurent de nouveau par la puissance de la vérité divine. Nous ne citerons que celle d'Arius contre la divinité de Jésus-Christ. En fut-il une semblable pour l'opiniâtreté ? Or, l'hérésie moderne peut bien certainement lui être comparée.

VERS. 10. - Parce que tu as gardé la parole de Ma patience, et Moi Je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir, dans tout l'univers, éprouver ceux qui habitent sur la terre.

L'heure de la tentation qui doit venir, et qui est prédite ici, c'est le temps de la persécution de l'Antéchrist, que Notre-Seigneur a prophétisée dans saint Matthieu, XXIV, et dans Daniel, XI et XII. Il l'appelle l'heure de la tentation, parce qu'elle durera peu, et que le septième âge de l'Eglise sera court, comme nous le verrons plus loin. La divine bonté a coutume de préserver ses élus de l'heure de la tentation et des temps de calamités, par deux moyens :

- 1° en les appelant à elle en paix, par une mort naturelle, avant que les maux et les tribulations les surprennent ; elle accorda cette grâce à Ezéchias, à Josias et à d'autres saints de l'ancien et du nouveau Testament.
- 2° Elle préserve aussi les siens, sans les enlever de ce monde, mais en les délivrant du mal. Jean., XVII, 18 : « *Je ne vous prie point de les ôter du monde, mais de les préserver du mal* » ; c'est ainsi que Jésus-Christ envoya Ses apôtres et Ses disciples au milieu des loups. Or, c'est par ces deux moyens que Dieu préservera son Église, au sixième âge, de l'heure de la tentation de l'Antéchrist.
- 1° En l'appelant à Lui, parce que, à la fin du sixième âge, la charité se refroidira, les péchés commenceront à se multiplier, et il s'élèvera peu à peu une génération perverse et des enfants infidèles. Les justes, les saints, les bons prélats et les bons pasteurs seront alors enlevés, en grand nombre, par une mort naturelle, et il viendra, à leur place des hommes tièdes et charnels, qui n'auront soin que d'eux-mêmes, et qui seront comme des arbres sans fruits, des astres errants et des nuages sans eau.
- 2° Jésus-Christ préservera Son Église du mal sans l'enlever de ce monde ; car l'Eglise durera jusqu'à la consommation des siècles, et il n'y restera, en comparaison d'une si grande multitude de méchants que peu de saints et de docteurs, que Dieu enverra au milieu des loups, pour enseigner à plusieurs la vérité et la justice. Ceux-ci tomberont sous le glaive, dans les flammes, dans les fers et dans la ruine. Dan., XI. Dieu préservera ainsi ces derniers élus de l'heure de la tentation, en les délivrant du mal, c'est-à-dire, en les empêchant de consentir à l'impiété du tyran en fureur, et en les aidant à mourir pour la vérité, pour la justice et pour la foi de Jésus-Christ.

VERS. XI. - Je viendrai bientôt, garde ce que tu as, de peur que quelque autre ne reçoive ta couronne.

Ces paroles contiennent un salutaire avertissement de l'arrivée subite et inopinée de Jésus-Christ, en même temps qu'une exhortation, pour les fidèles, à continuer dans la bonne voie. Et ce sont là comme deux boucliers de première nécessité, qu'il nous présente tout d'abord contre la dernière tribulation décrite en saint Matthieu, XXIV.

- 1° Car alors les hommes estimeront que le règne de l'Antéchrist sera d'une durée excessive, à cause de la grande félicité et de la puissance de ce tyran. Les Juifs et les autres infidèles qui le recevront comme le Messie, croiront son règne éternel. Or, c'est pour abattre cette présomption, et pour détruire cette fausseté, qu'il dit ici : *Je viendrai bientôt*.
- 2° Comme dans le temps de l'horrible persécution de Dioclétien, qui fut le prototype vivant de l'Antéchrist, plusieurs fidèles renoncèrent à la foi de Jésus-Christ, et sacrifièrent aux idoles ; parmi lesquels le saint Pape Marcellin lui-même, qui fit ensuite pénitence, et subit le martyre courageusement. Comme aussi, sur les quarante martyrs du temps de l'empereur Licinius, il y en eut un qui fit défection, dont la couronne fut ensuite donnée à Janitor ; c'est ainsi qu'il arrivera dans la persécution de la fin des temps, et pis encore ; car elle surpassera toutes les précédentes. Voilà pourquoi Jésus-Christ, comme un général en chef, a soin de prévenir Ses soldats à l'avance, en les armant du bouclier souverainement nécessaire, de la force, de la constance et de la persévérance. Il les exhorte donc en leur disant :

VERS. XII. - Garde ce que tu as, de peur que quelque autre ne reçoive ta couronne. Quiconque sera victorieux, J'en ferai une colonne dans le temple de Mon Dieu, et il n'en sortira plus ; et J'écrirai sur lui le nom de Mon Dieu, et le nom de la ville de Mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Mon Dieu, et Mon nouveau nom.

Pour donner plus de force à Ses soldats chéris, et pour les confirmer davantage dans la dernière et la plus terrible des persécutions, Notre-Seigneur Jésus-Christ fait suivre dans le contexte, la promesse des plus grands biens, comme une récompense proportionnée aux victoires difficiles que les justes auront remportées sur le tyran.

La première de ces victoires sera la fermeté et la constance, par lesquelles ils seront comme des colonnes de persévérance dans l'Église du Christ. Ils résisteront à la fureur du tyran, à ses faux miracles et à ses inventions diaboliques, et ils sacrifieront leur corps, leur sang et leur vie, pour la vérité et pour la justice.

La seconde victoire sera la confession du vrai Dieu, qui créa le ciel et la terre, et tout ce qu'ils renferment ; et c'est contre cette confession que l'Antéchrist sévira principalement, et se constituera le dieu des dieux.

La troisième victoire sera la foi ferme et la fidélité de l'Eglise du Christ, que l'Antéchrist rejettera comme une imposture, et dispersera dans sa fureur aux quatre vents du ciel, sur les montagnes arides, et dans les cavernes.

La quatrième, enfin, sera la confession du nom de Jésus-Christ, contre laquelle le tyran s'élèvera. Il se glorifiera dans ses faux miracles, qu'il fera à l'aide d'artifices diaboliques. Il se dira le Messie, et il sera reçu comme tel par les Juifs, selon les paroles de Jésus-Christ même, en saint Jean, V, 43 : « Je suis venu au nom de Mon Père, et vous ne Me recevez point ; si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez ».

A ces quatre vertus, mérites et victoires insignes des justes, Dieu promet, en proportion, quatre sortes de récompenses et de gloires.

La première est contenue dans ces paroles : *J'en ferai une colonne dans le temple de Mon Dieu, et il n'en sortira plus.* On place des colonnes dans les palais des rois pour soutenir la masse de l'édifice, pour en être la gloire et l'ornement, et pour en rehausser la splendeur : or, c'est ainsi que les justes de Dieu, qui dans le temple du Christ, c'est-à-dire, dans l'Eglise militante, auront été, par la fermeté de leur foi, des colonnes de la vérité et de la justice de Jésus-Christ, en les défendant, en les prêchant, en combattant et en mourant pour elles ; c'est ainsi, disons-nous encore, que, dans le temple de Dieu et dans l'Eglise triomphante, les justes seront aussi des colonnes éternelles, éclatantes de gloire, en présence de tous les saints et de tous les anges du ciel. Ensuite, comme ces justes seront fidèlement et constamment demeurés dans le temple de Dieu sur la terre, c'est-à-dire, dans l'Eglise catholique, sans en jamais sortir pour aller dans les sectes de l'Antéchrist et des autres hérétiques, en abandonnant la vraie foi ; ainsi demeureront-ils dans le temple éternel de Dieu, sans jamais en sortir. Ils seront immortels, impeccables, stables et immuables, pour l'éternité. Ils n'auront plus de douleurs à souffrir, et ne verseront plus de larmes. Enfin la mort, la faim, la soif, et toutes les autres misères du corps et de l'âme, n'auront plus de prise sur eux.

La seconde récompense se trouve dans ces paroles : *J'écrirai sur lui le nom de Mon Dieu*. Car ils seront semblables à lui, selon saint Jean, III, 3 : et ils seront même appelés des Dieux, comme on le voit dans le Psaume LXXX, 6 : « *Je l'ai dit vous êtes des Dieux, vous êtes tous les fils du Très Haut* ».

La troisième récompense est exprimée ainsi : *Et j'écrirai sur lui... le nom de la ville de Mon Dieu, de la nouvelle Jéru-salem qui descend du ciel d'auprès de Mon Dieu.* C'est-à-dire, que les justes seront le temple de Dieu, dans lequel le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs daignera habiter, et ils le posséderont pendant toute l'éternité, par la vision béatifique.

La quatrième récompense, enfin, se trouve dans ces mots : *J'écrirai sur lui... Mon nouveau nom* ; voulant dire qu'll honorera les justes de Son nom ; car ils seront appelés les fils de Dieu, selon saint Jean, III, 1.

VERS. 13. - Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Même explication que plus haut.

§ III. DU SEPTIÈME ET DERNIER ÂGE DE L'EGLISE, QUI SERA L'ÂGE DE DÉSOLATION, COMMENÇANT À L'APPARITION DE L'ANTÉCHRIST, ET QUI DURERA JUSQU'À LA FIN DU MONDE.

#### CHAPITRE III. - VERSET 14-22.

I. VERS. 14. - Ecris à l'ange de l'Eglise de Laodicée : Voici ce que dit celui qui est la vérité même, le témoin fidèle et véritable, qui est le principe de la créature de Dieu.

Le septième et dernier âge de l'Eglise commencera à l'apparition de l'Antéchrist, et durera jusqu'à la fin du monde. Ce sera un âge de désolation, dans lequel il y aura défection totale de la foi, Luc, XVIII, 8 : « Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre ? » C'est dans cet âge que s'accomplira l'abomination de la désolation décrite dans saint Matthieu, XXIV, et dans Daniel, XI et XII. C'est alors aussi que se terminera le siècle, et que s'accomplira la parole de la volonté divine. A cet âge se rapporte le septième jour de la création du monde, lorsque Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour, Genes., II. Or, c'est ainsi que dans le septième âge de l'Eglise, Dieu achèvera son œuvre spirituelle, qu'il avait décrété d'accomplir par son Fils Jésus-Christ. Et il se reposera ensuite avec ses saints, pendant toute l'éternité.

Cet âge est aussi figuré par le septième Esprit du Seigneur, l'Esprit de science. Car, en ce temps, on saura clairement, après que l'Antéchrist aura été détruit et précipité dans l'enfer, que Jésus-Christ est venu sur la terre comme homme. Et alors ceux d'entre les Juifs qui resteront, feront pénitence. Cet âge est encore figuré par le septième esprit du Seigneur ; parce qu'alors la science sera multipliée sur la terre, selon Daniel, XII, 4. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et tout œil le verra.

De plus, ce septième âge est représenté par la **septième époque du monde**. Car de même que cette époque sera la dernière qui terminera le siècle, ainsi le septième âge sera le dernier de l'Eglise.

Enfin, le type de cet âge, c'est **l'Eglise de Laodicée**, qui s'explique par **vomissement**. Or, ce mot convient au dernier âge, pendant lequel, en attendant que l'Antéchrist soit parvenu au pouvoir, la charité se refroidira, la foi se perdra, tous les royaumes seront dans le trouble et l'agitation, et se scinderont entre eux ; il s'élèvera une race d'hommes égoïstes, nonchalants et tièdes. Les pasteurs, les prélats et les princes seront des fourbes, semblables à des arbres d'automne, sans feuilles et sans fruits de bonnes œuvres ; ils seront comme des astres errants, des nuages sans eau. Et alors le Christ commencera à vomir l'Eglise de sa bouche, et permettra que *Satan soit délié et étende son pouvoir en tous lieux* ; et que le Fils de perdition entre dans le royaume, qui est l'Eglise.

II. Voici ce que dit celui qui est la vérité même, le témoin fidèle et véritable, qui est le principe de la créature de Dieu. Les premières paroles de ce texte contiennent de nouveaux attributs ou insignes de Jésus-Christ. Voici ce que dit celui qui est la vérité même. Le texte latin exprime ces dernières paroles par le mot amen. Amen est un mot hébreu, qui signifie vrai. Cette parole convient parfaitement au Christ, à cause de la divinité qu'il tient de lui-même, et qui est son essence, parce qu'il est la vérité première. C'est pourquoi saint Jean, XIV, 6, dit : « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Cet attribut ne peut convenir à aucun homme ordinaire, parce que tout homme est menteur, et Dieu seul est vrai. Le témoin fidèle et véritable de la gloire et de la majesté du Père, à qui il a rendu témoignage, étant son propre Fils, et lui demeurant fidèle jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Qui est le principe de la créature de Dieu, parce que, selon saint Jean, I, 2, « toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui ». L'Apôtre commence d'abord par exprimer ces attributs et ces insignes divins, pour confirmer les esprits de ses serviteurs dans la vérité de l'Evangile, contre l'impiété de l'Antéchrist, qui, en se glorifiant d'être le Seigneur Dieu du ciel et de la terre, blasphémera d'une manière horrible, en disant que Jésus Christ n'est pas Dieu, qu'il ne s'est pas fait chair, et que ni son témoignage ni son Evangile ne sont vrais, etc.

#### VERS. 15. - Je connais tes œuvres.

Par ces paroles que l'Apôtre a coutume d'employer, il reproche les œuvres de cet âge, comme on le voit clairement par ce qui suit : *Tu n'es ni froid ni chaud*, c'est-à-dire, que tu n'as pas la crainte de Dieu, ni la ferveur de la charité, à l'aide desquelles tu mettrais en pratique la justice et la vérité. Le froid et le chaud sont des métaphores, qui font distinguer ces deux vertus. Car, en effet, dans les derniers jours, *l'iniquité abondera, et la charité de plusieurs se refroidira*, saint Matthieu, XXIV, 12. C'est donc avec raison que Jésus-Christ reproche à cet âge de l'Eglise de n'être ni froid ni chaud. *Plût à Dieu que tu fusses froid ou chaud !* Ces paroles contiennent une espèce de souhait par lequel Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans son affection paternelle, déplore le triste état de son Eglise, comme un père ou une mère ont coutume de pleurer la mort d'un fils ou d'une fille, et comme un époux pleure l'épouse, qu'il aimait.

VERS. 16. - Mais parce que tu es tiède, c'est-à-dire; parce que tu languis, et que tu perds la foi, l'espérance et la charité, et qu'en conséquence, tu n'observes plus mes commandements, en faisant des œuvres de justice, je te vomirai de ma bouche. L'homme a coutume de rejeter de sa bouche ce qui lui paraît mauvais et désagréable, comme, par exemple, l'eau tiède, qui représente, par une vraie métaphore, le fidèle languissant dans la foi, l'espérance et la charité, et qui n'est plus chrétien que de nom. C'est donc pour cela qu'il dit: Je te vomirai de ma bouche. Le texte latin dit: Incipiam, je commencerai à te vomir de ma bouche, c'est-à-dire, je commencerai peu à peu à te rejeter loin de moi, à te délaisser, à t'abandonner, et à permettre que tu tombes dans les hérésies. Je te vomirai de ma bouche, c'est-à-dire, je permettrai aux nations et à l'Antéchrist de te fouler aux pieds, comme on a coutume de fouler aux pieds la salive et l'eau tiède qu'on a jetées à terre. Le peuple chrétien est dans la bouche du Christ, par la foi en sa parole et en son Evangile, et Jésus-Christ le vomit à cause de la folie de ses abominations, en permettant qu'il tombe dans l'erreur et qu'il abandonne la justice. C'est ce que Jésus-Christ commencera à faire vers la fin du sixième âge, et c'est ce qu'il continuera dans le septième, lorsque la charité se refroidira, que l'iniquité abondera, et que presque tous les hommes perdront totalement la foi.

VERS. 17. - Tu dis : je suis riche et opulent, et je n'ai besoin de rien ; et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.

VERS. 18. - Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé au feu pour t'enrichir, et des habits blancs pour te vêtir, de peur que la honte de ta nudité ne paraisse ; et applique sur tes yeux un remède qui te fasse voir.

Jésus-Christ révèle ici, sous la forme d'une correction paternelle, les vices et les défauts de cet âge, contre lesquels il donne en même temps un conseil salutaire et un remède opportun. Le premier de ces vices sera une coupable présomption de l'esprit, fondée sur la propre science, qui aveuglera tellement les hommes, qu'ils ne reconnaîtront même plus leurs péchés, ni leurs erreurs. Ils s'endurciront dans leurs vices, leurs voluptés et le mensonge à un tel point, qu'ils se justifieront eux-mêmes, et méconnaîtront la saine doctrine. C'est là ce que Jésus-Christ exprime par ces paroles : *Tu dis* avec une fausse jactance et une vaine présomption, *je suis riche*, c'est-à-dire, je suis doué de la justice, de la vérité, et des sciences les plus parfaites et les plus belles. *Je suis opulent*, par la connaissance et la pratique de tous les arts. Mon expérience surpasse celle de tous les siècles. *Et je n'ai besoin de rien*. Je n'ai pas besoin d'être instruit par les autres. C'est là aussi l'esprit satanique dont sont animés les pseudo-politiques et les faux chrétiens de notre époque, qui, méprisant toute science véritable, toute saine doctrine, et n'écoutant plus les directeurs des âmes, se justifient en toutes choses, et ne suivent que les impulsions de leur amour-propre et de leur volonté pervertie. Ceux-ci courent ainsi à leur propre perte.

D'où il suit : Et tu ne sais, c'est-à-dire, tu ne reconnais pas que tu es malheureux. Car tu es en effet malheureux, à cause de ton aveuglement, de ton manque de grâce et de vraie lumière, et conséquemment aussi, tu es malheureux, à cause de l'inimitié de Dieu, inimitié qui est le plus grand des malheurs. Mais ta misère est d'autant plus grande que tu ne sais, ou ne veux reconnaître le mal, ni employer le remède que moi ou d'autres te proposons. Tu es misérable, à cause de la peine qui s'ensuivra. De plus, tu es pauvre en mérites spirituels, mérites qui ne peuvent subsister dans l'état d'inimitié où tu te trouves avec Dieu. Tu es aveugle, parce que tu ne vois pas, et tu ne reconnais pas tes défauts, tes vices, ta pauvreté et ta misère. Et tu es nu et dépouillé des vertus de la vraie foi, de l'espérance, de la charité, de la justice et de la

religion ; car les vertus sont comme le vêtement de l'âme. Le second vice de cet âge sera la vaine confiance dans les richesses, dans les trésors, dans les objets précieux, dans les riches ornements, dans la magnificence des édifices et des temples, et dans la splendeur extérieure des choses spirituelles et temporelles. Et comme tous ces avantages ne seront pas unis à la charité envers Dieu, ils ne plairont pas à Jésus-Christ. Car les sacrifices de l'ancien Testament n'étaient pas non plus acceptés de Dieu sans la miséricorde. Tous ces biens deviendront la proie de l'Antéchrist, qui jouira des trésors des églises, des rois, des princes et des grands. Il foulera aux pieds tout ce qui est saint et sacré ; il livrera aux flammes et ruinera complètement les temples les plus magnifiques. Il y aura alors la désolation et l'abomination la plus grande qui ait jamais été ; car tout ce qui est sacré sera consumé par le feu et réduit en cendres.

C'est contre de tels malheurs que Jésus-Christ donne ici un salutaire conseil et un précieux avertissement : *Je te conseille*, à toi, déjà agonisant, et luttant contre la mort, *d'acheter de moi*, à la place de tous ces trésors, *de l'or éprouvé au feu* de la charité et de la sagesse céleste, avec des œuvres de miséricorde, avec des aumônes, et avec de pieuses fondations. *Je te conseille* d'acheter de moi, de l'or éprouvé que le tyran ne saurait t'enlever, et que personne ne pourra corrompre. C'est ce que firent saint Laurent et d'autres saints martyrs qui, à l'approche de la mort et à l'heure de la tentation, distribuèrent les trésors de l'Eglise aux pauvres, et achetèrent l'or éprouvé de la charité, dont la flamme ardente les aida à supporter les brasiers et tous les autres supplices des tyrans. C'est là ce que les saints de Dieu devront faire, surtout dans ces derniers temps de calamités, après lesquels il n'y aura plus de temps, et l'on n'aura plus besoin d'or, d'argent, de vases précieux, ni de trésors.

C'est ainsi que Notre-Seigneur Jésus-Christ nous exhorte paternellement. Pour t'enrichir, c'est-à-dire, pour nous enrichir des trésors célestes que personne ne peut, ni ne pourra nous enlever dans l'éternité, si nous faisons de nous-mêmes le sacrifice de ces biens périssables et de peu de durée. Je te conseille d'acheter de moi... des habits blancs pour te vêtir, c'est-à-dire, les habits des vertus et des avantages que Dieu te donnera, en récompense de ta charité et de tes œuvres de miséricorde. Achète cet or, de peur que la honte de ta nudité ne paraisse. Couvres-en tes péchés qui sont comme la nudité de l'âme ; car la charité nous obtient le pardon de la multitude de nos péchés. Et applique sur tes yeux le collyre qui te fasse voir. Le collyre est un remède pour les yeux. Les yeux de l'âme sont la mémoire et l'intellect. Or, ces yeux de l'âme sont souvent obscurcis et aveuglés par l'appât des biens terrestres. Le remède que Dieu propose ici comme une médecine spirituelle contre ces deux maladies des yeux, pour nous préserver de cécité spirituelle, consiste surtout dans la considération des fins dernières, et la méditation des saintes Ecritures. Ces remèdes seront surtout nécessaires en ces derniers temps aux soldats de Jésus-Christ, à cause de l'horreur des tourments, et des erreurs et des déceptions des faux prophètes, et à cause aussi des scandales et de la perte totale de la foi. C'est donc pour notre plus grand bien, que Jésus-Christ nous avertit en disant : Applique sur tes yeux un remède, c'est-à-dire, applique les yeux de ton âme à la méditation de tes fins dernières ; scrute la sainte Ecriture, afin de mieux distinguer la vanité des biens présents, de la solidité des biens à venir. Cherche à distinguer aussi la vérité de l'iniquité du tyran, qui cherchera à te séduire par de fausses promesses, par des flatteries, par de faux prodiges et de faux miracles.

VERS. 19. - Je reprends et je châtie ceux que j'aime; c'est-à-dire que, comme un père avertit ses enfants chéris, je te reprends, je t'avertis et je t'informe des défauts dont tu dois te corriger, et des dangers que tu dois éviter. Et je châtie ceux que j'aime, en permettant contre eux, dans cette vie, les adversités, les tribulations et les persécutions; et je les soumets à la puissance des impies, selon le Psalmiste, Ps. LXV, 12: « Vous avez élevé les hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, et vous nous avez amenés, au lieu de rafraîchissement ».

# III. Rallume donc ton zèle, et fais pénitence.

Ces paroles renferment deux ordres à suivre, et que Jésus-Christ intime aux fidèles qui vivront dans cette dernière épreuve, c'est-à-dire, le bon exemple et la pénitence. Rallume donc ton zèle, imite mes soldats courageux et prudents, qui subirent de semblables persécutions, sous Dioclétien et les autres tyrans. Et fais pénitence de tes péchés, relève-toi promptement de ta chute, comme le fit le pape Marcellin qui, après avoir sacrifié aux dieux par la crainte des tourments et de la mort, fit néanmoins pénitence.

VERS. 20. - Je suis à la porte, et je frappe : si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi.

Ces paroles nous annoncent l'arrivée et le repas de l'Agneau, auquel il nous convie, en disant : *Je suis à la porte, et je frappe*. Jésus-Christ sera à la porte de son Eglise lorsqu'il viendra pour le jugement, à la fin du monde. Et il frappera lorsque les hommes verront s'accomplir les signes et la grande tribulation qu'il a prédits en saint Matthieu, XXIV, 32, où il ajoute, dans la parabole du figuier : « Apprenez et sachez que lorsque vous verrez ces choses, le Fils de l'homme est proche, et qu'il est à la porte ». *Si quelqu'un entend ma voix, et m'ouvre la porte*. En ce temps-là, on entendra deux voix : l'une vraie et sainte, qui sera celle de Jésus-Christ, et l'autre fausse et impie, qui sera celle de l'Antéchrist et de ses adeptes ; car ceux-ci diront que l'Antéchrist est le Messie. C'est contre cette dernière voix que Jésus-Christ nous met en garde, lorsqu'il dit en saint Matthieu, XXIV, 23 : « Alors, si quelqu'un vous dit : Voilà que le Christ est ici ou là, n'en croyez rien ». L'autre voix est celle de Jésus-Christ, qui dit dans la sainte Ecriture qu'il est vraiment le Messie et le Fils de Dieu. Cette voix se fera entendre par la bouche d'Enoch et d'Elie, et des autres serviteurs de Dieu, qui résisteront alors à l'Antéchrist, et prêcheront que Jésus-Christ est le vrai Messie, qu'il est Dieu et homme, et qu'il s'est fait chair, etc. C'est donc avec raison que Jésus-Christ nous dit ici : *Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte* de son cœur, en croyant en moi, j'entrerai en lui par la grâce de ma consolation, au milieu de tous les supplices et de toutes les adversités. Et je souperai avec lui, et lui avec moi. Le souper corporel est la réfection que l'homme prend avant le sommeil, tout comme la

sainte cène est la réfection de l'âme avant la mort. C'est dans ce sens que Jésus-Christ dit : *Je souperai avec lui*, c'est-à-dire, je le restaurerai, je le fortifierai à la mort par la grâce de la persévérance. *Et lui soupera avec moi*, c'est-à-dire, qu'il résistera aux tourments jusqu'à la mort, pour obtenir ensuite la couronne de l'immortalité.

VERS. 21. - Celui qui sera victorieux du monde, de la chair, du démon et de la mort, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu moi-même, et me suis assis avec mon Père sur son trône.

Ces paroles promettent aux soldats de Jésus-Christ qui auront été victorieux dans la dernière agonie de ce siècle, le pouvoir et l'honneur de juger les vivants et les morts, comme Jésus-Christ l'a promis encore à ses apôtres, en saint Matthieu, XIX, 28 : « En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, lorsqu'au temps de la régénération le Fils de l'homme sera assis sur le trône de la gloire, vous aussi vous serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël ». Or, c'est ainsi que Jésus-Christ promet à ses serviteurs du dernier âge une insigne distinction dans les cieux, qui sera le pouvoir judiciaire, et la gloire d'être assis sur un trône, en récompense de la victoire difficile qu'ils auront remportée dans la plus grande des persécutions.

VERS. 22. - Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises.

#### FIN DU LIVRE PREMIER.

LIVRE DEUXIÈME. SUR LES CHAPITRES QUATRE ET CINQ.

DE LA NATURE DE L'EGLISE QUI EST LE ROYAUME DE JÉSUS-CHRIST;

ET DU LIVRE DES SECRETS DE DIEU, SUR LES RÉVÉLATIONS QUI SONT FAITES À SAINT JEAN.

# SECTION I. SUR LE CHAPITRE IV. DE LA NATURE HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE MILITANTE.

VERS. 1. - Après cela je vis : et voilà une porte ouverte dans le ciel ; et la voix que j'avais entendue la première, qui m'avait parlé avec un son éclatant comme celui d'une trompette, et qui disait : Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver désormais.

# § I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES, NÉCESSAIRES À L'INTELLIGENCE DES DEUX CHAPITRES SUIVANTS, ET D'AUTRES ENCORE.

- I. Avant de continuer cette interprétation de l'Apocalypse, on doit savoir :
- 1°. Que le ciel exprime quelquefois l'Eglise militante, et d'autres fois l'Eglise triomphante ; dans quelques cas aussi il signifie l'une et l'autre indistinctement. C'est ce qu'on peut distinguer par la matière de l'objet qu'on traite.
- 2°. L'Eglise militante sur la terre est une image ou une figure de l'Eglise triomphante dans le ciel. D'où il arrive que saint Jean décrit l'une par l'autre ; et c'est ainsi qu'il dépeint aussi le royaume militant du Christ sur la terre par son royaume triomphant dans le ciel. Il dit, par exemple, que ce royaume militant lui fut montré dans le ciel par un trône ; et celui qui était assis sur ce trône lui fut montré par quatre animaux et vingt-quatre vieillards, qui étaient assis et se prosternaient en présence du trône, adorant celui qui vit dans les siècles des siècles. Or, toutes ces choses sont et se font aussi à leur manière, dans le royaume militant du Christ sur la terre.
- 3°. De même que l'universalité des églises, des sceaux, des anges, des trompettes, des plaies, des esprits, etc., représentent les biens et les maux arrivant à diverses époques, dans le royaume militant de Jésus-Christ, en accomplissement de la volonté divine, et de même qu'ils sont comptés au nombre de sept ; ainsi les quatre animaux représentent aussi l'universalité des docteurs, des prédicateurs, des primats ; tout comme les vingt-quatre vieillards désignent l'universalité des évêques, des archevêques et des autres prélats. Enfin, les vingt-quatre sièges figurent l'universalité des sièges épiscopaux et archiépiscopaux, sur lesquels tous les Pontifes ont été et seront assis et établis sur toute la surface du globe, jusqu'à la consommation des siècles, sous l'autorité d'un seul chef visible, assis lui-même sur un trône, qui est la chaire de saint Pierre.
- 4°. Quoiqu'il ait paru plusieurs évangiles, il n'y en a cependant que quatre qui aient été et qui soient admis par l'Eglise, et ces quatre évangiles sont figurés par les quatre animaux, Ezech., I. et Apocal., IV. En outre, les évangélistes sont comparés à quatre forgerons, Zach., I ; de même à quatre chariots, Zach., VI ; puis à quatre tables, Ezech., XL. Enfin, ces quatre évangélistes furent figurés par Moïse, Aaron, Nadab et Abiu, Exod, XXIV, à qui Dieu ordonna, ainsi qu'aux 70 vieillards, de venir sur la montagne. La raison du choix de ce nombre quatre dans les évangiles est tirée des quatre parties du monde, où ils devaient être prêchés. Les quatre évangélistes nous ont transmis, dans un sens unanime, la vraie doctrine de Jésus-Christ, à laquelle l'Eglise entière doit se conformer, et s'est toujours conformée dans la foi et la prédication. D'où l'on peut conclure que ces quatre évangélistes, bien qu'ils soient déjà dans l'Eglise triomphante au ciel, continuent cependant d'exister moralement et par leur autorité, comme des docteurs de premier ordre, des archichanceliers, et comme les princes des vieillards dans l'Eglise militante.
- 5°. A l'instar du royaume céleste, Notre-Seigneur Jésus-Christ a constitué son royaume terrestre en monarchie parfaite, avec la hiérarchie la plus admirable et la plus sage qui soit possible. Il établit d'abord un chef unique, ensuite les quatre évangélistes, puis les apôtres, puis les docteurs, etc. C'est sur ce premier modèle qu'il constitua aussi le souverain Pontife comme chef universel de l'Eglise militante, et qu'il établit ensuite les patriarches et les primats, puis les archevêques, les évêques, les prélats, les doyens, les curés, etc., par ordre de subordination.

- 6°. Le sens littéral de l'Ecriture n'est pas toujours celui qui est exprimé immédiatement par les mots, mais c'est souvent celui qui est désigné par les images, et qu'on peut distinguer par la propriété des objets ou des paroles dont on doit l'extraire. Ainsi, par exemple, il est dit dans les Juges, IX, 8 : « Les arbres allèrent un jour pour s'élire un roi, et ils dirent à l'olivier : Commande-nous ». Le sens littéral ne doit pas être entendu des arbres, mais des hommes de Sichem, représentés par les arbres, qui élurent pour leur roi Abimélech.
- 7°. Quoique les visions de saint Jean et les révélations des secrets de Dieu lui furent faites avec la différence des temps passés, présents et futurs, elles sont cependant représentées comme présentes à l'esprit et comme si elles ne devaient durer qu'un seul jour, c'est-à-dire, le jour où elles furent révélées de Dieu ; et voilà pourquoi le prophète se sert d'expressions qui les représentent comme existant ou durant encore. On doit appliquer aussi la même observation aux personnes et aux choses dont il peut être question dans le texte.
- 8°. Les hommes et les esprits, qu'ils soient bons ou mauvais, selon qu'ils sont envoyés ou permis de Dieu, sont tous appelés indifféremment anges dans l'Apocalypse.
- 9°. On ne doit pas toujours observer l'ordre selon lequel une chose se fait, mais on doit considérer aussi l'ordre de la vision et de la description ; car il arrive fréquemment que les choses qui doivent se vérifier antérieurement sont révélées ou représentées postérieurement aux prophètes ; et par là même elles sont écrites dans le même ordre qu'elles furent révélées, comme on en voit aussi des exemples dans l'ancien et le nouveau Testament.
- 10°. Dans ce livre de l'Apocalypse, on entend indifféremment, par le mot trône, toute espèce de siège, comme, par exemple, la puissance séculière, spirituelle, temporelle, éternelle. Ainsi, dans le cours des descriptions, le trône est pris quelquefois pour un siège temporel, d'autres fois pour le siège pontifical de l'Eglise militante sur la terre ; d'autres fois enfin, pour le siège de la Majesté divine dans l'Eglise triomphante au ciel.
- 11°. Dans une seule description d'un mystère sont compris quelquefois plusieurs autres mystères à venir en divers temps. D'où suit qu'une seule chose ou les mêmes paroles peuvent avoir divers sens littéraux, quelques-uns d'égale, et d'autres de moindre importance. Cela provient de la science essentiellement une et indivisible de Dieu, qui comprend toutes choses de la manière la plus parfaite. Et c'est ainsi que Dieu révéla et montra à saint Jean, dans ce livre de l'Apocalypse, comment il devait comprendre, sous une même figure, diverses personnes ou diverses choses qui, bien qu'elles dussent exister à diverses époques, devaient néanmoins opérer les mêmes choses, ou des choses semblables entre elles pour ou contre l'Eglise; et c'est ainsi encore qu'une personne ou une chose qui a sa signification propre en soi ou par soi, pouvait en même temps être la figure d'une autre personne ou d'une autre chose. Nous en avons un exemple dans Daniel et dans d'autres prophètes qui annoncèrent beaucoup de circonstances de la synagogue, lesquelles circonstances devaient être comprises à la lettre de l'Eglise de Jésus-Christ.

# § II. DE LA NATURE DE L'EGLISE DE JÉSUS-CHRIST, TELLE QU'ELLE FUT RÉVÉLÉE ET MANIFESTÉE À SAINT JEAN. CHAPITRE IV. - VERSET 1-11.

I. Après que saint Jean, éclairé par une révélation divine, eut décrit en général les sept âges de l'Eglise, depuis son origine jusqu'à la consommation des siècles ; et après qu'il eut donné pour chacun de ces âges une instruction suffisante, et même nécessaire ; Dieu l'introduisit, pour ainsi dire, dans le sanctuaire de la maison et du royaume de Jésus-Christ, qui est l'Eglise, et il lui fit voir, dans ce quatrième chapitre, la nature, le gouvernement et la constitution intérieure de cette Eglise. Ensuite il lui révéla en particulier ses admirables secrets et ses conseils éternels, de la même manière qu'un roi introduisant un favori dans son palais, lui ouvrirait la porte secrète du cabinet où sont précieusement conservés les trésors et les secrets particuliers de son royaume. D'où il suit :

#### VERS. I. - Après cela je vis : et voilà une porte ouverte dans le ciel.

lci le ciel est pris pour le royaume et l'Eglise militante de Jésus-Christ, dont la porte est ouverte à saint Jean. C'est-à-dire, que le secret de la divine volonté qui a rapport à cette Eglise, lui est montré et manifesté. Et la voix que j'avais entendue la première, qui m'avait parlé avec un son éclatant comme celui d'une trompette, et qui disait : Ces paroles font voir la gravité de celui qui invite saint Jean à pénétrer et à recevoir les secrets de Dieu : c'est l'archange saint Michel qui parle du haut du ciel et qui va révéler des mystères importants sur l'Eglise militante, dont le soin lui est confié. Il dit : Monte ici, en esprit, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver désormais. L'Archange dit à saint Jean de monter, c'est-à-dire, de s'élever à la hauteur des choses merveilleuses qu'il promet de lui manifester, et qui doivent se vérifier sur la terre avant la fin des temps,

#### VERS. 2. - Je fus aussitôt ravi en esprit, et je vis un trône placé dans le ciel.

Ce trône, c'est le siège apostolique et monarchique ; et c'est aussi la puissance et la juridiction ecclésiastique. Jésus-Christ plaça ce trône dans le ciel, c'est-à-dire dans son Eglise, quand il institua son royaume sur la terre. Matth., XVI, 18 : « Et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, etc. Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux, etc. Tout ce que tu délieras sur la terre, sera aussi délié dans le ciel ». Ensuite le texte continue : *Et quelqu'un assis sur le trône*.

- 1° Celui que saint Jean dit être assis sur le trône, c'est le chef visible qui gouverne l'Eglise de Dieu sur la terre. Le premier qui fut assis sur ce trône est saint Pierre, qui eut des successeurs sans interruption, jusqu'à ce jour, et qui en aura de même jusqu'à la fin du monde, parce que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Eglise.
- 2° Celui qui est assis sur le trône, c'est encore le chef invisible de l'Eglise militante, Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui exerce son empire sur son corps mystique, par sa continuelle assistance et par sa grâce, selon saint Matthieu, XXVIII,

20 : « Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles ». Et selon saint Jean, XIV, 18 : « Je ne vous laisserai pas orphelins ». En effet, Jésus-Christ est assis sur le trône de son royaume, comme Dieu et homme tout ensemble, pour gouverner l'Eglise par sa puissance et par son autorité divine. Matthieu, XXVIII : « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ».

3° Enfin, celui qui est assis sur le trône, c'est encore Dieu, un en trois personnes, qui est adoré et glorifié dans l'Eglise catholique, comme le souverain Seigneur de toutes choses, par son Fils Jésus-Christ, qu'il a constitué son héritier universel.

VERS. 3. - Celui qui était assis ressemblait à une pierre de jaspe et de sardoine ; il y avait autour du trône un arc-enciel, semblable à une vision d'émeraude.

Le jaspe est une pierre très dure et d'une couleur verdâtre : il a la vertu de fortifier la vue. La sardoine est d'un rouge tendre, et signifie métaphoriquement le feu de la charité. C'est à ces deux pierres que ressemble celui que saint Jean voyait assis sur le trône. Ces deux pierres le représentent par leurs couleurs, à cause de la vérité et de la charité de Dieu qui est en lui ; vérité et charité par lesquelles il confortera et enflammera l'Eglise jusqu'à la consommation des siècles. De plus, il la conservera par les principes immuables et infaillibles de la foi, par ses saints préceptes, et par sa charité parfaite envers Dieu et le prochain. C'est, en effet, ce qui a lieu, lorsque le chef visible de l'Eglise définit et déclare, de la chaire de saint Pierre, les vérités de la foi ; qu'il promulgue des lois saintes, et qu'il décrète ce qui est fondé sur la charité de Dieu et du prochain Jésus-Christ, de son côté, et Dieu un en trois personnes, qui est le chef invisible de cette Eglise, éclaire les esprits des fidèles, et les enflamme par la grâce de la piété, en vertu du pacte existant entre Dieu et son Eglise, Matth., XXVIII: « Je suis avec vous, » etc. De là suivent immédiatement ces paroles: Il y avait autour du trône un arc-en-ciel, semblable à une vision d'émeraude. L'arc-en-ciel signifie le pacte de Jésus-Christ avec son Eglise, comme nous voyons dans la Genèse, IX, que l'arc-en-ciel placé entre le ciel et la terre, fut aussi pris pour signe de l'alliance que Dieu fit avec les hommes. Or ce dernier fut le type et la figure de la nouvelle alliance spirituelle. Il est dit que cet arc-enciel était autour du trône, parce que ce pacte entre le Christ et son Eglise sera manifesté à quiconque voudra le reconnaître. Il suffira pour cela de voir et d'entendre que cette Eglise a toujours existé pure et sans tache au milieu de tant d'hérésies et d'adversités, et qu'elle fut immuable dans sa vérité et sa charité. C'est là, en effet un signe manifeste, que la seule Eglise romaine est la vraie épouse de Jésus-Christ, avec qui il a fait une alliance éternelle, en lui donnant pour gage le saint anneau de la vérité et de la charité. Cet arc-en-ciel est dit : semblable à une vision d'émeraude ; parce que comme la couleur verdâtre de l'émeraude est supérieure à toutes les autres couleurs de même espèce ; ainsi la vérité de la foi et du pacte de Jésus-Christ avec son Eglise est supérieure à toute vérité et tout traité naturel. Et de même aussi que la couleur de l'émeraude est très agréable à l'œil, bien qu'elle soit d'une nuance obscure ; ainsi encore, la vérité de ce pacte est très agréable aux yeux des sages et des hommes intelligents, en même temps qu'elle parait obscure aux cœurs charnels, à cause des adversités et des calamités que Dieu permet contre son Eglise.

VERS. 4. - Autour du trône vingt-quatre trônes, et sur les trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus d'habits blancs, avec des couronnes d'or sur leurs têtes.

Après la description de la tête ou du chef, suit la description du corps de l'Eglise signifié par les vingt-quatre vieillards. Les vingt-quatre trônes sont tous les sièges archiépiscopaux et épiscopaux ; et les vingt-quatre vieillards sont les archevêques, les évêques et les docteurs. Ils sont représentés assis sur des trônes, ce qui se vérifie lorsqu'ils sont légitimement assemblés en concile général, unis à leur chef, et portant des couronnes d'or, c'est-à-dire, revêtus d'une dignité spéciale, qui est l'autorité, la majesté et la puissance apostolique. De même on comprend ici par les vingt-quatre vieillards, les douze Prophètes de l'ancien Testament, et les douze Apôtres du Nouveau. Ils sont dits assis sur des trônes, à cause de l'autorité souveraine de leur doctrine et de la sainteté de leur vie. Car l'Eglise catholique a un égard tout particulier pour ces deux qualités des Apôtres, lorsqu'elle définit des articles de foi ou de morale dans les conciles généraux. Et quoique ces saints aient été enlevés de ce monde, ils continuent néanmoins d'y briller par leur autorité apostolique et divine. Il a y aussi, à la vérité, un grand nombre de docteurs dans l'Eglise, mais cela n'empêche pas que leur universalité ne puisse être parfaitement représentée par les vingt-quatre vieillards ; car la sainte Ecriture se sert souvent d'un nombre déterminé pour exprimer un nombre indéterminé. Ces vingt-quatre vieillards étaient revêtus d'habits blancs, etc. L'habit blanc désigne le célibat et la chasteté sacerdotale, car cette vertu est l'ornement spécial qui fait briller les prêtres et les princes de l'Eglise, et qui les fait distinguer des puissances du siècle. Les vieillards apparurent à saint Jean avec des couronnes d'or sur leurs têtes. Ces paroles désignent la dignité et la puissance ecclésiastique, apostolique et sacerdotale, parce que les Apôtres et le sacerdoce en général sont les princes des Eglises et qu'ils règnent sur la terre. C'est pourquoi saint Jean nous dit qu'ils avaient des couronnes d'or sur leurs tètes, comme il est dit d'Aaron, Eccli., XLV, 14: « Une couronne d'or surmontait sa mitre, marquée du nom de la sainteté et de la gloire souveraine ». Or c'est ainsi que les représentants du sacerdoce de Jésus-Christ portent sur leurs têtes des couronnes d'or, qui sont les couronnes de la science, de la sagesse, de l'âge et de la maturité : car ce sont là les attributs dont Notre-Seigneur Jésus-Christ orna les princes et les docteurs de son Eglise.

#### II. VERS. 5. - Il sortait du trône des éclairs, des tonnerres et des voix.

Par les éclairs on entend ici la lumière des miracles qui terrifient et qui illuminent : on entend aussi la proclamation des récompenses pour les œuvres de justice, la commination des peines et des supplices, les anathèmes, les excommunications et les sentences ecclésiastiques fulminées contre les méchants. Les voix sont les définitions des articles de foi, et les préceptes ecclésiastiques, pour introduire et maintenir la sainteté des mœurs. Les tonnerres, enfin, sont les excom-

munications et les peines ecclésiastiques qui frappent *ipso facto* les hérétiques et les rebelles qui n'écoutent pas les menaces et les définitions de l'Eglise, et qui les méprisent. Or, toutes ces choses procèdent du trône, c'est-à-dire du Siège apostolique ; car le souverain Pontife est le juge des controverses en matière de foi, et le législateur pour la règle des bonnes mœurs. *Et sept lampes brûlantes étaient devant le trône ; ce sont les sept esprits de Dieu*. On voit dans ces paroles l'assistance du Saint-Esprit qui gouverne et inspire l'Eglise catholique en tout temps, pour l'empêcher de faillir dans l'interprétation de la sainte Ecriture. Cette assistance du Saint-Esprit doit aussi servir à l'Eglise dans les conseils qu'elle en reçoit, et qu'elle doit mettre en pratique pour vaincre le mal, et aussi pour qu'elle ne puisse pas errer en matière de foi.

#### VERS. 6. - Et devant le trône une mer transparente comme le verre, et semblable à du cristal.

Cette mer de verre, c'est le baptême, dans lequel toutes les âmes qui reçoivent la vie spirituelle, existent, végètent, vivent et se meuvent. Il est dit que cette mer était semblable à du cristal, tant à cause de la candeur, de la pureté et de la sainteté qu'on en reçoit, qu'à cause de l'immobilité de cette mer de cristal à laquelle le baptême est comparé, parce qu'il imprime un caractère indélébile, qui ne permet pas qu'on le réitère. Et au milieu du trône et autour du trône, quatre animaux, pleins d'yeux devant et derrière. Par les quatre animaux sont désignés les quatre espèces d'archichanceliers du royaume de Jésus-Christ qui obtinrent les premières places après le chef de l'Eglise. Ce sont les quatre évangélistes avec leurs quatre évangiles ; qui sont, en effet, au milieu du trône et autour du trône, c'est-à-dire, répandus partout, et parcourant tout le monde, par le moyen des prédicateurs. Le Psalmiste, parlant de la prédication de l'Evangile, dit, Ps. XVIII, 4 : « Son éclat s'est répandu dans tout l'univers ; il a retenti jusqu'aux extrémités de la terre ». Les quatre évangélistes sont au milieu du trône, parce que l'Eglise répandue par tout le monde est basée sur la doctrine que contiennent les quatre évangiles. Ces quatre animaux sont pleins d'yeux devant et derrière, à cause de la clarté de la doctrine et de la vérité que renferment l'ancien et le nouveau Testament. Les yeux devant sont la science et l'intelligence surnaturelles, au moyen desquelles ils pénétrèrent et corrigèrent les erreurs de la synagogue, en retenant les choses nécessaires au salut. Les yeux derrière sont cette même science et intelligence surnaturelles dont les rayons arriveront jusqu'à la fin des temps par leur doctrine. C'est avec l'assistance du Saint-Esprit que les Apôtres écrivirent la loi évangélique qu'ils reçurent de la bouche de Jésus-Christ, pour le salut des nations.

VERS. 7. - Le premier animal semblable à un lion le second à un veau ; le troisième avait un visage comme celui d'un homme, et le quatrième semblable à un aigle qui vole.

Premièrement, les quatre évangélistes sont comparés à quatre animaux, parce qu'ils décrivent la nativité de Notre-Seigneur, sa prédication, sa passion et son ascension. En effet, le Christ est représenté dans sa nativité comme un homme, dans sa prédication comme un lion, dans sa passion comme un veau, et dans son ascension comme un aigle.

Le premier animal par lequel on décrit saint Marc, est dit semblable à un lion, parce que son Evangile commence par raconter la prédication de saint Jean, prédication qui fut comme le rugissement du lion, à cause de son admirable efficacité. Marc, I, 45 : « Et de toutes parts on venait à lui, etc. »

Le second animal représente saint Luc, qu'on compare à un veau, parce que son Evangile commence par le sacerdoce, dans lequel le veau, et tout premier-né, était sacrifié au Seigneur.

Le troisième animal est le type de saint Matthieu, qui est représenté avec une figure presque semblable à celle d'un homme, parce que son Evangile commence par la génération de Jésus-Christ, de la race de David.

Le quatrième animal, enfin, qui représente saint Jean comme sous un voile, est assimilé à un aigle, à cause de la sublimité de son Evangile, qui s'élève jusqu'au ciel, pénètre la terre et toute génération humaine et naturelle, et arrive par son vol jusqu'à la génération du Père, en disant : « Au commencement était le Verbe, etc. »

#### VERS. 8. - Les quatre animaux avaient chacun six ailes.

La première aile c'est la loi naturelle, la seconde la loi de Moïse, la troisième les oracles des prophètes, la quatrième les institutions et les actes des apôtres, la cinquième leurs traditions, la sixième, enfin, les décrets généraux des conciles. Il est dit que ces quatre animaux ont chacun six ailes, parce que ces ailes sont le fondement et le complément de toute la doctrine évangélique. De même aussi, c'est avec ces six ailes que l'Eglise vole dans les quatre parties du monde, et arrive aux plus hautes régions ; et c'est d'elles que les prédicateurs reçoivent le fondement de toute doctrine pure et véritable. De là vient qu'il ajoute aussitôt : Et autour et au dedans ils étaient pleins d'yeux ; c'est-à-dire, que les yeux de ces animaux pénètrent dans la loi parfaite que constituent les six ailes dont on a parlé ; et voilà pourquoi il ajoute, à dessein, que ces animaux étaient pleins d'yeux et autour et au dedans. Car les mots au dedans se rapportent à la charité et à la contemplation de Dieu, et les mots au dehors indiquent la charité envers le prochain, et la vie active dans laquelle les évangélistes et les prédicateurs doivent exceller.

Et ils ne cessaient de dire jour et nuit : Saint, Saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui était, qui est, et qui doit venir. Suivent dans ces paroles la charge et l'office de ces animaux, qui consistent à rendre gloire, honneur et bénédiction au Seigneur Dieu, par la prière et par la prédication. Et ils ne cessaient de dire jour et nuit. Car la parole de Dieu est libre, et la prédication de l'Evangile ainsi que la glorification du nom de Jésus, continuera jusqu'à la consommation des siècles. C'est pourquoi on ne cessera jamais d'entendre le rugissement du lion, le mugissement du veau, la voix de l'homme, et le cri de l'aigle. Jour et nuit, c'est-à-dire, dans les temps mauvais, et à l'heure des ténèbres suscitées par les hérétiques et par les persécuteurs de la vérité évangélique. On les entendra de jour, c'est-à-dire dans le temps de la vraie lumière, quand l'Eglise jouira de la paix. On les entendra disant et criant par la bouche des prédicateurs, et dans le saint sacrifice de la Messe, et aussi dans les offices divins, de jour et de nuit; disant par tout le monde : Saint, Saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui était, qui est, et qui doit venir. Le mot saint est répété trois fois pour signifier la trinité des

personnes. Et ces mots, *Le Seigneur Dieu tout-puissant*, désignent l'unité de l'essence. Car les trois personnes ne font qu'un seul Dieu, le Seigneur tout-puissant, *qui est, qui était, et qui doit venir*. Ces dernières paroles expriment l'éternité de Dieu, qui fut avant le temps, qui est dans le temps, et qui sera après le temps, c'est-à-dire de toute éternité, et dans les siècles des siècles.

III. VERS. 9. - Et lorsque ces animaux rendaient gloire, honneur et bénédiction à celui qui est assis sur le trône, qui vit dans les siècles des siècles.

VERS. 10. - Les vingt-quatre vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône.

Par celui qui est assis sur le trône, on entend Dieu, un en trois personnes, et Jésus-Christ en sa qualité de monarque de tout l'univers, et de chef invisible de l'Eglise qu'il régit et gouverne, et à qui se soumettent, en union avec le chef visible de l'Eglise, tous les docteurs, les prédicateurs, les apôtres, les prophètes et les princes des Eglises par toute la terre. Et ils jetaient leurs couronnes devant le trône, en signe de respect, d'humilité et de profonde soumission, et aussi parce que la puissance, l'honneur, la gloire, la dignité et l'autorité ecclésiastique et apostolique des évêques, des docteurs et des prélats, signifiées par les couronnes d'or, comme nous l'avons dit plus haut, dérivent du trône, qui est la chaire de Pierre. Car on se rappelle que les couronnes d'or représentent le pouvoir et la dignité sacerdotales. Ces vingt-quatre vieillards jetaient donc leurs couronnes devant le trône, en signe de l'union intime et de la soumission qui existe nécessairement dans l'Eglise, parce que le royaume de Jésus-Christ sur la terre constitue une monarchie de la nature la plus parfaite. Ils jettent aussi leurs couronnes devant le trône, pour montrer que l'Eglise tient de Dieu toute lumière, toute puissance, toute sagesse et toute gloire sur la terre. Car Jésus-Christ, vrai Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, est, en sa qualité de chef invisible de l'Eglise, la source de toute sagesse, de toute vérité et de toute puissance, répandue par le Saint-Esprit sur son Eglise. Voilà pourquoi nous lui rendons le culte d'adoration dû à sa divine essence. De là l'Apôtre continue... disant:

VERS. 11. - Vous êtes digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance.

Ce n'est pas que Dieu acquière quelque chose de plus par les œuvres et les louanges humaines ; mais les hommes, en reconnaissance des bienfaits qu'ils en ont reçus, sont tenus de louer et de glorifier l'excellence, la bonté, la sagesse et la puissance de l'éternelle Majesté, qui, par le sang de son Fils Jésus, a fondé cette monarchie si parfaite, si glorieuse, si admirable et si puissante de l'Eglise, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. De plus, les vingt-quatre vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit dans les siècles des siècles. C'est lorsque les animaux, dont il est parlé plus haut, rendaient gloire, honneur, puissance et bénédiction à celui qui est assis sur le trône ; car ils tiennent des Évangiles la connaissance de cette vérité, qu'on ne doit adorer qu'un seul vrai Dieu, avec son Fils unique Jésus-Christ. Vous êtes digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, parce que vous avez créé toutes choses en tirant du néant l'univers et tout ce qu'il renferme ; et ensuite parce que vous avez établi et coordonné ce royaume de l'Eglise sur la terre, par votre sagesse infinie, et dans la bonté de votre volonté éternelle. Et que par votre volonté elles étaient, et elles ont été créées. Ces paroles indiquent qu'il est dans le bon plaisir de la volonté divine, que toutes les créatures, tous les royaumes, en un mot l'univers entier, tende à cette première et dernière fin, et qu'il dirige vers elles tout honneur, toute gloire, toute puissance et empire, etc., comme la flèche se dirige vers son but. Et que par votre volonté elles étaient, c'est-à-dire qu'avant d'être créées elles étaient de toute éternité dans la libre disposition de votre bonté, ô Seigneur, et dans la volonté de votre sagesse, comme une maison existe déjà dans l'imagination de l'architecte, avant sa construction. Et elles ont été créées, c'est-à-dire produites et effectuées dans le temps, par la volonté divine de votre sagesse, de votre libre et pure bonté, et non pas par une nécessité de la nature.

# SECTION II. SUR LE CHAPITRE V. DU LIVRE SCELLE DE SEPT SCEAUX, AINSI QUE DE L'ACCLAMATION ET DE L'APPLAUDISSEMENT FAITS A JESUS-CHRIST A L'OUVERTURE DE CE LIVRE.

VERS. 1. - Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit dedans et dehors, scellé de sept sceaux.

# §I. Qu'EST-CE QUE CE LIVRE ÉCRIT DEDANS ET DEHORS, SCELLÉ DE SEPT SCEAUX. CHAPITRE V. - VERSET 1-4.

I. Après que saint Jean a décrit la majesté, la nature et la constitution intrinsèque de l'Eglise catholique, on lui ouvre, en sa qualité de secrétaire intime du royaume de Jésus-Christ sur la terre, le livre des secrets et de la disposition de Dieu, à l'égard de son Eglise. Ce livre renferme tout ce qui doit arriver jusqu'à la consommation des siècles. Ces révélations furent faites en particulier et avec ordre ; et elles contiennent une instruction profonde, salutaire et souverainement nécessaire. La sagesse du Père céleste a laissé ce livre à ses enfants chéris, comme un monarque prudent a coutume de faire avant sa mort, en laissant à son fils, outre les secrets de son royaume, des avis particuliers sur la manière de gouverner. Il l'avertit, par exemple, des guerres qui peuvent surgir, des ennemis qui sont le plus à craindre, et enfin de ce qu'il faudra faire ou éviter dans les cas difficiles qui pourraient se présenter. Or, c'est ainsi, et avec beaucoup plus de sagesse encore que, dans son amour paternel, et dans sa sollicitude pour ses élus, Dieu nous a fait pénétrer en quelque sorte dans l'abime de son ineffable prescience, en montrant saint Jean les désolations, les consolations et les événements les plus notables et les plus essentiels qui arriveront clans l'Eglise, jusqu'à la consommation des siècles.

Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit dedans et dehors, scellé de sept sceaux, etc. Ces paroles annoncent la profondeur des secrets divins renfermés dans ce livre. On y trouve, en effet, une science, une disposition divine, et une intention particulière à l'égard de son Eglise. Il est dit que tout y est décrit par forme métaphorique. Et de même que les écrits importants d'un royaume se conservent précieusement dans des archives ; ainsi les choses que Dieu a décrété de faire et de permettre, dans sa volonté absolue, restent fixées et immuables. On doit admettre d'abord, en se fondant sur la théologie :

- 1° Que Dieu connaît de la manière la plus certaine et la plus parfaite toutes les choses possibles, bien qu'elles n'existèrent ou n'existeront jamais.
- 2° Qu'il voit toutes les choses existantes ou contingentes, sans être limité par aucune différence des temps, passés, présents ou futurs.
- 3° Outre les deux connaissances dont on vient de parler, il en est une troisième qui tient le milieu : elle se rapporte aux choses qui peuvent arriver conditionnellement.

Or dans la description des sept âges de l'Eglise, donnée au chapitre II et III, beaucoup de choses sont révélées selon cette dernière science ou connaissance de Dieu ; ce qui n'empêche cependant pas que les choses que ce livre contient, aient été écrites selon la science de la vision ; car toutes ces choses existent dans la puissance opérative de Dieu, et sont décrétées par sa divine volonté, comme devant être faites ou permises dans le temps. Il est dit que saint Jean vit ce livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Or la main droite de Dieu signifie métaphoriquement sa puissante opérative. Et de même que nous agissons avec la main droite, ainsi Dieu agit par sa volonté. Car il a parlé et toutes choses ont été faites ; il a commandé, et toutes choses ont été créées. Ps. XXXII, 9 : « Le Seigneur dissipe les conseils des nations, il rend vaines les pensées des peuples, et il renverse les conseils des princes. Mais le conseil du Seigneur demeure éternellement, et les pensées de son cœur subsistent dans la suite de toutes les races ». Et Ps. CXIII, I 1 : « Notre Dieu est dans les cieux ; tout ce qu'il a voulu, il l'a fait ». Et encore Ps. CXLVIII, 5 : « Parce qu'il a parlé, et toutes choses ont été créées. Il les a établies pour subsister éternellement et dans tous les siècles. Il leur a prescrit ses ordres qui ne manqueront point de s'accomplir ».

Celui qui était assis sur le trône.

Il est de nouveau question ici du Seigneur Dieu, c'est-à-dire, de Jésus-Christ invisiblement assis sur le Siège aposto-lique, régissant et gouvernant son Eglise, et étant adoré par tous les chrétiens dans son Humanité. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et dehors. Par les choses écrites dedans le livre, on entend celles qui sont les plus obscures et les plus abstraites pour l'intelligence humaine, et qui doivent s'accomplir dans le cours des âges de l'Eglise, et particulièrement dans les derniers temps, selon la révélation qui en a été faite à saint Jean. Par les choses écrites au dehors du livre, sont désignées celles qui sont les plus claires et les plus visibles, et que saint Jean a expliquées lui-même ; et celles aussi qui étaient déjà accomplies lorsque l'Apocalypse fut écrite, et encore celles qui devaient s'accomplir peu de temps après. Cette dernière catégorie est assez nombreuse, comme nous le verrons dans la suite.

Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre scellé de sept sceaux.

On met le sceau sur les lettres, pour empêcher qu'elles ne soient lues. On le met aussi sur des actes, sur des testaments et sur des livres, pour leur donner plus d'autorité. C'est ainsi que les rois apposent leur sceau sur leurs édits, et veulent aussi que leurs ambassadeurs s'en servent pour accréditer leurs actes. Le sceau de lieu, c'est sa divine volonté qui cache depuis l'origine du monde, et qui conserve comme un secret dans sa pensée, ses œuvres divines, admirables ou terribles, et tout ce qui, par sa permission, doit arriver à son Eglise, jusqu'à la fin des temps. Or, ces secrets de l'Apocalypse, il ne les a révélés à aucun prophète, à aucun patriarche, ni à aucun homme, pas même aux anges, jusqu'à l'arrive de son Fils Jésus-Christ, à l'humanité duquel il les révéla en lui montrant ces sept sceaux et en lui donnant le pouvoir de les briser. C'est pour cela qu'il est dit plus bas : Nul ne pouvait ni dans le ciel, par rapport aux anges, ni sur la terre, par rapport aux hommes, ni sous la terre, par rapport aux patriarches qui étaient dans les limbes, ouvrir le livre, ni en lever les sept sceaux, ni le regarder. Quoique le sceau ou le secret divin soit un considéré en lui-même, il est cependant dit, relativement au dehors, que ce livre des secrets de Dieu était scellé de sept sceaux, pour signifier la diversité des temps et des âges de l'Eglise, pendant lesquels Jésus-Christ devait manifester les merveilles et les prodiges connus de Dieu. C'est ce qu'il devait opérer en répandant les sept dons de son Esprit, selon la diversité des temps, des hommes et des âges de son Eglise jusqu'à la consommation des siècles, pour le salut de ses élus. Et ce livre est dit encore scellé de sept sceaux que Jésus-Christ devait briser, pour nous donner un témoignage de la foi, et une assurance de l'accomplissement des secrets divins.

VERS. 2. - Et je vis un ange fort, criant à haute voix : Qui est digne d'ouvrir le livre et d'enlever les sceaux ?

Ces paroles expriment la difficulté de comprendre et d'exécuter les décrets de Dieu concernant son Eglise. Cet ange fort, c'est l'archange Gabriel dont le nom signifie puissance et force de Dieu. Cet ange est l'envoyé spécial de la divinité et le légat du Christ ; et c'est en cette qualité qu'il annonça l'Incarnation du Verbe. Luc, I.

VERS. 3. - Et nul ne pouvait ni dans le ciel, par rapport aux anges, ni sur la terre, par rapport aux hommes, ni sous la terre, par rapport aux patriarches, aux prophètes et aux anciens qui étaient dans les limbes, ouvrir le livre, ni le regarder.

Car aucune puissance finie ne pouvait pénétrer, ni révéler, ni réaliser les secrets de Dieu touchant l'Eglise et le royaume du Christ. Il ne fallait rien moins pour cela que la sagesse et la puissance de la Divinité. Voilà pourquoi l'archange Gabriel dit, Luc, I, 31-32. : « Vous concevrez en votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous l'appellerez du nom de Jésus. Il sera grand, et s'appellera le Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; et

il régnera sur la maison de Jacob éternellement ». C'est pour cela aussi que les théologiens enseignent, dans le *Traité de l'Incarnation*, que l'œuvre de la rédemption du genre humain ne pouvait être confiée à aucun homme ordinaire, ni à aucun ange. La raison en est

- 1° Qu'aucun homme ordinaire, ni aucun ange, ne pouvait dignement satisfaire à la justice divine.
- 2° Aucun homme, si saint qu'il fût, ni aucun ange, ne pouvait se conformer à la volonté divine, ni la reconnaitre dans les horribles tribulations et dans les maux dont l'Eglise fut affligée, lorsqu'elle dut, par exemple, nager dans le sang de ses innombrables martyrs pendant 300 ans. Aucun homme ni aucun ange n'aurait jamais pu concevoir les nombreuses hérésies dont l'Eglise eut tant à gémir, et les épreuves plus surprenantes encore qu'elle aura à subir à la fin des temps, si Jésus-Christ ne nous avait pas donné l'exemple dans sa passion, et s'il ne nous en eût pas prévenus et instruits dans l'Evangile et dans ce livre de l'Apocalypse. Car les hommes les plus saints ne sont pas capables de deviner par euxmêmes cette énigme.
- 3° La puissance et l'astuce de ce monde était si pleine de malice, que jamais le règne de l'Eglise militante, réduite à ses forces humaines, n'aurait pu arriver à sa fin et se développer pleinement, sans la vertu toute puissante du Fils de Dieu.

VERS. 4. - Et moi je pleurais amèrement, parce que personne ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Ces pleurs expriment le désir et la sollicitude de saint Jean, de pénétrer dans le secret admirable des âges de l'Eglise; secret dont la connaissance et le développement était au-dessus de toutes les forces humaines, et duquel pourtant dépendait le salut des justes. C'est pourquoi il dit: Et je pleurais amèrement, parce que personne ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre, c'est-à-dire, d'en accomplir les secrets, ni de le regarder, pour connaître la volonté de Dieu.

# § II. DE L'ACCLAMATION FAITE AU CHRIST À CAUSE DE COUVERTURE DU LIVRE SCELLÉ. CHAPITRE V. - VERSET 5-14.

VERS. 5. - Mais l'un des vieillards me dit : Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a obtenu par sa victoire le pouvoir d'ouvrir le livre, et d'en lever les sept sceaux.

Ces paroles doivent nous consoler dans toutes les tribulations. L'un de ces vieillards est saint Pierre, le premier d'entre les Apôtres, comme il est dit, Genèse, I, 5 : « Et du soir et du matin il fut fait un jour », c'est-à-dire le premier jour. Voici le lion de la tribu de Juda...; qui a obtenu par sa victoire, etc. Ce lion de la tribu de Juda, c'est le Christ de la race de David selon la chair, en qui s'accomplit la prophétie de Jacob. Gen., XLIX, 8 : « Juda, tes frères te loueront : ta main mettra sous le joug tes ennemis ; les enfants de ton père t'adoreront. Juda est un jeune lion. Mon fils, tu t'es levé pour ravir la proie. En te reposant, tu t'es couché comme un lion et comme une lionne : qui osera le réveiller ? Le sceptre ne sera point ôté de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que celui qui doit être envoyé soit venu ; et c'est lui qui sera l'attente des nations. Il liera son ânon à la vigne ; il liera, ô mon fils, son ânesse à la vigne. Il lavera sa robe dans le vin, et son manteau dans le sang des raisins. Ses yeux sont plus beaux que le vin, et ses dents plus blanches que le lait ». Voici... le rejeton de David, c'est-à-dire le Christ, de la race de David selon la chair, dont Isaïe a prophétisé, Is., XI, 1 : « Un rejeton sortira de la tige de Jessé ; une fleur naîtra de ses racines. L'esprit du Seigneur reposera sur lui, etc. » C'est par ce germe divin que saint Pierre console toute l'Eglise dans la personne de saint Jean, lorsqu'il dit : Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a obtenu par sa victoire, etc. C'est-à-dire que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, a vaincu le monde, la chair, le démon, la mort, toute puissance et toute sagesse du monde, et toute tyrannie, etc. Le rejeton de David qui a obtenu par sa victoire le pouvoir d'ouvrir le livre, c'est-à-dire, de révéler à son Eglise sainte la pensée et la volonté de son Père, dans les maux et les persécutions qu'elle aurait à subir. Et d'en lever les sept sceaux : d'accomplir toutes choses en leur temps, par les sept dons du Saint-Esprit sortis de sa bouche, pour le salut de ses élus et pour la conservation de son Eglise, jusqu'à ce que le siècle fût consommé, et que le nombre de ses élus fut complet.

II. VERS. 6. - Et je vis : et voilà au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des vieillards, un Agneau debout comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.

Cet Agneau, c'est le Christ Notre-Seigneur. Il est dit qu'il est au milieu du trône, et des quatre animaux, et des vieillards, parce que l'Eglise universelle lui appartient comme si elle était son trône. Il l'a fait paître comme on fait paître les animaux, en tant qu'il en est le pasteur. L'Eglise est honorée comme le sont des vieillards établis pour juger sur le siège de la piété. Cette Eglise étant édifiée sur le Christ, elle est exaltée par les sept cornes de sa puissance, et illuminée par les sept yeux, c'est-à-dire par ses miracles et par ses vertus. Car le Christ est constamment au milieu de son Eglise, comme il est dit en saint Matthieu, XXVIII, 20 : « Voilà que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles ». De même que le Christ fut appelé un lion à cause de sa résurrection, ainsi lui donne-t-on ici le nom d'Agneau, parce qu'il fut immolé. Il est représenté debout comme étant ressuscité à la vie éternelle. Rom. VI, 9 : « Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus ».

Cet Agneau est encore représenté debout, parce qu'il combat avec ses saints sur la terre, et qu'il veille pour son Eglise. C'est ainsi que, dans son martyre, saint Etienne vit Jésus-Christ debout à la droite de la puissance de Dieu. Suivent ces paroles : Ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ces esprits sont ceux décrits dans Isaïe, XI. Ces esprits reposent sur le Christ, et sont métaphoriquement désignés par des cornes et par des yeux : par des cornes à cause de la puissance divine ; et par des yeux à cause de l'éclat de la vérité dont ces yeux brillent. Le Christ combat avec ces cornes contre ses ennemis, et c'est aussi avec ces yeux qu'il éclaire ses serviteurs. Ces cornes et ces yeux sont au nombre de sept, pour désigner toute la vertu et toute la puissance que le Christ déploie

dans les divers âges, jusqu'à la consommation des siècles, en faveur de son Eglise. L'Agneau est représenté *comme immolé* :

1° Parce qu'il est immolé chaque jour lorsqu'on offre à Dieu le Père l'hostie du corps et du sang de Jésus-Christ dans le saint sacrifice de la Messe, en mémoire de son immolation selon la chair. C'est pourquoi il n'est pas dit simplement, immolé, mais *comme immolé*.

2° Il est représenté comme immolé, à cause de la patience et de la longanimité avec laquelle il permet que ses ennemis et tous les impies dominent et affligent son Eglise sur la terre. Cette patience et cette longanimité du Christ sont poussées jusqu'au point que les méchants et même les faibles, qui ne comprennent pas bien cette manière de procéder dans la providence divine, en prennent scandale pour la foi. Ils sont tentés de croire que Jésus-Christ n'existe pas, ou qu'il ne s'occupe pas du tout de son Eglise, lorsqu'il ne manifeste pas sa puissance par des actes extérieurs de sa protection.

# VERS. 7. - Et il vint, et il reçut le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.

On ne doit pas comprendre par ces paroles que Jésus-Christ ait reçu la connaissance des destinées de l'Eglise. Car le Christ, dès l'instant de sa conception, dans laquelle la divinité fut unie d'une manière admirable à l'humanité dans l'unité de sa personne, eut la connaissance parfaite de toutes les choses que Dieu lui-même connaît par la science de la vision. Or parmi ces choses connues ainsi sont aussi renfermées les destinées de l'Eglise, comme on le voit par ce qui a été dit plus haut. Par le fait donc que saint Jean vit Jésus-Christ ouvrir le livre, on doit comprendre :

- 1° Que la connaissance déjà infuse dans l'âme de Jésus-Christ dès le principe de sa création, devait être communiquée à saint Jean et, en sa personne, à toute l'Eglise.
- 2° Par l'acceptation du livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, on comprend l'exécution et la réalisation effective des secrets divins à l'égard de l'Eglise, manifestés au dehors. Et c'est parce que la connaissance et l'exécution de ces choses surpassent toutes les forces naturelles, que saint Jean pleura jusqu'à ce qu'il lui fût montré que le Christ, comme un lion terrible et comme un agneau très doux, résoudrait et exécuterait toutes choses par sa mansuétude et par sa puissance.

VERS. 8. - Et lorsqu'il l'eut ouvert, les quatre animaux et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'Agneau, chacun avec des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints, etc.

Ces paroles renferment les applaudissements, la gloire, la jubilation, l'honneur et l'adoration de l'Eglise militante et triomphante à l'égard de son chef Jésus-Christ. Ces paroles nous font voir de plus quel hommage d'amour et de reconnaissance l'Eglise catholique doit rendre au Christ. Et lorsqu'il l'eut ouvert, pour révéler et réaliser en leur temps les destinées de l'Eglise, les quatre animaux, c'est-à-dire, tous les prédicateurs dans les quatre parties du monde, et les vingt-quatre vieillards, qui sont les patriarches, les primats, les archevêques, les évêques, les prélats, les prêtres, etc., se prosternèrent devant l'Agneau, c'est-à-dire, adorèrent l'Agneau leur vrai Dieu et le Seigneur de toutes choses. Chacun avec des harpes, c'est-à-dire, avec la mortification des vices et de la concupiscence. Car dans la harpe il y a le bois et les cordes. Le bois désigne la croix du Christ, et les cordes signifient la chair crucifiée et mortifiée des saints. Or ces cordes tendues sur un si noble bois, et mises en vibration par les tourments si variés que doit endurer l'Eglise militante, produisent un doux accord et une suave harmonie pour les oreilles de Jésus-Christ.

Et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Dans l'ancien Testament, plusieurs cantiques furent composés à l'honneur et à la gloire de ceux qui opérèrent le salut d'Israël, ou à la louange du Dieu tout-puissant qui fit si souvent des choses admirables en faveur de son peuple. Mais ici il s'agit d'un nouveau cantique par lequel l'homme adore et glorifie Dieu, qui ne nous a pas seulement procuré le salut et la rédemption dans le temps, mais encore dans l'éternité, en nous rachetant de la captivité, de la servitude et de la tyrannie du démon. De sorte que le Seigneur Dieu n'a jamais fait, depuis l'origine du monde, des choses aussi admirables et aussi grandes dans son amour que celles d'envoyer son Fils unique fait homme sur la terre, lequel devait nous racheter par sa passion et par sa mort, et nous envoyer après sa résurrection le Saint-Esprit. C'est pourquoi :

VERS. 9. - Ils chantaient un cantique nouveau, disant : Vous êtes digne, Seigneur, de recevoir le livre et d'en lever les sceaux ; c'est-à-dire, il est juste et convenable, Seigneur, que vous receviez de Dieu le Père la puissance universelle et éternelle sur votre Eglise, parce que vous en êtes le fondateur et le protecteur. C'est ainsi que les enfants d'Israël dirent à Gédéon, Judic., VIII, 22 : « Commande-nous, toi, ton fils et le fils de ton fils, parce que tu nous as délivrés de la main de Madian ». Or, c'est avec bien plus de raison que l'Eglise applaudit à Jésus-Christ et lui dit : Vous êtes digne, Seigneur, de recevoir le livre et d'en lever les sceaux, parce que vous avez été mis à mort et que vous nous avez rachetés, en nous réconciliant avec Dieu infiniment offensé, et que vous nous avez rachetés par votre sang (d'un prix infini) de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation ; car l'Eglise est l'assemblée de toutes les nations et de toutes les tribus. La tribu est composée de trois ordres, dans chacun desquels il y a 72 langues. Dans ces langues se trouvent beaucoup de peuples, et dans ces peuples beaucoup de nations.

VERS. 10. - Et vous nous avez faits rois et sacrificateurs pour notre Dieu, en nous rassemblant de toutes les nations, et en, nous soumettant au service et à la volonté du Père par la loi évangélique, nous qui étions sous l'empire des démons par l'infidélité et l'idolâtrie, et sous le joug de la loi de Moïse. Et vous nous avez faits... sacrificateurs, non pas comme ceux de l'ancien Testament, qui offraient la chair et le sang des animaux, ou comme ceux du paganisme, qui sacrifiaient aux démons par leurs idoles ; mais vous nous avez faits sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédech, pour

offrir chaque jour, dans le sacrifice de la Messe, votre corps et votre sang précieux, sacrifice que vous, Seigneur et Grand Prêtre, avez offert vous-même le premier sur l'arbre de la croix. *Et nous régnerons sur la terre*, dans votre royaume militant, sur toute tribu, sur toute langue, sur tout peuple et sur toute nation. Et nous serons assis sur vingt-quatre sièges, c'est-à-dire, sur les sièges patriarcaux, archiépiscopaux, épiscopaux, etc.

VERS. 11. - Et je vis, et j'entendis autour du trône, et des animaux et des vieillards, la voix de plusieurs anges, dont le nombre allait jusqu'à des milliers de milliers, disant à haute voix, etc.

Il s'agit ici de tous les anges tutélaires des églises, des provinces et de tout l'univers chrétien, dont, sans nul doute, le nombre s'étend à des milliers de milliers ; et tous ont reçu une mission et un ordre de Dieu, de veiller sur notre salut et sur celui de toute l'Eglise. C'est pour cela qu'il est dit d'eux qu'ils sont autour du trône, et des animaux et des vieillards, à cause de l'assistance particulière qu'ils prêtent aux Eglises, aux prédicateurs et aux évêques, *disant à haute voix* :

VERS. 12. - L'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la vertu, la divinité, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction.

Cette acclamation est adressée à l'humanité du Christ, à cause de son hypostase divine, par les anges, qui proclament digne celui-là même que Lucifer, avec ses apostats, jugea indigne dès le commencement de la création. On voit par là que ce qui ne convient qu'aux trois personnes divines est attribué à l'humanité de Jésus-Christ.

#### VERS. 13. - Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel.

Ces paroles annoncent la puissance du Christ sur l'Eglise triomphante ; *sur la terre*, c'est-à-dire, encore sa puissance sur l'Eglise militante ; *sous la terre*, sur les corps des martyrs et des morts, dans le domaine de la mort ; *et celles qui sont sur la mer*, sur les navigateurs ; *et dans la mer*, c'est-à-dire, sa puissance sur les corps des saints martyrs qui y furent précipités. Cette acclamation peut aussi être comprise de toutes les créatures, même de celles qui sont privées de raison et d'entendement. *Je les entendis toutes disant, à celui qui est assis sur le trône* ; à Dieu, un en trois personnes, et à *l'Agneau*, c'est-à-dire à l'humanité de Jésus-Christ, qui est la lumière dans laquelle brille maintenant comme dans un miroir, et dans laquelle brillera pendant l'éternité Dieu, un en trois personnes, lorsque les Saints le verront et le contempleront face à face. *Je les entendis toutes, disant* :

VERS. 14. - Bénédiction, honneur, et gloire, et puissance soient, dans les siècles des siècles. Et les quatre animaux disaient : Ainsi soit-il.

C'est là une acclamation de la vérité qui convient et appartient aux quatre évangélistes et aux prédicateurs. Et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent sur leurs faces, en s'humiliant sur la puissance et l'autorité qui leur avait été concédée sur la terre, et ils adorèrent celui qui vit dans les siècles des siècles.

#### FIN DU LIVRE DEUXIÈME.

# LIVRE TROISIÈME. SUR LES CHAPITRES SIX ET SEPT.

DE L'OUVERTURE ET DE L'EXPLICATION DES SEPT SCEAUX ; DES CONSOLATIONS DE L'EGLISE TRIOMPHANTE ET MILITANTE DES TRIBULATIONS PASSÉES.

#### SECTION I. SUR LE CHAPITRE VI. DE L'OUVERTURE ET DE L'EXPLICATION DES SIX PREMIERS SCEAUX.

- I. Saint Jean, après avoir, par la révélation divine qui lui fut faite, suffisamment décrit la nature de l'Eglise de Jésus-Christ et la constitution universelle de son royaume, ainsi que la majesté qui en résulte, continue à donner en détail les particularités qui signaleront la marche de l'Eglise jusqu'à la consommation des siècles. Il énumère, par exemple, les horribles persécutions, les hérésies, les règnes des tyrans ; de même aussi les consolations que l'Eglise recevra, chacune en son temps. Toutes ces choses sont révélées à l'ouverture des sept sceaux. Mais avant de commencer, il est à propos de remarquer ici :
- 1° Que les chevaux et ceux qui les montent signifient, dans cette description, une guerre spirituelle entre le royaume du Christ et le royaume de ce monde.
- 2° L'apôtre dépeint quatre espèces de ces cavaliers, pour signifier que cette guerre spirituelle aura lieu dans les quatre parties du monde.
- 3° Il divise cette guerre générale en deux principales époques : a. celle des Juifs et des gentils ; et b. celle des hérétiques et de l'Antéchrist, jusqu'à la consommation des siècles. La première époque est renfermée et décrite dans l'ouverture des six premiers sceaux ; et la seconde dans le septième et dernier, comme la suite le fera voir.
- 4° Les voix des quatre évangélistes sont ajoutées ici comme un témoignage de la vérité qui devra être prêchée dans les quatre parties du monde, et c'est ce témoignage qui sera l'occasion de toute guerre et de toute persécution de la part des tyrans.

§ I. De l'ouverture des quatre premiers sceaux ; Et des quatre cavaliers qui turent montrés à saint Jean à l'ouverture de ces sceaux. CHAPITRE VI. - VERS. 1-8. I. L'ouverture du premier sceau, c'est l'expédition guerrière de Jésus-Christ, qui, venant en ce monde pour lui faire la guerre, décréta par les raisons les plus justes de le soumettre à son pouvoir, et de courber sous le joug de la foi tous ses ennemis. L'armée qu'il envoya par tout l'univers dans ce but fut composée des douze apôtres et de l'assemblée de tous les fidèles. C'est pourquoi saint Jean dit :

VERS. 1. - Et je vis, dans l'imagination et en esprit, que l'Agneau avait ouvert et exécuté, l'un, le premier et le principal, des sept sceaux, selon la volonté de son Père, qui envoya dans le monde son Fils unique fait homme, et le constitua roi de l'univers. Or, comme ni les Juifs ni les gentils ne voulurent l'admettre, le Christ se vit obligé de prendre l'offensive, et de leur faire la guerre avec son armée, pour pouvoir entrer dans son royaume et dans sa gloire.

Et j'entendis, encore en imagination et en esprit, l'un, le premier, des quatre animaux, soit des quatre évangélistes ; c'est-à-dire, saint Matthieu, qui dit, dans le même chapitre où il décrit cette terrible guerre que Jésus-Christ fait au monde : « Voilà que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Et j'entendis l'un des quatre animaux disant comme une voix de tonnerre : en effet saint Matthieu, le premier témoin de la vérité évangélique, annonce d'une voix forte la guerre terrible, qui suivra la prédication de l'Evangile,... disant : Viens et vois. C'est une manière de parler pour exciter l'attention particulière de quelqu'un sur une chose. Je regardai, en esprit et en imagination.

VERS. 2. - Et je vis un cheval blanc. Celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur pour vaincre.

II. Ce texte décrit le général en chef de cette armée ainsi que sa puissance et sa force. Et je vis un cheval blanc. Ce cheval, c'est l'assemblée des apôtres et des disciples du Christ. Il est dit de couleur blanche par métaphore, à cause de la candeur, de la pureté, de la vérité, de la simplicité et de la sainteté de son armée. Car de même que le cheval blanc tire son nom et sa couleur de la blancheur de son poil, ainsi les saints obtiennent leur sainteté, soit la blancheur de leur pureté, de la grâce sanctifiante. Ils sont comparés à un cheval, à cause de la force et de la vélocité avec lesquelles ils parcoururent en très peu de temps tout l'univers, et y prêchèrent l'Evangile et le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était monté dessus avait un arc. Ces paroles s'appliquent au Christ, qui est le grand chef de cette guerre, et qui est représenté comme assis sur les siens, les dirigeant avec le frein de la crainte du Seigneur, et les excitant à la course avec les éperons de la charité de Dieu et du prochain, et à l'aide de sa sainte grâce, dont les apôtres et les autres disciples de la primitive Eglise étaient pourvus abondamment. L'arc désigne la vertu et les armes avec lesquelles le Christ devait combattre ses ennemis. Ces armes sont la prédication et les miracles. Car le Christ dirigeait la prédication des apôtres comme l'arc dirige la flèche vers son but, Marc, XVI, 20 : « Ils partirent et prêchèrent partout, le Seigneur agissant avec eux, et confirmant sa parole par les miracles dont elle était accompagnée ». L'efficacité et la force invincible du Verbe sont encore exprimées dans l'épître aux Hébreux, IV, 12 : « La parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants ».

Et on lui donna une couronne, ce qui veut dire la puissance royale ; car il a été donné au Christ toute puissance dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ est donc le Roi des rois, le Seigneur des dominateurs, et il a reçu de son Père la couronne du royaume éternel, la couronne de la victoire qu'il a remportée, dans sa résurrection et dans son ascension, sur tous les rois, sur les tyrans de ce monde, et sur toutes les puissances infernales.

Et il partit, sur ce cheval blanc, avec ses apôtres et ses disciples, pour parcourir le monde en vainqueur, et pour dompter ses adversaires. Il se rendit d'abord en Judée, où, en un seul jour, son apôtre saint Pierre convertit trois mille hommes, Act., II, et un autre jour cinq mille, Act., IV... Il partit... pour vaincre toute la terre, en pliant sous sa domination et sous le joug de la foi les chefs des nations. Car en peu de temps, par la prédication des apôtres et des autres disciples, « le Seigneur agissant avec eux, et confirmant sa parole par les miracles dont elle fut accompagnée », l'Evangile fut prêché, et la foi catholique fut répandue jusqu'aux extrémités de la terre, du vivant même de saint Pierre, comme on le voit dans l'histoire et les Actes des Apôtres, et comme il est annoncé dans le livre des Psaumes, XVIII, 4 : « Son éclat s'est répandu dans tout l'univers ; il a retenti jusqu'aux extrémités de la terre ».

VERS. 3 et 4. - Et lorsqu'il eut ouvert le second sceau, j'entendis le second animal qui dit : Viens et vois. Et il sortit aussitôt un autre cheval roux ; et il fut donné à celui qui le montait de bannir la paix de la terre, et de livrer les hommes au glaive les uns des autres, et on lui donna une grande épée.

L'apôtre décrit par ces paroles le premier et l'un des plus terribles tyrans de l'Eglise, Domitien-Néron, qui osa, à l'instigation de Satan, faire la guerre aux apôtres et attaquer les chrétiens, qui sont l'armée de Jésus-Christ. Ce cruel ennemi livra aux flammes une grande partie de la ville de Rome, dans l'obscurité de la nuit, pour le plaisir de représenter l'incendie de Troie. Il profita de cette occasion pour accuser les chrétiens de Rome, et pour exciter contre eux la première persécution, qui sévit principalement dans la ville. Sa haine alla si loin, qu'il faisait servir de jouet les victimes qui tombaient. On les revêtait de peaux de bêtes, pour exciter contre eux la fureur des chiens ; on les crucifiait, on les enduisait de poix pour les faire servir de flambeaux pendant la nuit. Le nombre des chrétiens qu'on brûla dans cette persécution fut si considérable, que la graisse humaine coulant sur l'arène des amphithéâtres y laissait des traces. Ce tyran si cruel fit mourir saint Pierre, saint Paul, Sénèque, son précepteur, et n'épargna pas même sa propre mère, son épouse, son frère, et ses sœurs. C'est donc avec justice que l'apôtre lui applique cette description donnée plus haut.

Et lorsqu'il eut ouvert le second sceau, j'entendis le second animal qui dit : viens et vois. Ce second animal est saint Luc, qui rend ici un témoignage de vérité aux saints martyrs que Néron fit égorger ; car il a été dit plus haut que cet animal était semblable à un veau, parce que son évangile commence par le sacerdoce, par lequel les veaux étaient immolés en sacrifices et en hostie agréable au Seigneur Dieu. Or, c'est ainsi que les justes et les chrétiens étaient aussi immolés par les impies, et que leur sang et leur mort étaient un sacrifice très agréable à Dieu le Père, par son Fils Jésus, qui fut immolé pour nous tous.

#### VERS. 4. - Et il sortit aussitôt un autre cheval roux.

Ce cheval, c'est le peuple romain sous Domitien-Néron. Il est proprement appelé roux à cause de l'incendie de la ville de Rome et de la combustion de tant de chrétiens ; de même aussi, à cause de l'effusion de leur sang, comme il est dit plus haut. *Et il fut donné à celui qui le montait*, c'est-à-dire, que Dieu permit à l'empereur Néron, qui siégeait à Rome l'an 53, de se montrer aussi cruel envers les chrétiens. C'est dans le même sens que Jésus-Christ dit à Pilate, Jo., XIX, 11 : « Vous n'auriez aucun pouvoir sur moi, s'il ne vous avait été donné d'en-haut ».

Et il fut donné à celui qui le montait de bannir la paix de la terre, 1° à l'égard des chrétiens qu'il faisait persécuter et mettre en fuite, surtout à Rome et ailleurs encore. 2° A l'égard aussi de son empire, qui fut troublé par les maléfices, la cruauté, le carnage et par une aveugle tyrannie. C'est pourquoi il est dit de lui qu'il bannit la paix de la terre qu'Octave-Auguste avait donnée à tout l'univers. Et de livrer les hommes au glaive, les uns des autres. C'est ce qui se vérifia à l'occasion de sa perfidie. Néron ayant été assassiné, Sergius Galba, l'aîné, usurpa l'empire, et adopta pour son fils Pison le Jeune, de mœurs corrompues, qu'il désigna pour son successeur. Celui-ci fut tué dans le forum, par les soldats du factieux Othon. Trois mois après, ce même Othon, vaincu par l'armée de Vitellius, se donna lui-même la mort. Et l'année n'est pas encore écoulée que Vitellius, vaincu dans trois combats que lui livrèrent, à Rome même, les partisans de Vespasien, est traîné nu dans les rues de la ville, égorgé, et enfin jeté dans le Tibre.

Et on lui donna une grande épée, c'est-à-dire la puissance de tuer les chrétiens. Car Néron fut le premier d'entre les empereurs romains, qui souleva la persécution contre l'Eglise, fit mourir les princes des apôtres, Pierre et Paul, et un grand nombre de chrétiens tant dans la ville que dans tout l'empire.

IV. VERS. 5. - Quand il eut levé le troisième sceau, j'entendis le troisième animal qui dit : Viens, et vois ; et voilà un cheval noir, et celui qui le montait avait dans sa main une balance.

VERS. 6. - Et j'entendis une voix comme du milieu des quatre animaux, disant : La mesure de blé se vend une dragme, et trois mesures d'orge une dragme. N'altérez point le vin et l'huile.

Ces paroles décrivent le sac de la ville de Jérusalem et l'extermination de la synagogue des Juifs, qui devaient avoir lieu pour accomplir la parole du Christ. Matth., XXIII, et Luc, XIII. Quand il eut levé le troisième sceau, j'entendis le troisième animal qui dit : Viens, et vois. Par ce troisième animal on entend l'évangéliste saint Marc, qui fut comparé plus haut à un lion, parce que son évangile commence par la prédication de la pénitence de saint Jean-Baptiste aux Juifs, lesquels rejetèrent sa parole comme ils rejetèrent celle de Jésus-Christ même. C'est donc par une juste conséquence de la dureté de leur cœur, que le Christ révèle ici à saint Jean cette peine et cette extermination de la nation et de la synagogue des Juifs.

Et voilà un cheval noir. Ce cheval noir, c'est la ville de Jérusalem avec ses habitants. Il est noir,

1° à cause de l'aveuglement des Juifs et de la synagogue, qui firent mourir Notre-Seigneur Jésus-Christ, refusèrent de croire à sa divinité, et résistèrent au Saint-Esprit, même après avoir été les témoins de la résurrection du Sauveur.

2° Ce cheval est noir, à cause de la famine inouïe qui fit périr à Jérusalem, au rapport de l'historien juif Josèphe, jusqu'à 1,100,000 âmes. Titus, fils de Vespasien, bloqua la ville et la ceignit d'une muraille de quarante stades (5000 pas, environ 2 lieues), et fit construire en dehors de ces murs treize forts de 1250 pas de circonférence chacun, pour réduire plus facilement ses habitants. Cet immense ouvrage fut terminé dans l'espace de trois jours, c'est-à-dire avec une célérité au-dessus des forces humaines, afin que la parole du Christ fût accomplie. Luc, XIX, 43 : « Car des jours viendront sur toi, et tes ennemis t'environneront de murailles, et ils t'enfermeront, et ils te presseront de toutes parts. Et ils te renverseront par terre, toi et tes fils qui sont en toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre ». C'est là ce qui fut accompli à la lettre, lorsque Titus bouleversa la ville de Jérusalem de fond en comble et l'occupa. Et celui qui le montait, ce fut Flavius Vespasien, qui monta sur le trône de l'empire l'an de Jésus-Christ 69. Et ce fut son fils qui fit le siège de la ville, et la réduisit sous sa puissance ainsi que toute la nation juive, l'an 79.

Il avait dans sa main une balance. C'était la balance de la justice divine dont il était l'exécuteur. Car c'est par ordre de Dieu que ce fils de Vespasien fit périr misérablement la nation juive par la famine, par le glaive et par la captivité, pour la châtier, de sa malice inouïe et de sa cruauté, et pour venger la mort de Jésus-Christ. Luc, XIX, 44. Cette vengeance n'était point, à la vérité, le but que Titus et son armée se proposaient, puisqu'ils ruinèrent cette nation, parce qu'elle s'était révoltée contre l'empire romain, comme on le voit dans l'histoire de Josèphe, De bello Jud. C'est pourquoi le texte dit : Il avait une balance dans sa main, et non dans l'esprit ou dans l'intention et la volonté. Car il n'était que l'instrument de la justice divine, qui se servit de la main de Titus, pour faire exécuter ses décrets.

Et j'entendis une voix comme du milieu des quatre animaux, disant, etc. Ces paroles contiennent la sentence de condamnation fulminée par la justice divine contre le peuple juif, à cause de son crime sans pareil. Et j'entendis une voix, la voix de la justice divine, comme du milieu des quatre animaux, c'est-à-dire, du trône de Dieu, autour duquel sont les quatre animaux, tant dans le royaume militant que dans le royaume triomphant du Christ. Et j'entendis une voix comme du milieu des quatre animaux, disant, c'est-à-dire, que les quatre animaux prononçaient cette sentence de la justice divine, en leur qualité distinguée d'archichanceliers du royaume de Jésus-Christ. Ces paroles montrent encore que Titus, dans ce qu'il fit contre les Juifs, ne fut que l'exécuteur de la vengeance divine : car c'est de Dieu seul que provient la punition des crimes. Amos, III, 6 : « Un mal sera-t-il dans la ville que le Seigneur ne l'ait fait ? »

La mesure de blé se vend une dragme, et trois mesures d'orge une dragme. Pour comprendre ces paroles,

- 1° Il faut remarquer ce que dit Hugues de Florence de la fin de la guerre des Romains contre les Juifs : « Les Romains, fatigués enfin de tant de carnage, cherchèrent à vendre comme esclaves leurs prisonniers. Mais, parce qu'il y avait beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, on vit souvent se présenter le cas de livrer jusqu'à trente esclaves juifs pour une pièce d'argent. Les Juifs avaient acheté leur Maitre pour trente deniers. C'est ainsi qu'en revanche et par contraire, on en vendait jusqu'à trente pour un seul denier ».
- 2° Il faut aussi remarquer que le mot du texte latin *bilibris* est composé de *bis*, deux, et *libra*, livre, c'est-à-dire, deux livres qui font une dragme.
- 3° Enfin, il faut savoir que cinq Juifs désignent un livre, parce que les cinq livres de Moïse étaient admis par tous les Juifs et par chacun d'eux en particulier. Les autres livres, appelés Saducéens, ne sont pas admis par les Juifs.
- 4° Le blé signifie les plus puissants, les plus adroits et les plus nobles d'entre les Juifs ; l'orge, au contraire, qui est une sorte de grain inférieur, indique la basse classe de ce peuple.
- 5° Par le vin et par l'huile, que le texte recommande de ne point altérer, on entend les chrétiens qui furent en effet épargnés par l'armée de Titus. Car avant le siège de Jérusalem, les chrétiens qui se trouvaient dans la ville et dans la Judée, furent avertis par un ange, et passèrent le Jourdain pour se réfugier dans la ville de Pella, qui faisait partie du royaume d'Agrippa, allié des Romains. D'ailleurs le vin signifie métaphoriquement la charité envers Dieu, et l'huile, la charité envers le prochain. Par tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre ce passage : La mesure de blé, c'est-à-dire, dix principaux d'entre les Juifs, se vend une dragme, et trois mesures d'orge, soit trente personnes du bas peuple, une dragme. N'altérez point le vin et l'huile, c'est-à-dire que les chrétiens devaient être préservés.
  - V. VERS. 7. Lorsqu'il eut levé le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième animal disant : Viens, et vois.
- VERS. 8. Et voilà un cheval pâle, et celui qui le montait s'appelait la Mort, et l'enfer le suivait, et on lui donna puissance sur les quatre parties de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages.

Après que la nation juive, cet ennemi acharné de Jésus-Christ et de tous les chrétiens, eut été vaincue et détruite, Domitien suscita contre ceux-ci la seconde persécution générale, et fit une guerre cruelle au christianisme. Lorsqu'il eut levé le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième animal disant : Viens, et vois. Il s'agit ici de la personne même de l'évangéliste saint Jean considéré en particulier, en tant qu'il occupe la quatrième place d'honneur et de dignité dans le royaume militant et triomphant du Christ, et en tant qu'il confirme, par son témoignage, la vérité évangélique.

Et voilà un cheval pâle. C'est le peuple romain qui est pâle à cause de la crainte que lui inspire le tyran Domitien, prince cruel et avare. Cet empereur poussa la furie jusqu'à se faire appeler Dieu. De plus, il envoya en exil ou fit massacrer une grande partie des sénateurs et des nobles, en leur imputant des crimes dans le but de s'emparer de leurs biens. En conséquence, tout le reste du peuple, soit à Rome, soit dans les provinces, conçut la plus grande crainte d'être traité de la même manière. Or, comme la frayeur produit la pâleur, il est dit ici avec vérité que le peuple romain de ce temps-là ressemblait à un cheval pâle. Et celui qui le montait, l'empereur Domitien qui fut élevé à l'empire, l'an de Jésus-Christ 81, s'appelait la Mort.

- 1° Parce qu'il fit massacrer, comme il a été dit, un grand nombre d'innocents et surtout de chrétiens, contre lesquels il souleva la seconde persécution qu'on peut considérer comme une suite et une conséquence de celle de Néron.
- 2° Parce qu'il tomba dans des embûches, et fut tué lui-même par l'affranchi du consul Clément, qu'il avait fait condamner sous prétexte d'impiété ; et c'est ainsi qu'il disparut et que son souvenir même fut effacé.

Et l'enfer le suivait, c'est-à-dire, qu'étant mort dans son impiété d'une manière subite et imprévue, ce malheureux fut précipité dans les gouffres de l'enfer. Et on lui donna puissance sur les quatre parties de la terre, dans lesquelles s'étendait alors l'empire romain, pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Ces paroles font voir la cruauté de cette persécution par la variété des supplices et par les divers genres de mort qui l'accompagnèrent. Ce tyran fit mourir les hommes,

- 1° Par l'épée. C'est par son ordre, en effet, qu'une grande quantité de chrétiens périrent par le glaive dans toutes les parties de son empire.
  - 2° Par la famine, puisque plusieurs moururent dans les prisons, dévorés par la faim.
- 3° Par la mortalité. Ces mots désignent en général les divers supplices qu'on infligea aux chrétiens pour les mettre à mort : on les pendait, on les noyait, on les brûlait, on les suffoquait.
- 4° Et par les bêtes sauvages, c'est-à-dire, qu'on se faisait un délice de ce genre particulier de tourment, qui consistait à exposer les chrétiens par dérision et par divertissement pour les faire dévorer par les bêtes féroces. On n'a qu'à lire, pour s'en convaincre, les histoires ecclésiastiques, le martyrologe et les vies des saints.

# § II. DE L'OUVERTURE DU CINQUIÈME SCEAU. CHAPITRE VI. - VERSET 9-11.

- VERS. 9. A l'ouverture du cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui ont donné leur vie pour la parole de Dieu et pour lui rendre témoignage.
- VERS. 10. Et tous jetaient un grand cri, disant Seigneur, qui êtes saint et véritable, jusqu'à quand différerez-vous de juger et de venger notre sang sur ceux qui habitent la terre ?

VERS. 11. - Et on leur donna à chacun une robe blanche. Il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de ceux qui servaient Dieu comme eux fût accompli, ainsi que le nombre de leurs frères qui devaient souffrir la mort aussi bien qu'eux.

A l'ouverture du cinquième sceau, on voit la suite des persécutions contre les chrétiens, persécutions qui continuèrent depuis l'empereur Trajan jusqu'à Dioclétien, c'est-à-dire pendant l'espace de 200 ans.

Car l'an 98 après Jésus-Christ, Ulpius Trajan, d'origine espagnole, suscita la troisième persécution contre l'Eglise du Christ. Ce prince s'imagina avoir obtenu son trône de Jupiter même, qu'il avait toujours adoré avec une piété distinguée; et comme il était d'ailleurs très superstitieux dans le culte des idoles, il fut le premier qui rappela au souvenir du sénat l'ancienne religion en lui faisant un devoir de la conserver. Car à cette époque, au rapport de Juvénal et de Plutarque, les chrétiens se multipliaient par toute la terre, les idoles tombaient dans l'oubli et le mépris, les victimes ne trouvaient plus d'acheteurs, et la plupart des oracles devenaient muets. C'est ce qui donna occasion à la troisième persécution contre les chrétiens. Cependant l'Eglise jouit ensuite d'un moment de repos sous Adrien et Antonin le Pieux, qui ne publièrent aucun édit contre elle.

Mais l'an du Christ 161, Marc-Aurèle-Antoine étant monté sur le trône, excita une nouvelle tempête contre le christianisme, et cette quatrième persécution lui enleva Polycarpe, Justin et un nombre considérable de fidèles. Sous les princes Commode, Antoine, Pertinax et Titus Julien, l'Eglise fut de nouveau en paix pour un moment jusqu'au règne de Septime-Sévère, l'an 193.

Alors commença la cinquième persécution, dans laquelle mourut, entre autres, saint Irénée. Ce tyran fut si terrible qu'un grand nombre de fidèles le prirent pour l'Antéchrist. Antonius Bassanius Caracalla, Macrinus, Héliogabale et Marc-Aurèle Sévère n'exercèrent aucune nouvelle hostilité.

L'auteur de la sixième persécution fut Julius Maximien. On l'attribua à la grande jalousie de ce prince contre la famille Alexandrine, dont plusieurs membres professaient la foi de Jésus-Christ. Il monte sur le trône l'an 235.

Dèce, autre ennemi acharné des chrétiens, commença à régner l'an 249, et fut auteur de la septième persécution. Dieu la permit à cause du relâchement de la discipline ecclésiastique. C'est ce que saint Cyprien, témoin oculaire, démontre clairement dans son ouvrage, Liber de lapsis, lorsqu'il dit : « Des supplices sont venus, des supplices sans fin et sans issue, qui ne procurent point le soulagement de la mort. Des supplices qui ne conduisent pas facilement à la couronne de gloire, mais qui font gémir les victimes jusqu'à ce qu'elles faiblissent, si l'on en excepte quelques-unes que Dieu, dans sa miséricorde, daigne appeler à la gloire éternelle par une mort plus prompte que le supplice ». Grégoire de Nysse, le Thaumaturge, dit aussi : « Le pouvoir civil n'omettait aucun moyen, ni public ni particulier, pour s'emparer des fidèles et pour punir ceux qui pratiquaient les maximes de la foi. On mettait tout en œuvre, et la terreur des menaces, et l'infinie variété des supplices : le glaive, le feu, les puits, les instruments et les appareils destinés à déchirer les membres, les chaises de fer rougies au feu, les chevalets, les ongles de fer, et d'autres innombrables tourments qu'on ne cessait d'imaginer pour terrifier les hommes, avant même qu'ils fussent mis à l'épreuve. L'unique préoccupation de ceux qui exerçaient ainsi leur pouvoir, était qu'on ne pût dépasser leur raffinement et leur scélératesse. Les uns se faisaient les dénonciateurs, les autres les juges, d'autres, enfin, les inquisiteurs de ceux qui fuyaient. Ces tyrans jetaient des yeux de convoitise sur les propriétés des fidèles pour s'en emparer ; ou bien ils poursuivaient, sous un prétexte de piété et de religion, ceux qui embrassaient la foi ». Un grand nombre de chrétiens se virent forcés d'abandonner leur patrie et de se retirer dans les solitudes des montagnes et dans les régions désertes. C'est parmi ceux-là qu'on cite Paul, le prince des anachorètes. En outre, beaucoup de ces malheureux renièrent la foi dans cette persécution, les uns en sacrifiant publiquement aux idoles, et les autres, sans nier directement la religion, acceptaient par faiblesse des libelles (certificats à l'aide desquels certains chrétiens se mettaient à l'abri des persécutions) des préfets et des employés civils, pour ne pas être forcés de sacrifier publiquement aux dieux.

L'an 254, Licinius Valérius devint empereur, et, d'après le conseil d'un magicien d'Egypte, il ordonna la huitième persécution, dans laquelle mourut saint Cyprien, évêque de Carthage. Cette persécution sévit avec une telle vigueur que Denys d'Alexandrie (*Apud Eusebium*, Hist. 1. 7, c. 9) crut que la plus terrible des époques était arrivée, et que la prophétie sur l'Antéchrist, contenue dans l'Apocalypse de saint Jean, s'était accomplie dans Valérius.

La neuvième persécution eut lieu sous Gallien, l'an 262. Diverses calamités le forcèrent cependant de ralentir sa fureur. Mais cette persécution fut rallumée l'an 272 par Valère Aurélien qui la continua. Il y eut beaucoup d'autres empereurs intermédiaires qui régnèrent entre ces tyrans, et sous lesquels plusieurs chrétiens obtinrent la couronne du martyre; mais on doit les distinguer de ceux que nous avons cités, parce que ceux-ci attaquèrent et persécutèrent plus spécialement l'Eglise par les édits qu'ils publièrent ou qu'ils renouvelèrent, et que ceux-là ne le firent point.

Telle était alors la face de l'Eglise qui nagea continuellement dans le sang de ses martyrs pendant un laps de 300 ans ; et cela par une étonnante permission de Dieu contre ses amis et son épouse qui lui est si chère. Ces persécutions nous expliquent ce grand cri et cet étonnement des saints de Dieu sous l'autel, dont il est parlé dans la suite.

VERS. 9. - A l'ouverture du cinquième sceau, c'est-à-dire, de ces persécutions presque continuelles, je vis, en imagination et en esprit, sous l'autel, les âmes de ceux qui ont donne leur vie, c'est-à-dire, les âmes des martyrs, dont les corps reposaient sous l'autel. C'est une manière de parler qu'on retrouve dans l'Exode, I, 5 : « Toutes les âmes (c'est-à-dire, tous les hommes) qui naquirent de Jacob, etc. » Sous le règne de ces tyrans, il n'y avait point d'églises, ni d'autels fixes ; mais on dressait des autels de bois dans des lieux secrets, et surtout dans les cryptes des martyrs, où l'on déposait leurs corps. C'est pourquoi l'apôtre dit qu'il vit, sous l'autel, les âmes de ceux qui ont donne leur vie pour la parole de Dieu. Ces paroles s'appliquent aux docteurs qui subirent le martyre, à cause de la prédication de la parole de Dieu et

pour lui rendre témoignage. Ceci est dit aussi des simples fidèles qui étaient immolés, parce que, loin de vouloir renier Jésus-Christ, ils annonçaient hautement qu'ils croyaient en lui.

# VERS. 10. - Et tous jetaient un grand cri, disant, etc.

Ces paroles doivent être interprétées moralement, comme il est dit dans la Genèse, IV, 10 : « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi ». Or, la voix du sang innocent des martyrs crie d'autant plus fort vers le Seigneur, que la persécution et la puissance des impies fut plus générale, plus cruelle et plus longue. Tous ces martyrs jetaient un grand cri, disant : Seigneur, qui êtes saint et véritable, jusqu'à quand différerez-vous ? c'est-à-dire, combien de temps permettrez-vous, Seigneur, qui êtes saint et véritable, vous qui êtes juste, qui voyez l'iniquité des impies, combien de temps permettrez-vous qu'on sévisse contre les innocents ? Ces paroles expriment un grand étonnement de ce que Dieu laissa pendant trois siècles son Eglise si chère et si sainte nager dans le sang de tant de martyrs, et les impies triompher. Cet état des saints doit nous apprendre à souffrir pour le nom de Jésus ; et ce passage nous fait voir que Dieu ne manifeste pas toujours son amour en ce monde par les consolations et la prospérité ; mais souvent, au contraire, par les tribulations, les persécutions et par le mépris des hommes. Seigneur, qui êtes saint et véritable, jusqu'à quand différerez-vous de juger et de venger notre sang sur ceux qui habitent la terre ? c'est-à-dire, sur les tyrans et leurs ministres qui dominent dans le monde.

#### VERS. 11. - Et on leur donna à chacun une robe blanche.

Ces robes blanches signifient la gloire céleste qui fut donnée à chaque martyr et à chaque saint, selon la mesure de leurs mérites. C'est pourquoi il est dit dans le texte qu'on donna une robe blanche à chacun, c'est-à-dire, la gloire éternelle à chaque martyr en particulier.

Il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de ceux qui servaient Dieu comme eux fût accompli, ainsi que le nombre de leurs frères qui devaient souffrir la mort aussi bien qu'eux. Par ces paroles, Dieu console son Eglise, dont les saints martyrs furent les représentants, en interpellant et réclamant la justice divine, et il lui promet le repos, que l'Eglise obtint en effet sous Constantin le Grand. Il leur fut dit, c'est-à-dire, que ces martyrs reçurent une réponse divine.

- 1°. Touchant l'Eglise militante, il leur fut dit qu'ils devaient prendre patience et se soumettre à la divine volonté, à laquelle il a plu de toute éternité de permettre ces persécutions, pour la plus grande gloire de ses serviteurs. Il leur fut dit, de plus, d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à la dernière persécution, qui fut la plus cruelle de toutes, et qui fut soulevée par Dioclétien et Maximien, comme nous le verrons dans la suite. Jusqu'à ce que le nombre de ceux qui servaient Dieu comme eux fût accompli, ainsi que le nombre de leurs frères; c'est-à-dire, jusqu'à ce que le nombre des autres martyrs qui servaient Dieu comme eux dans le ministère du Christ, et de leurs frères dans la charité de Jésus-Christ, qui devaient souffrir la mort au temps de Dioclétien, dans la dernière des dix principales persécutions, aussi bien qu'eux, c'est-à-dire, aussi bien que ceux qui furent immolés dans les persécutions précédentes, fût accompli.
- 2°. Ces martyrs reçurent une réponse divine touchant l'Eglise triomphante. Il leur fut dit qu'ils se reposassent, que leurs corps restassent dans leurs tombeaux encore un peu de temps, jusqu'au jour du dernier jugement. Encore un peu de temps, c'est-à-dire, que ce temps est court relativement à l'éternité. I. Jo., II, 18: « Mes petits enfants, c'est ici la dernière heure ». C'est alors que ces martyrs ressusciteront avec des corps glorieux, et qu'ils recevront la seconde robe, qui est la gloire du corps. Il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de ceux qui servaient Dieu comme eux fût accompli, ainsi que le nombre de leurs frères qui devaient souffrir la mort, c'est-à-dire, jusqu'à la consommation des siècles, afin qu'ils fussent tous immolés aussi bien qu'eux pour le nom de Jésus-Christ.

# § III. DE L'OUVERTURE DU SIXIÈME SCEAU. CHAPITRE VI. - VERSET 12-17.

1. VERS. 12. - Et je vis, lorsque le sixième sceau fut ouvert : il se fit un grand tremblement de terre ; le soleil devint noir comme un cilice, et la lune en entier devint comme le sang.

A l'ouverture de ce sixième sceau, l'apôtre décrit la dixième et dernière persécution, suscitée par Dioclétien et Maximien son collègue, l'an de Jésus-Christ 303. Saint Jean en fait l'objet d'un sceau à part, parce qu'elle fut la plus cruelle, la plus longue des persécutions, et qu'elle fut la dernière. Elle dura douze ans, jusqu'à l'empire de Constantin le Grand, vainqueur de Maxence. L'historien Sulpice la décrit en ces termes : « Presque toute la terre fut arrosée du sang des martyrs dans cette horrible tempête. Les fidèles recherchaient alors cette mort glorieuse avec plus d'empressement qu'on ne recherche maintenant les évêchés, par de déplorables intrigues. Jamais guerre n'épuisa davantage le monde, jamais aussi nous n'avons remporté un plus éclatant triomphe ; et c'est celui de n'avoir pu être vaincus en dix années de massacres. Pour ce qui regarde le nombre des victimes tombées dans cet affreux désastre, si l'on peut juger du reste de sa durée par le tableau d'un seul mois, le nombre des martyrs s'élèvera sans nul doute à un chiffre exorbitant ; car il est rapporté dans le livre des pontifes romains, qu'en trente jours seulement il périt jusqu'à 17,000 chrétiens. Et il s'en faut de beaucoup que cette fureur diminuât dans la suite, car, au contraire, elle ne fit qu'augmenter de jour en jour par les nouveaux édits qui parurent. On sait que dans la seule Egypte, du temps de Dioclétien., il y eut 144,000 personnes mises à mort, et 72,000 envoyées en exil. Dans toutes les autres provinces, c'était la même fureur, excepté peut-être dans celles qui étaient gouvernées par Constance Chlore, père de Constantin le Grand, qui, quoique païen, traita ses provinces avec moins de rigueur. Personne ne pouvait vendre ou acheter avant d'avoir brûlé de l'encens devant les idoles placées en

diverses localités. Il y avait des agents dans les îles, dans les ports de mer, dans les villages, pour empêcher de fournir la farine ou l'eau nécessaires à tous ceux qui refusaient de sacrifier aux dieux ». Vide Baron.

De toutes les persécutions, la plus grande fut celle où l'on brûla tous les livres qu'on put avoir, en forçant les chrétiens de les livrer. Ceux d'entre eux qui s'étaient laissé épouvanter par l'atrocité des supplices et qui livrèrent leurs livres furent appelés traîtres. Le nombre en fut considérable. Mais il fut infiniment plus grand, le nombre de ceux qui préférèrent la mort la plus cruelle à cette trahison. L'Eglise catholique célèbre une fête en l'honneur de ceux-là, le 2 janvier de chaque année, sous ce titre : Commémoraison, à Rome, d'un grand nombre de saints Martyrs qui, méprisant l'édit de l'empereur Dioclétien, par lequel il leur était enjoint de livrer les saints canons, préférèrent livrer leur corps aux bourreaux que de jeter aux chiens les choses saintes. Au milieu de tant d'atrocités, plusieurs chrétiens s'enfuirent chez les barbares, où ils furent reçus avec bienveillance, bien qu'ils devinrent esclaves. Leurs maîtres tolérèrent du moins qu'ils exerçassent librement leur religion. Voir là-dessus l'édit de Constantin en faveur des chrétiens, dans Eusèbe, L. II, 15. (Vide Baron.)

Comme les empereurs avaient résolu de faire disparaître complètement la religion chrétienne, ils crurent devoir commencer par leurs propres soldats, de peur qu'en faisant exécuter leurs édits dans tout l'empire, il se trouvât des chrétiens armés pour y résister. C'est à cette occasion que toute la légion thébaine, commandée par saint Maurice, fut massacrée par les soldats de l'empereur. Une nuit de Noël, 20,000 chrétiens furent brûlés dans leurs temples. Parmi ces saints martyrs, on nomme saint Marcellin, pape, saint Sébastien, Serena, l'épouse de Dioclétien, et les saints Lucien, Vincent, Christophore, Blaise, Gervais, Protais, Cosme et Damien, Quirin, Gorgon, Agnès, Lucie, Pantaléon, Boniface, Methodius, Clément, Augranus, Euphémie, George, Barbe, et une infinité d'autres. Les églises furent détruites et mises en ruines dans tout le monde ; les chrétiens de tous les rangs furent massacrés, de telle sorte que, dans beaucoup de provinces, on ne trouvait plus aucun vestige de la foi du Christ. On ordonna qu'au jour de Pâques ou de la résurrection de Notre-Seigneur, tous les chrétiens fussent mis à mort et leurs églises dévastées. On alla même jusqu'à faire violer les vierges, qu'on forçait ensuite de vivre dans les maisons publiques, où elles étaient traînées par force. C'est à cette occasion que saint Basile écrit, L. De Virg.: « Dans le fort de la persécution, des vierges choisies à cause de leur fidélité au divin époux, furent livrées à des bourreaux impies pour leur servir de jouet ; mais celles-ci surent conserver leur virginité, même corporelle, aidées qu'elles étaient de la grâce de celui pour qui elles étaient si jalouses de le faire car il les défendit, les protégea et les rendit pures de toutes souillures, en repoussant tous les efforts de leurs infâmes agresseurs ». C'est aussi dans cette persécution qu'à Augsbourg, Affra, qui avait été une pécheresse publique, et sa mère Hilarie, et trois jeunes filles, Digne, Eupomie et Eutropie, ainsi que toutes les autres personnes de l'un et de l'autre sexe de cette famille, se convertirent à la foi de Jésus-Christ, et obtinrent ensuite la couronne du martyre. C'est donc avec raison que l'apôtre continue en ces termes :

#### II. VERS. 12. - Et je vis, lorsque le sixième sceau fut ouvert : il se fit un grand tremblement de terre.

Par ce tremblement de terre, on comprend une profonde commotion, un très grand trouble, un état d'agitation et de convulsion dans le royaume de Jésus-Christ sur la terre, parce que, dans toutes les parties de l'empire romain, les juges et les préfets furent excités, par les édits et les décrets de Dioclétien et de Maximien, au massacre et à l'anéantissement des fidèles. Le soleil devint noir comme un cilice. Le soleil désigne le Christ, qui est le soleil de justice et la lumière de la vérité. Il fut dénigré dans sa propre réputation et dans ses membres, les chrétiens, qu'on accusait d'être des empoisonneurs et des magiciens. Et l'on disait que les maures qui les avaient instruits et formés dans ces vices étaient Jésus-Christ et les apôtres, ainsi que les autres disciples. C'est de cette manière que les gentils dénigraient le nom de Jésus, autant qu'il leur était possible. La lune en entier devint comme du sang. Ici la lune signifie l'Eglise ; car de même que la lune reçoit sa lumière du soleil, ainsi l'Eglise reçoit la lumière de la vérité de Jésus-Christ, qui est le soleil de justice. De plus, l'Eglise comme la lune croit et décroit selon les temps, et sous la tyrannie de Dioclétien et de Maximien, l'Eglise devint toute rouge par le sang des martyrs ; car, comme nous l'avons dit plus haut, d'innombrables chrétiens étaient alors immolés comme des animaux dans toutes les contrées de la terre.

VERS. 13. - Et les étoiles tombèrent du ciel sur la terre, comme lorsque le figuier, agité par un grand vent, laisse tomber ses figues vertes.

Ces étoiles sont les personnages éminents dans le royaume du Christ, lesquels ayant été ébranlés par la crainte de la mort et des supplices, tombèrent dans l'idolâtrie. Parmi eux fut le pape Marcellin, quoiqu'il fit ensuite pénitence, et subit courageusement le martyre pour la foi de Jésus-Christ. Il en tomba aussi plusieurs autres. La fureur de cette persécution fut telle, que le siège de Rome fut vacant pendant sept ans et demi. Comme lorsque le figuier laisse tomber ses figues vertes. Ici les chrétiens sont comparés aux figues vertes, à cause de leur faiblesse, étant exposés à tant de cruautés. Car de même que les figues vertes sont les premiers fruits mal mûrs du figuier, et qu'un grand vent les fait tomber facilement ; ainsi les chrétiens qui n'avaient pas encore poussé de profondes racines dans la charité de Jésus-Christ, et ceux qui n'étaient pas encore mûrs dans la patience, se détachèrent de l'arbre de l'Eglise, et furent jetés à terre par le vent de cette horrible et si orageuse persécution.

VERS. 14. - Le ciel disparut comme un livre roulé. Ici le ciel signifie le royaume et l'Eglise du Christ qui furent dispersés par le vent de cette furieuse tempête, et jetés aux quatre vents du ciel comme les feuilles d'un livre déchiré. Car le siège de saint Pierre cessa d'exister à Rome, et les chrétiens furent dispersés ; les uns se cachèrent dans des cavernes ; les autres se refugièrent dans les montagnes ; ceux-ci se retirèrent dans les déserts, ceux-là cherchèrent un abri chez les nations barbares. De même, comme nous l'avons dit plus haut, les saints Livres où les chrétiens puisaient leur doctrine, étaient, par l'ordre de l'empereur, déchirés, brûlés et détruits.

Et toutes les montagnes et les îles furent ébranlées de leurs places. Ici il faut prendre le contenant pour le contenu. Car, comme on l'a répété plus d'une fois, la fureur de cette persécution fut telle, que les chrétiens s'enfuirent dans les montagnes et dans les îles presque inaccessibles ; et l'on mettait toute la diligence possible pour les y découvrir, ce qui ne s'était pas vu dans les autres persécutions. Et lorsqu'on les avait enfin trouvés, on les traînait aux supplices et à la mort. Car on voit, par ce qui précède, que ces deux empereurs avaient conspiré avec tout le monde pour exterminer entièrement la chrétienté. C'est pourquoi l'apôtre dit : Et toutes les montagnes et les îles furent ébranlées de leurs places, par cette guerre cruelle de Dioclétien et de Maximien qui domptèrent et soumirent à l'empire romain presque tous les royaumes, les principautés, les îles et les nations, et même les lieux les plus fortifiés de l'Orient et de l'Occident. Eux et leurs collègues étendirent les limites de l'empire, à l'Orient jusqu'aux Indes, au midi jusqu'en Ethiopie, au nord jusqu'aux nations sauvages et barbares des Sarmates, et au couchant jusqu'au royaume de Genséric, et à l'Océan britannique. C'est en conséquence de tout cela que l'apôtre ajoute :

III. VERS. 15. - Les rois de la terre, les princes, et les tribuns, et les riches, et les forts, et tous les hommes libres ou esclaves, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.

VERS. 16. - Et ils dirent aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône, et à la colère de l'Agneau :

#### VERS. 17. - Parce que le grand jour de leur colère est arrivé ; et qui pourra subsister!

Ces paroles expriment l'angoisse produite par la tyrannie de ces temps, où tous les chrétiens étaient mis dans les étreintes. Car, comme il a été dit, ils n'étaient en sûreté ni dans les îles des nations, ni dans les lieux les plus fortifiés, ni dans les montagnes désertes, ni chez les barbares où ils s'étaient réfugiés ; puisque ces tyrans s'étaient rendus maîtres de toutes les nations, qu'ils occupaient toutes les contrées, pénétraient par tout le monde ; et que nul pays n'avait pu se soustraire à leur domination. Voilà pourquoi ces misérables fidèles se virent forcés de se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.

Les rois de la terre, les princes, et les tribuns, et les riches, et les forts, et tous les hommes libres ou esclaves, etc. L'apôtre cite ici sept classes d'hommes forts et faibles qui tous étaient l'objet de la cruauté du tyran, pour faire voir, par là, la différence de cette persécution avec les autres, dans lesquelles on ne persécutait, pour la plupart, que les prélats, les chefs des Eglises et les prédicateurs, ou ceux qui s'exposaient de plein gré; tandis que dans celle-ci, on sévissait contre tout le monde. Ensuite, par les rois, il désigne le souverain pasteur de l'Eglise et les patriarches; par les princes, il indique les évêques; par les tribuns les autres prélats; par les riches, les nobles et la classe distinguée parmi le peuple; par les forts, les soldats chrétiens; par les esclaves, les fidèles qui s'étaient enfuis chez les barbares auxquels ils s'étaient livrés en esclavage; enfin par les libres, tout le reste du peuple chrétien, sujets de l'empire romain.

Et ils dirent aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône. Ces paroles expriment le désir qu'avaient les chrétiens de mourir dans une telle angoisse ; car ils n'étaient point en sûreté dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, où plusieurs s'étaient réfugiés comme dans un dernier asile ; ils avaient même à craindre d'y être recherchés, découverts, trahis ou dénoncés, et enfin traînés à une mort horrible. Ces misérables désiraient donc mourir et être écrasés sous les rochers, plutôt que de se voir exposés par de longs et cruels supplices à renier la foi de Jésus-Christ, comme cela était malheureusement arrivé à un grand nombre de leurs frères. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône ; c'est-à-dire, délivrez-nous de l'horrible persécution de Dioclétien et de Maximien, alors assis sur le trône de l'empire romain.

Et dérobez-nous... à la colère de l'Agneau; c'est-à-dire, à la colère de Jésus-Christ, que les chrétiens croyaient irrité contre son Eglise, parce qu'il permettait qu'elle fût si longuement et si cruellement persécutée. On croyait aussi que Dioclétien était l'Antéchrist; que le dernier jour du jugement était venu; et que c'en était fait de l'Eglise et du royaume de Jésus-Christ sur la terre, tant était déplorable la position de toute la chrétienté. C'est pourquoi le texte ajoute: Parce que le grand jour de leur colère est arrivé; c'est-à-dire, le temps de la dernière persécution que Jésus-Christ décrit, en saint Matthieu, XXIV. Ce règne de Dioclétien est appelé un grand jour, à cause de sa tyrannie qui surpassa tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. Cette permission de Dieu est exprimée par la colère de l'Agneau, parce que Jésus-Christ châtie ses élus comme s'il était en colère, et il agit ainsi pour leur faire expier leurs péchés, et pour augmenter leur gloire et leur récompense dans les cieux. Dieu, dans sa bonté, permet ces châtiments temporels pour empêcher que ses fidèles ne périssent éternellement, et ne soient précipités avec les impies dans les tourments de l'enfer. Et qui pourra subsister! C'est là un cri de la faiblesse humaine. Ce cri exprime aussi la difficulté de résister au tyran et d'obtenir la victoire du martyre, comme on en a un exemple dans la chute du saint pape Marcellin.

# SECTION II. SUR LE CHAPITRE VII. DE LA CONSOLATION DE L'EGLISE MILITANTE ET DE LÉGLISE TRIOMPHANTS DES TRIBULATIONS PASSÉES.

I. VERS. 1. - Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents, pour les empêcher de souffler sur la terre et sur la mer, et sur aucun arbre. L'apôtre, après avoir décrit la persécution de Dioclétien, parle de la consolation qui fut accordée à l'Eglise de Dieu au temps de Constantin le Grand, fils d'Hélène. Ce chapitre doit être considéré sous deux rapports, et contient deux parties : en premier lieu, nous y voyons décrite la consolation accordée à l'Eglise militante, comme on peut le remarquer dans le verset suivant :

VERS. 2. - Et je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient et portait le signe du Dieu vivant, etc.

En second lieu, ce chapitre dépeint la consolation de l'Eglise triomphante, comme suit : VERS. 3. - Après cela, je vis une grande multitude, etc.... avec des palmes en leurs mains.

# § 1. DE LA CONSOLATION ET DE LA DÉLIVRANCE DE L'EGLISE MILITANTE DU JOUG ET DES PERSÉCUTIONS DES TYRANS. CHAPITRE VII. - VERSET 1-8.

I. VERS. 1. - Après cela je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents, pour les empêcher de souffler sur la terre et sur la mer, et sur aucun arbre.

Ces paroles laissent entrevoir une courte continuation de la persécution précédente, par les quatre empereurs qui régnaient alors dans les quatre parties de l'empire romain, et qui sont : Galère, Maxence, Maximin et Licinius. C'est pourquoi l'apôtre dit : *Après cela*, c'est-à-dire, après la persécution de Dioclétien et de Maximien, qui déposèrent les rênes de l'empire, *je vis quatre anges*, c'est-à-dire, les quatre empereurs et persécuteurs de l'Eglise cités plus haut, debout, dominant ou régnant *aux quatre coins de la terre*, dans les quatre parties de l'empire romain, qui s'étendait presque jusqu'aux extrémités du monde. Je les vis *retenant les quatre vents, pour les empêcher de souffler sur la terre*, c'est-à-dire, empêchant tous les docteurs de l'Eglise de prêcher l'Evangile et la parole de Dieu. Il est parlé de ce vent dans le livre des Cantiques, IV, 16 : « Aquilon, lève-toi ; accours, vent du Midi, souffle dans mon jardin, qu'il exhale tous ses parfums ». Car, de même que la terre est fécondée par les vents, ainsi le jardin de l'Eglise militante est fécondé par le souffle de la prédication. Je les vis *retenant les quatre vents, pour les empêcher de souffler sur la terre et sur la mer, et sur aucun arbre*. Ici l'Apôtre prend le contenant pour le contenu. Car quelques-uns des chrétiens habitaient les déserts, d'autres les îles, d'autres, enfin, les forêts, par crainte de la persécution. Or, tous ces lieux sont désignés par ces mots, *mer, terre et arbres*.

#### II. VERS. 2. - Et je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient.

Saint Jean décrit maintenant la répression de ces quatre tyrans par l'empereur Constantin le Grand, l'an du Christ 312. Et je vis un autre ange, c'est-à-dire un ange opposé aux premiers ; ce fut Constantin le Grand qui montait du côté de l'Orient ; qui monta à l'empire par la disposition du Christ, qui est le soleil de justice, pour rendre la paix à l'Eglise. En effet, pendant que Maxence, qui avait tué Sévère, exerçait sa tyrannie à Rome, la noblesse appela Constantin, fils de Constance Chlore, alors gouverneur dans les Gaules, pour délivrer la ville de la servitude de Maxence. Cet ange qui montait du côté de l'Orient, portait le signe du Dieu vivant, c'est-à-dire le signe du Christ. Il est en effet rapporté, Hist. eccl.,L. IX, que Constantin, venant à Rome pour s'opposer à la tyrannie de Maxence, méditait fréquemment sur les dispositions à prendre dans cette guerre ; et, bien qu'il n'eût pas encore reçu le baptême, il priait néanmoins Dieu pour obtenir la victoire, lorsque, levant les yeux vers le ciel, il vit l'étendard de la croix resplendissant dans les airs. Et comme cette vision extraordinaire le frappait d'étonnement, il entendit les anges qui entouraient la croix lui dire : « Par ce signe vous vaincrez ». Assuré dès lors de remporter la victoire, il fit mettre le signe de la croix sur les drapeaux de ses soldats, tel qu'il lui était apparu ; et, s'étant avancé ainsi contre Maxence, il le vainquit, le défit et demeura triomphant.

VERS. 3. - Et il cria à haute voix aux quatre anges à qui il a été donné de nuire à la terre et à la mer. Disant : Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu.

Ces paroles décrivent la puissance, la grande piété et le zèle ardent de Constantin le Grand pour la religion chrétienne. Et il cria à haute voix aux quatre anges, c'est-à-dire à ces quatre persécuteurs et à leurs ministres établis dans les quatre parties de l'empire. Et il leur intima l'ordre, ainsi qu'à tous les sujets de l'empire, de fermer les temples du paganisme et de renoncer aux idoles, pour embrasser la foi des chrétiens. De plus, il ordonna de construire des églises par toute la terre ; et fit édifier lui-même, à Rome, la basilique de Saint-Jean de Latran, et plusieurs autres édifices sacrés qu'il orna à grands frais, et qu'il combla d'immenses richesses. Il porta des lois contre le culte des idoles ; fit taire les faux oracles; empêcha l'érection de nouveaux simulacres, et mit fin aux sacrifices occultes. Il interdit, dans les villes, les combats des gladiateurs, ne permettant plus qu'elles se souillassent davantage du sang humain. L'adoration du Nil, par des hommes efféminés, ne fut plus tolérée. C'est pourquoi il défendit de faire mourir les hermaphrodites comme coupables d'adultère. Il donna aussi des lois aux gouverneurs des provinces, pour la sanctification du dimanche, et pour faire respecter les fêtes des martyrs. Hist. eccl., L. IV. De vita Constantini. Il réserva certains droits dans toutes les villes, sur le tribut qu'elles devaient payer ; et en affecta les revenus aux églises et au clergé de chaque localité, en leur en assurant la possession à perpétuité. La décision des difficultés soulevées par les tribunaux civils contre l'Eglise, fut dévolue aux évêques, et il voulut que leurs sentences eussent force de loi. Il donna aussi aux évêques pleine juridiction sur leurs clercs ; établit partout les immunités ecclésiastiques, favorisa les belles-lettres, institua plusieurs écoles et fonda des bibliothèques. Il accorda aux professeurs beaucoup de privilèges et d'immunités, et dota leurs chaires de revenus considérables.

C'est ainsi que cet empereur *cria à haute voix, disant : Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres*, en empêchant et en ruinant la foi et la religion du Christ ; et c'est ainsi qu'il réprima la puissance des quatre tyrans et de leurs ministres, de manière qu'il ne leur fût plus possible de nuire aux chrétiens. Car il combattit contre Maxence et le tua. Licinius, qui maltraitait cruellement les fidèles à Alexandrie et en Egypte, eut le même sort ; et les deux autres tyrans durent céder à sa puissance. De sorte que, autant l'Eglise de Jésus-Christ avait été auparavant dans l'abjection, la désolation et

l'adversité, autant elle fut honorée, exaltée et consolée par le grand Constantin, prince aussi pieux que puissant, dont le règne dura trente-trois ans.

Ne nuisez point à la terre, etc..., jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Ces paroles signifient la pratique publique du saint baptême que Constantin reçut lui-même de saint Sylvestre, et qu'il introduisit dans tout l'empire par ses décrets, autant que par son exemple. Enfin il relégua en enfer, et ruina complètement les idoles souillées par tant d'horreurs et de faussetés. Il faut observer ici que ces mots, jusqu'à ce que, cités dans le texte, ne doivent pas être pris dans un sens restreint, mais illimité, comme quand on dit : Cet homme ne se repentit point tant qu'il vécut, on comprend qu'il mourut sans faire pénitence, puisqu'on ne peut plus se repentir après la mort. Ainsi ce passage, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front, etc., doit être compris dans ce sens : Que ces quatre tyrans ne devaient plus jamais nuire aux chrétiens.

III. VERS. 4. - Et j'entendis que le nombre de ceux qui avaient été marqués était de cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des enfants d'Israël.

On voit ici le résultat de cette répression des tyrans, qui fut la multiplication des chrétiens sous le règne de Constantin le Grand. Et j'entendis (dans l'imagination et en esprit), que le nombre de ceux qui avaient été marqués, c'est-à-dire, que le nombre des baptisés et des croyants était de cent quarante-quatre mille. L'apôtre cite un nombre déterminé pour un nombre indéterminé, comme le cas se présente souvent dans la sainte Ecriture. Car le nombre des baptêmes dans tout l'empire surpassa de beaucoup ce chiffre à cette époque de l'Eglise.

De toutes les tribus des enfants d'Israël. Le nom d'Israël appartient maintenant, dans son vrai sens, à toutes les nations régénérées en Jésus-Christ par le baptême, selon cette parole d'Osée, II, 24 : « Et je dirai à celui qui fut appelé, Non mon peuple : Vous êtes mon peuple ». On peut aussi citer ici cet autre passage d'Isaïe, XLIV, 3 : « Je ferai descendre mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur ta postérité. Tes enfants croîtront parmi les plantes, comme les saules sur les bords des ruisseaux. L'un dira : Je suis au Seigneur, l'autre se glorifiera du nom de Jacob ; un autre écrira de sa main : J'appartiens à l'Eternel ; et il se fera gloire de porter le nom d'Israël ». Or, ce passage s'applique aux nations converties à Jésus-Christ. De même l'Apôtre dit, Rom., II, 28 : « Le Juif n'est pas celui qui l'est au dehors, et la circoncision n'est pas celle qui se fait dans la chair, et qui n'est qu'extérieure ; mais le Juif est celui qui l'est intérieurement », par la foi de Jésus-Christ et par la circoncision spirituelle du cœur.

Il y en avait douze mille de marqués de la tribu de Juda. En conséquence de ce qui vient d'être dit, on doit comprendre littéralement par ces douze tribus les douze apôtres du nouveau Testament, qui correspondent et sont assimilés aux douze patriarches de l'ancien. Car de même que, par ceux-ci, toutes les générations d'Israël descendent de Jacob selon la chair, ainsi, par les Apôtres, toutes les générations des chrétiens descendent de Jésus-Christ, selon la seconde promesse et selon l'esprit. Et à la place de la tribu de Dan, dont il est dit que naîtra l'Antéchrist, l'Apôtre place ici la tribu de Joseph, comme saint Mathias obtint la place de Judas le prévaricateur.

# § II. DE LA CONSOLATION DE L'EGLISE TRIOMPHANTE DES TRIBULATIONS PASSÉES, ET DES VICTOIRES REMPORTÉES PAR LES SAINTS MARTYRS DANS LES PERSÉCUTIONS. CHAPITRE VII. - VERSET 9-17.

VERS. 9. - Après cela je vis une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui étaient debout devant le trône, etc.

Dans ces paroles et celles qui suivent, l'apôtre décrit et révèle l'état bienheureux de tous les saints martyrs existant dans l'Eglise triomphante, lesquels, au temps de Dioclétien et des tyrans qui le précédèrent, passèrent à la vie éternelle par de nombreuses tribulations et par une mort cruelle. Le but que se propose saint Jean dans cette description est de conforter et consoler les soldats chrétiens qui auront encore à souffrir jusqu'à la consommation des siècles ; pour la foi, pour la justice et pour la gloire de Dieu dans l'Eglise militante, etc. *Après cela* : ces deux mots doivent s'entendre, selon l'ordre des choses révélées, *je vis une grande multitude* de martyrs et de saints qui, dans les trois premiers siècles de l'Eglise, arrivèrent à la gloire céleste. *Que personne ne pouvait compter*. L'apôtre ne détermine pas le nombre de ces martyrs, pour faire comprendre qu'il fut immense, comme on le voit par ce qui a été dit précédemment. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il cite ces quatre genres divers de multitudes, pour dire qu'une foule d'hommes de toutes les nations qui sont sur la terre, dans les quatre parties du monde, arrivèrent, par le martyre, à la vie éternelle ; et aussi pour nous faire comprendre qu'aucune classe d'hommes n'est exclue de la gloire céleste.

Je vis cette multitude debout devant le trône. Ces mots expriment l'état de ces saints qui jouissent de la vision béatifique de Dieu et de la stabilité du repos éternel. Et devant l'Agneau, c'est-à-dire, jouissant de la présence de l'humanité de Jésus-Christ, qu'ils pourront contempler selon toute l'étendue de leurs désirs. Ils seront de plus revêtus de robes blanches, etc., c'est-à-dire enrichis de la gloire, des récompenses et des auréoles spéciales proportionnées à leurs combats, à leurs travaux et à leurs mérites. Enfin ils seront debout devant le trône,... avec des palmes en leurs mains, en signe de leur victoire complète, qui ne saurait jamais l'être dans la vie présente, puisque les plus grands saints ont toujours à combattre ici-bas, dans quelque situation qu'ils soient. On voit donc, par ce qui vient d'être dit, qu'il ne peut être question dans cette description que de l'état de l'Eglise triomphante au ciel.

#### VERS. 10. - Et ils criaient à haute voix.

Ces paroles indiquent l'office particulier des saints dans le ciel, en même temps que la véhémence et l'ardeur de l'amour avec lequel ils louent et glorifient Dieu et l'Agneau, par reconnaissance pour leur salut dont ils se tiennent assurés

pendant toute l'éternité, disant : Le salut vient de notre Dieu assis sur le trône, ainsi que de l'Agneau, c'est-à-dire que le salut, la félicité et tous les biens dont ils jouissent, leur viennent de Dieu et de l'Agneau.

II. VERS. 11. - Et tous les anges étaient debout autour du trône, et des vieillards, et des quatre animaux : ils se prosternèrent sur le visage devant le trône, et ils adorèrent Dieu.

Suit un applaudissement général de tous les saints anges sur le salut de ces glorieux martyrs. Et tous les anges étaient debout, prêts à exécuter toute volonté divine, autour du trône, et des vieillards, et des quatre animaux. Ces anges de l'Eglise triomphante forment trois hiérarchies, divisées en neuf chœurs. Ils étaient debout autour du trône de Dieu, et des vieillards, c'est-à-dire des prophètes, des apôtres, et des quatre animaux, des quatre évangélistes et des docteurs, où ils sont continuellement prêts à servir Dieu leur créateur, selon que l'indique l'expression debout.

Ils se prosternèrent sur le visage devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Ces paroles expriment la soumission la plus parfaite, le respect et l'humilité avec lesquels ces esprits angéliques adorent, pendant toute l'éternité, Jésus-Christ vrai Dieu et homme tout ensemble, lui rendant toute louange et toute gloire pour l'état de leur béatitude, et lui exprimant leur reconnaissance, pour le triomphe des saints martyrs, en disant : Ainsi soit-il.

VERS. 12. - Bénédiction, gloire, sagesse, actions de grâces, honneur, puissance et force à notre Dieu, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Ceci veut dire que ces anges bénissent Dieu, le louent et glorifient sa force, son nom et sa sagesse, en ce qui concerne ses attributs éternels. Ils lui rendent des *actions de grâces* pour les tribulations qu'endurèrent ces saints martyrs, et qui leur procurèrent une si grande gloire. *Honneur*, dans les églises publiques et sur les autels qui furent construits dans tout l'univers après la dernière persécution de Dioclétien. *Puissance*, par les miracles faits en témoignage de la foi. *Force*, dans la résistance aux tyrans et aux persécuteurs de l'Eglise. Enfin, constance admirable des saints martyrs, dont la multitude presqu'infinie de l'un et de l'autre sexe triompha de tous les supplices, et parvint au royaume céleste. Or, ces saints anges déclarent que tous ces avantages doivent être attribués au Seigneur, source unique et océan de tous les biens ; puis ils terminent par la parole : *Amen. Ainsi soit-il*, pour exprimer leur ardent désir que cela s'accomplisse ainsi.

III. VERSET 13. - Alors un des vieillards prenant la parole, me dit : qui sont ceux-ci qui paraissent revêtus de robes blanches, et d'où viennent-ils ?

C'est avec la plus grande sagesse que l'un des vieillards fait ici une question sur ces personnes, sur ce qu'elles sont, et comment elles parvinrent à l'état de béatitude. Il fait cette question pour la consolation, la joie et l'espérance des justes, au milieu de toutes les adversités qu'ils devront subir sur la terre, de la part des impies, par la permission de Dieu. Il la fait aussi pour nous faire comprendre que le martyre et la mort des justes ne tournent pas à leur honte, mais qu'ils sont au contraire le passage à un état, qui est la réunion de tout bien et de toute gloire. Sap., III, 1 : « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et le tourment de la mort ne les touchera point. Ils ont paru morts aux yeux des insensés, leur sortie du monde a passé pour un comble d'affliction, et leur séparation d'avec nous pour une entière ruine ; et cependant ils sont en paix ». C'est ce que les impies seront forcés d'avouer et de déplorer eux-mêmes au dernier jugement, pour leur honte éternelle ; mais ce sera trop tard. Sap., V, 1 : « Alors les justes s'élèveront avec une grande fermeté contre ceux qui les auront tourmentés et qui leur auront ravi le fruit de leurs travaux. A cette vue les impies seront troublés et seront dans un grand effroi ; ils seront surpris d'étonnement en voyant tout d'un coup, contre leur attente, les justes sauvés. Ils diront en eux-mêmes dans le serrement de leur cœur, étant touchés de regret et jetant des soupirs : Ce sont ceux là qui ont été autrefois l'objet de nos railleries, et que nous donnions pour exemple de personnes dignes de toutes sortes d'opprobres. Insensés que nous étions, leur vie nous paraissait une folie, et leur mort une honte. Cependant les voilà élevés au rang des enfants de Dieu, et leur partage est avec les saints ». Alors un des vieillards prenant la parole, me dit, etc. Ce vieillard, c'est saint Pierre, le premier d'entre les prélats de l'Eglise. Qui sont ceux-ci qui paraissent revêtus de robes blanches, et d'où viennent-ils?

#### VERS. 14. - Je lui répondis : Seigneur, vous le savez.

Saint Jean reçoit à l'instant même, de la Vérité éternelle, une réponse pleine d'instruction pour nous. Et il me dit : Ce sont ceux qui sont venus ici après de grandes afflictions ; c'est-à-dire, ce sont ceux qui furent l'opprobre des hommes sur la terre, et qui endurèrent toute espèce de supplices : les roues, le feu, les bêtes, le glaive, la prison et l'exil ; et aussi ceux qui sortirent de ce monde par le martyre, aux temps des terribles tribulations de Dioclétien, de Maximien et des autres tyrans leurs prédécesseurs, et qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'Agneau. Ces paroles expriment l'auréole du martyre, qui leur fut accordée à cause du témoignage qu'ils rendirent à la foi de Jésus-Christ. Car le sang des martyrs est pris moralement pour le sang de l'Agneau, parce que ce sang est celui de ses membres, dans lesquels il souffre la persécution, comme il le dit lui-même, Act., IX, 4 : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il est dit aussi qu'ils ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'Agneau, parce que tout le mérite et la mort des saints sont fondés sur les mérites, la mort et le sang de l'Agneau Jésus-Christ, en qui ils sont enracinés, comme le palmier dans la vigne, et à qui ils sont unis comme le fruit à l'arbre, et comme la plante à la semence, etc.

# VERS. 15. - C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit, etc.

Suit ici la digne et pleine récompense qui leur est accordée en proportion de leurs tribulations, et qui est exprimée par ces mots : C'est pourquoi. Ces paroles spécifient de plus les huit béatitudes correspondant aux huit degrés de vertus difficiles à atteindre, et aux huit principales victoires que les chrétiens doivent remporter pour parvenir au royaume cé-

leste. Ce sont ces huit récompenses ou béatitudes, que Jésus-Christ a promises à ses soldats, en saint Matthieu, V. Ce nombre huit désigne aussi l'universalité et la satiété de tous les biens du ciel, comme nous le verrons.

IV. Le premier degré des vertus chrétiennes, c'est la pauvreté d'esprit dont le chrétien doit être armé, pour se disposer à perdre plutôt tous les biens temporels que de renier la foi. Il doit être disposé aussi, dans la persécution, à distribuer ses biens aux pauvres, comme le fit saint Laurent et tous les autres martyrs, lorsque les tyrans persécutaient les fidèles dans leurs propriétés temporelles. Or, c'est à ce sacrifice généreux de tous les biens temporels que Jésus-Christ promet le royaume des cieux, qui est la stabilité éternelle dans la gloire et dans le bonheur. Aussi saint Jean ajoute à cette occasion : C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, pendant l'éternité, et le voient face à face, tel qu'il est.

Le second degré, c'est la douceur, la mansuétude et la patience, avec lesquelles les saints martyrs portèrent le joug et subirent la tyrannie des rois de la terre, à l'exemple de Jésus-Christ leur maître. Ils se laissèrent immoler comme des agneaux, sans se plaindre, vainquant ainsi le mal par le bien. Or, c'est en récompense de cette vertu que la seconde béatitude leur est promise. Elle consiste dans la possession de la terre, c'est-à-dire, dans une parfaite liberté et dans la jouissance éternelle du souverain bien ; car ils règneront avec Jésus-Christ leur chef dans les siècles des siècles, comme ils règnent avec lui sur la terre, puisque c'est régner que de servir Dieu. C'est pourquoi saint Jean ajoute : Et ils le servent jour et nuit dans son temple, c'est-à-dire, qu'ils le servent jour et nuit dans le repos, la liberté et la félicité éternelle, louant leur créateur, sans avoir jamais plus rien à craindre. Ps. LXXX, 5 : « Heureux ceux qui habitent votre maison, Seigneur, ils vous loueront à jamais ». Par le temple on entend ici l'empyrée, le palais du Roi éternel, le tabernacle incorruptible, dans lequel Dieu habite avec les saints et avec les anges, comme nous le verrons au chapitre XXI.

Le troisième degré, ce sont les pleurs des justes et leurs gémissements dans les adversités, dans l'instabilité, dans les tourments, dans les tentations, et dans les innombrables misères et calamités de ce monde. Mais, en revanche, il leur est promis une pleine consolation, et une félicité parfaite, qui consistera à être avec Jésus-Christ, et à régner avec ce Monarque infiniment juste, saint et puissant, dont la bonté, la puissance et le règne demeureront fixes et immuables pendant toute l'éternité. C'est pourquoi saint Jean dit : *Et celui qui est assis sur le trône règnera sur eux*. Car ils ne seront plus soumis à aucun roi de la terre pour le servir, et leur état bienheureux ne changera plus dans les siècles des siècles ; parce que Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dont le joug est doux et le fardeau léger, sera leur Roi ; il règnera sur eux dans toute l'éternité, et ils ne pourront plus en être séparés.

Le quatrième degré est le zèle de la justice, auquel il est promis une satisfaction parfaite de tous les désirs et la satiété de tous les biens. Car les justes et les saints de Dieu sur la terre, voyant que ce monde est rempli de maux, éprouvent une telle affliction d'esprit de ne pouvoir y porter remède, qu'on peut la comparer aux ardeurs de la faim et de la soif. Quelle grande peine, en effet, n'éprouvent-ils pas en considérant l'oppression des pauvres, des pupilles et des veuves, et en voyant que les impies prédominent sur les justes! Ils sont témoins des folies des méchants et du mépris des sages ; c'est avec douleur qu'ils contemplent tous les biens qu'on empêche de réaliser : tant d'âmes qui périssent, tant de guerres et de procès injustes ; enfin ils se voient forcés de reconnaître, sans pouvoir y remédier, qu'il n'y a ni justice, ni vérité, ni crainte de Dieu, ni charité, ni bonne foi dans la plupart des hommes! Or, c'est à ces justes que saint Jean applique ces paroles consolantes :

VERS. 16. - Ils n'auront plus ni faim ni soif, car ils seront pleinement rassasiés et satisfaits dans tous leurs désirs, en connaissant d'en haut les décrets de la volonté divine. Ps. XVI, 17 : « Pour moi, Seigneur, revêtu de justice, je verrai votre visage ; je serai rassasié quand m'apparaîtra votre image ». Ces justes ne seront plus soumis alors aux infirmités du corps pendant toute l'éternité.

Le cinquième degré des vertus chrétiennes, c'est d'être miséricordieux en aimant les pauvres, les misérables, les affligés, les veuves et les orphelins ; en secourant les indigents, et en se montrant doux, affable, bienfaisant et compatissant envers le prochain, dans la charité de Jésus-Christ. C'est en récompense de cette vertu que l'apôtre promet à ceux qui l'auront pratiquée la miséricorde de Dieu, qui les préservera des peines de l'enfer, et les rassurera contre toute tribulation dans les siècles des siècles. Car il ajoute : *Et les ardeurs du soleil et d'aucun autre feu ne les incommoderont plus* ; c'està-dire, que Jésus-Christ, le soleil de justice, ne tourmentera dans l'enfer que les impies, que les tyrans, et les hommes sans pitié ; et aucune des grandes et nombreuses tribulations de ce siècle n'inquiétera plus ceux qui auront fait miséricorde.

Le sixième degré, c'est une vie sainte, immaculée, chaste, sobre et pieuse dans ce monde. Cette vertu sera récompensée par la vision éternelle de Dieu dans son royaume, où rien de souillé ne peut entrer.

#### VERS. 17. - Parce que l'Agneau, qui est au milieu du trône, sera leur pasteur.

Par l'Agneau on comprend ici l'humanité du Christ, dans laquelle et par laquelle, comme dans une lumière ardente, les bienheureux contempleront éternellement la splendeur de la Divinité. Parce que l'Agneau qui est au milieu du trône, c'est-à-dire, du ciel, Matth., V, dans lequel Notre-Seigneur Jésus-Christ se manifestera glorieux et admirable à tous les saints. L'Agneau... sera leur pasteur, parce que c'est par l'humanité du Christ, placée entre la Divinité et les créatures, que les bienheureux jouiront de la vision béatifique ; et aussi parce que les justes seront dirigés par la volonté ineffable de Jésus-Christ, dont ils dépendront absolument. Et le Seigneur ne permettra plus qu'ils puissent errer ni pécher pendant toute l'éternité. Mais ils resteront parfaitement unis à leur créateur dans un repos parfait, et seront comme absorbés en lui d'une manière ineffable. Or, c'est par le secours de l'humanité du Christ qu'ils jouiront éternellement de ce bonheur infini. C'est pourquoi ils n'auront plus à craindre de perdre la vision béatifique dont ils jouiront avec un plaisir toujours nouveau, puisqu'il n'y a rien qu'on puisse posséder au delà.

Le septième degré est une certaine liberté et une paix sainte sur la terre, au moyen desquelles les justes dominent leurs affections mauvaises et contiennent leurs passions dans le calme et la sujétion. C'est de là qu'ils demeurent inébranlables dans les calamités, les adversités et les persécutions, ne perdant jamais le calme et la paix du cœur, et se reposant en Dieu, sur le témoignage de leur bonne conscience. L'apôtre promet à ceux-ci la filiation de Dieu, par laquelle les désirs des saints seront pleinement accomplis et satisfaits, puisqu'il n'y a rien de plus grand qu'ils puissent posséder, rien de plus digne qu'ils puissent désirer, rien de plus doux dont ils puissent jouir, rien de plus admirable qu'ils puissent contempler, que leur Dieu avec toutes ses perfections ! Et il les conduira aux fontaines des eaux vives, c'est-à-dire, à l'immortalité et à la satiété de tous les biens et de tous les désirs possibles. C'est pour exprimer cette variété et multiplicité des biens que saint Jean dit au pluriel : Il les conduira aux fontaines des eaux vives. Nous obtiendrons conséquemment cette plénitude de bonheur et cette filiation divine après la résurrection universelle des corps, lorsque nous serons appelés les fils de Dieu, et que nous verrons notre créateur face à face et tel qu'il est.

Le huitième degré des vertus, enfin, c'est de souffrir les persécutions, les adversités, les chaînes, la prison, la perte des biens temporels et la mort même avec patience et humilité, pour la justice et la foi de Jésus-Christ. C'est de ce dernier degré que saint Jean dit : *Et Dieu essuiera de leurs yeux toute larme*, c'est-à-dire, que Dieu ne permettra plus contre eux aucun sujet d'affliction, mais qu'il leur accordera une pleine et parfaite consolation, autant ils auront souffert, autant ils seront consolés ; de sorte qu'aucun d'eux ne se plaindra de ses tribulations et de ses adversités passées, puisqu'il jouira des biens éternels qu'elles lui auront procurés, en proportion des maux qu'il aura endurés et des sacrifices qu'il aura dû faire

#### FIN DU LIVRE TROISIÈME.

# LIVRE QUATRIÈME. SUR LES CHAPITRES HUIT ET NEUF.

DE L'OUVERTURE DU SEPTIÈME VEAU, ET DES SIX PREMIERS ANGES QUI SONNÈRENT DE LA TROMPETTE.

#### SECTION I. SUR LE CHAPITRE VIII. DES QUATRE PREMIERS ANGES QUI SONNERENT DE LA TROMPETTE.

§ I. DE L'OUVERTURE DU SEPTIÈME SCEAU. CHAPITRE VIII. - VERSET 1-6.

I. Dans l'ouverture des six premiers sceaux nous avons vu la guerre de l'Église contre les Juifs et les gentils. Maintenant, il reste à décrire, à l'ouverture du septième, la lutte de cette même Eglise contre les principaux hérésiarques et leurs fauteurs, qui tous, jusqu'à la consommation des siècles, sont compris sous ce septième sceau. C'est aussi sous ce dernier sceau qu'est désignée la persécution de Julien l'Apostat et de ses fils, persécution qui fut de courte durée, et qui suivit le règne de Constantin le Grand.

VERS. I. - Et lorsque l'Agneau eut ouvert le septième sceau ; c'est-à-dire, lorsque Notre-Seigneur Jésus-Christ eut révélé à saint Jean les dernières persécutions qu'il permettrait encore contre son Eglise, jusqu'à la fin du monde, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Ce silence annonce une nouvelle affliction que l'Eglise eut à subir, en effet, de la part de Julien l'Apostat. Mais comme cette persécution dura peu de temps, et que ce tyran fut bientôt enlevé par la mort, le texte dit : il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Il se fait une espèce de silence chez un peuple, lorsque tout le monde est sous l'impression de la terreur, de la crainte et de l'étonnement, à l'approche de nouvelles calamités. C'est ce qui arriva en effet à l'Eglise de Jésus-Christ, au temps de l'empereur Julien. Il se fit un silence dans le ciel, c'est-à-dire, dans l'Eglise. Julien avait professé la vraie foi pendant 20 ans, bien que, dans les dix dernières années de sa vie, la religion qu'il affectait de professer à l'extérieur ne fût qu'une infâme hypocrisie, fruit de la crainte que lui inspirait Constance. Aussi, à peine fut-il sur le trône, que, délivré de cette gêne, il renia solennellement la foi de Jésus-Christ. Non content de cela, il se fit sacrer souverain pontife par des rites impurs, comme nous le voyons dans une hymne romaine composée par le prêtre Prudence. Il ordonna de rouvrir les temples des dieux pour leur offrir des victimes. Il se fit aussi pontife des sacrifices d'Eleusis. Enfin, il fit de grands efforts pour reconstruire, en faveur des Juifs, le temple de Jérusalem que Titus avait ruiné dans le siège de cette ville. Par contre, Julien fit fermer les églises des chrétiens et leur défendit le sacrifice public de la messe. C'est ainsi qu'il se fit un silence d'environ une demi-heure dans l'Eglise. Mais Dieu ne supporta pas longtemps cet infâme persécuteur ; car l'an de Jésus-Christ 363, après un an et demi de règne, il reçut une blessure dans la guerre des Perses, de laquelle il mourut. C'est donc bien à propos qu'il est dit dans le texte, que ce silence ne dura qu'une demi-heure : car, après sa mort, les églises des chrétiens furent rouvertes, les temples des idoles se refermèrent, et la religion de Jésus-Christ recommença à jouir de sa joie et de son repos sous les empereurs Jovien et Valentinien ses successeurs, et sous le souverain Pontife saint Damase.

II. VERS. 2. Et je vis les sept anges qui sont debout devant la face de Dieu ; et on leur donna sept trompettes. Il sera fait mention plus loin de ces sept anges et de leurs trompettes.

# VERS. 3. Et il vint un autre ange, et il s'arrêta devant l'autel.

Cet autre ange, c'est saint Damase qui fut élu pape ; et il est appelé autre, parce qu'il fut l'opposé des précédents. Il est annoncé parmi les autres anges dont il est parlé ici, parce qu'en effet quelques-uns de ceux-là le précédèrent ; mais le plus grand nombre d'entre eux vinrent après lui. Ils sont représentés tous ensemble devant le trône pour y recevoir des

trompettes ; mais les anges qui suivirent celui dont il est ici question, C'est-à-dire, saint Damase, ne le suivirent qu'en ce sens qu'ils firent sonner leurs trompettes après lui. Voilà pourquoi il est parlé tout d'abord de ce pape ou de cet ange : Et il vint un autre ange, saint Damase qui fut élu pape, mais qui ne fut pas immédiatement accepté. Et il s'arrêta devant l'autel, c'est-à-dire, qu'après que saint Damase eut été élu pape, il fut confirmé et établi dans son pontificat. Il faut savoir qu'à son élection, qui eut lieu dans la basilique de Licinius, il eut pour compétiteur le diacre Ursicinus, et que plusieurs personnes des deux partis qui se formèrent à cette occasion, furent tuées dans ce temple, où l'on ne se contenta pas de combattre par les suffrages, mais où l'on eut même recours à la force des armes. Malgré ce trouble, Damase fut confirmé du consentement du clergé et du peuple, et Ursicinus fut assigné à l'Eglise de Naples. C'est donc à dessein que l'apôtre exprime ainsi cette circonstance Et il vint un autre ange ; et il s'arrêta devant l'autel. C'est-à-dire, qu'il vint un autre pontife qui gouverna réellement l'Eglise de Dieu parfaitement représentée ici par l'autel. Car c'est sur l'autel que Jésus-Christ est immolé, et offert chaque jour dans le saint Sacrifice de la messe, sacrifice non sanglant et propitiatoire accepté chaque jour de la main du prêtre par le Père céleste. Et il vint un autre ange, etc... portant un encensoir d'or, c'est-à-dire, un autre pontife d'une grande piété, sagesse et charité ; car ces trois vertus sont métaphoriquement représentées par l'encensoir d'or, par le feu qui s'y trouve, et par la fumée qui en sort. Or, ce pape excella dans ces trois vertus. Ce fut lui qui le premier confirma de son autorité la sainte Bible traduite par saint Jérôme, et qui fit remplacer à la messe le symbole de Nicée par celui de Constantinople. Il établit les collégiales, fit construire des temples, et embellit considérablement le culte divin. De plus, il ordonna le chant des Psaumes à deux chœurs dans toutes les Eglises, et fit mettre le Gloria Patri, etc. à la fin de chaque psaume, etc.

Et on lui donna beaucoup de parfums. Suit maintenant le fruit de la sagesse de ce pontife dans le culte divin qu'il agrandit considérablement, et dans la religion qu'il fit fleurir dans toute l'Eglise. Et on lui donna beaucoup de parfums. Ces parfums sont l'accroissement et la ferveur de l'oraison qu'il répandit parmi les serviteurs de Dieu. Psaume CXL, 2 : « Que ma prière, Seigneur, s'élève comme la fumée de l'encens en votre présence ». Il est dit que ces parfums lui furent donnés pour s'en servir, par son autorité, à rétablir et à propager le culte divin que l'impie Julien avait détruit, et pour en rendre hommage à Dieu.

Afin qu'il présentât les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Ces paroles font voir l'office du souverain Pontife qui est d'étendre et de conserver le culte divin par lui-même et par tous les ministres inférieurs, et de rapporter la dévotion du peuple chrétien à la gloire de Dieu. Afin qu'il présentât, etc..., sur l'autel d'or qui est l'Humanité de Jésus-Christ, ou l'Agneau qui est en présence du trône ; car c'est en lui et par lui que toutes nos prières et nos mérites sont présentés à Dieu. En effet, c'est sur Jésus-Christ que nos prières et nos mérites sont fondés, c'est par Jésus-Christ que le Père les accepte comme agréables, et sans Jésus-Christ ces mérites et ces prières n'auraient aucune valeur pour la vie éternelle.

Vers. 4. - Et la fumée des parfums qui sort des prières des saints s'éleva de la main de l'ange devant Dieu.

C'est-à-dire, que ce perfectionnement du culte sacré plut extraordinairement à la Majesté divine, parce que ce culte était le fruit du travail, de l'industrie, de la sagesse et de la dévotion de ce saint Pontife qui représente ici la personne morale de l'Eglise universelle.

VERS. 5. - Et l'ange prit l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel, et il le jeta sur la terre ; et voilà des tonnerres, et des voix, et des éclairs, et un grand tremblement de terre.

Suit une autre grande et bonne œuvre qui se fit sous ce saint Pontife, c'est-à-dire, le Concile œcuménique de Constantinople, dans lequel 150 Pères de l'Eglise décrétèrent le dogme de la divinité du Saint-Esprit contre l'impie Macédonius et ses adhérents, qui la niaient, comme Arius avait osé la nier auparavant dans la seconde personne. C'est pourquoi l'apôtre saint Jean dit ici : *Et l'ange prit l'encensoir*. L'ange, c'est-à-dire, saint Damase, prit l'encensoir de l'anathème pour faire condamner et livrer à Satan l'impie Macédonius, par le concile général de Constantinople qui fut unanime, et dont l'unanimité est représentée par l'encensoir, parce que tous les cœurs et tous les esprits y furent réunis comme dans un seul vase renfermant le feu de la charité.

Il le remplit du feu de l'autel, c'est-à-dire de la divinité du Saint-Esprit, qui est désignée par le feu. Il est dit que cet ange remplit l'encensoir du feu de l'autel, parce que ce fut du consentement universel de toute l'Eglise représentée par l'autel, que ce pape, comme chef suprême et juge des controverses en matière de foi, déclara cette vérité de la divinité du Saint-Esprit. Et il le jeta sur la terre, en définissant du haut de la chaire apostolique, et en publiant par toute la terre contre Macédonius et ses sectateurs, que le Saint-Esprit est la divinité même. Et voilà des tonnerres, c'est-à-dire, des excommunications; et des voix, ou des déclarations de foi sur le Saint-Esprit; et des éclairs, c'est-à-dire, des menaces d'excommunication contre quiconque s'aviserait, dans la suite, d'enseigner ou de croire quelque chose de contraire à ce dogme; et un grand tremblement de terre, c'est-à-dire, une grande altération et commotion des esprits dans ces circonstances.

L'ange jeta l'encensoir sur la terre, c'est-à-dire, contre les Macédoniens, esprits terrestres, dont les âmes ne savaient concevoir que des pensées serviles sur le Saint-Esprit. Et voilà des tonnerres, de saintes prédications sur ce dogme de la divinité du Saint-Esprit. Et des voix divines ou des louanges sur sa divinité. Et des éclairs, soit des miracles éclatants opérés par sa vertu. Et un grand tremblement de terre, car c'est par là que les cœurs des hommes furent émus et disposés à concevoir de justes pensées sur la divinité du Saint-Esprit.

VERS. 6. - Aussitôt les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à les faire retentir. Nous allons voir, dans le paragraphe suivant, quels sont ces sept anges avec leurs trompettes.

#### § II. DES DEUX PREMIERS ANGES QUI SONNÈRENT DE LA TROMPETTE.

CHAPITRE. VIII. - VERSET 7-9.

- I. Par les quatre anges sonnant de la trompette, qui font le sujet des deux paragraphes suivants, on entend les hérésiarques qui, après la défaite des juifs et des gentils, commencèrent une nouvelle guerre contre l'Eglise de Jésus-Christ, en attaquant le mystère de la Très Sainte-Trinité, la Divinité du Christ et du Saint-Esprit, l'Humanité, la Personne, la Nature, et la Volonté du Verbe incarné, etc. Ces quatre hérésiarques représentent l'universalité de tous les autres hérétiques qui tirèrent presque tous leur origine de ces quatre principaux, et fondèrent leurs erreurs sur la fausse doctrine de ceux-ci. Ce nombre quatre est choisi à dessein, par similitude avec le nombre des animaux, on des quatre évangélistes. Car, de même que la vérité devait être prêchée dans les quatre parties du monde et semée comme le bon grain, par les quatre évangélistes ; ainsi, Dieu permit que l'erreur ou la zizanie fût aussi répandue par ces quatre anges représentant tous les hérétiques.
- 1° Le démon, cet ancien ennemi du genre humain, le père des hérétiques et des menteurs, s'efforce d'imiter ce que Jésus-Christ fait pour le salut des hommes, par des actes semblables dans la forme extérieure, mais qui tendent directement en réalité à la destruction de toute vérité et de tout bien.
- 2° On sonne de la trompette lorsqu'on veut faire la guerre et se disposer au combat, ou bien encore, lorsqu'on veut promulguer un décret. Or, le premier de ces actes convient aux trois derniers anges, et le second convient aux hérésiarques qui, enflés d'orgueil, répandent dans tout le monde à des époques différentes, leurs dogmes impurs et leurs erreurs.

#### VERS. 7. - Le premier ange sonna de la trompette.

Ce premier ange fut Arius, prêtre d'Alexandrie, qui, l'an de Jésus-Christ 315, sous Alexandre, évêque de cette ville, et sous l'empereur Constantin le Grand et le pape saint Sylvestre, osa enseigner que Jésus-Christ n'est semblable au Père que de nom, mais qu'il n'a pas la même substance que lui. C'est contre cette hérésie que fut convoqué le premier concile de Nicée, l'un des quatre principaux de ce temps, auquel souscrivirent 318 évêques catholiques. Arius, Photin et Sabellius y furent condamnés. Bien qu'Arius parût avant Julien l'Apostat et le pape saint Damase, le texte en parle en second lieu, parce que ce ne fut qu'après ceux-ci que sa doctrine se propagea et prit un tel développement, que l'Eglise en gémissait et que le bréviaire romain, à l'occasion de la fête de saint Damase, qu'on célèbre le 11 décembre, dit : Que l'univers s'étonna de se voir arien.

Il tomba sur la terre de la grêle et du feu mêlés de sang, et la troisième partie de la terre et des arbres fut brûlée, et toute l'herbe verte fut consumée.

Suivent ici les tempêtes, les luttes et les dommages immenses que la chrétienté eut à subir au son de cette trompette. Il tomba sur la terre de la grêle. Ces paroles annoncent une tempête très orageuse qu'on a coutume, dans le langage ordinaire, de désigner par la grêle ; cette tempête ruina, en effet, et divisa le royaume du Christ à cette époque. On lit, Hist. eccl., L. 10 : « Par cette tempête, la face de l'Eglise devint livide et horrible. Car elle ne fut plus comme auparavant combattue par des ennemis étrangers ; mais elle se vit ravagée par des guerres et des dissensions intestines. Les fidèles s'anathématisaient entre eux, et tous prétendaient être dans le sein de la vérité ». La propriété de la grêle est de dévaster les moissons, les vignes et les champs les plus florissants, et de détruire les fleurs, les arbres et les fruits, en laissant après elle des traces de ruine ; or, telle fut la terrible conséquence de l'hérésie d'Arius, qui anéantit, en quelque sorte, toute la splendeur que le grand Constantin avait donnée à l'Eglise du Christ.

Il tomba sur la terre de la grêle et du feu mêlés de sang, c'est-à-dire, le feu de la jalousie et la grêle des dissensions qui firent couler le sang, surtout sous l'empereur Valence, lequel étant tombé dans cette affreuse hérésie, persécuta les catholiques : tantôt les faisant brûler, et tantôt les massacrant par le fer ou par d'autres nouveaux genres de supplices. Il tomba sur terre, etc., parce que presque tout l'univers fut infecté par ce poison qui pénétra partout, et qui exerça d'autant plus longtemps sa maligne influence, qu'il plaisait presque à tous les hommes.

Et la troisième partie de la terre et des arbres fut brûlée, et toute l'herbe verte fut consumée. Ces paroles dénotent la chute générale des chrétiens de cette époque, et le décroissement considérable de la vraie Eglise. Car saint Jean parle ici de la troisième partie de la chrétienté qui fit défection, c'est-à-dire la troisième partie des laïques, ou du peuple, qu'il désigne par le mot terre, parce que cette portion du royaume du Christ était entièrement absorbée dans les choses terrestres et mondaines. L'apôtre parle aussi de la troisième partie du clergé, qu'il désigne par les arbres, parce que les prêtres doivent être plus élevés que les simples fidèles, dans la connaissance des saintes Ecritures, et dans la pratique des choses célestes, etc. De plus, les ecclésiastiques sont comme des arbres qui doivent porter des fruits surnaturels en leur saison, par leur vie et leurs mœurs ; et ils doivent produire des feuilles et des fruits par leurs bons exemples. Or, la troisième partie de ces arbres périrent, puisque, au rapport de saint Hilaire, 105 évêques furent infectés de l'erreur arienne.

Et toute l'herbe fut consumée. Saint Jean désigne ici spécialement les Goths, qu'on peut envisager comme de l'herbe verte, parce que, se disposant à embrasser le christianisme, ils demandèrent des prêtres à l'empereur Valence pour se faire instruire des mystères et des sacrements de la foi catholique. Mais ce prince hérétique leur envoya, au contraire, des ministres ariens qui les corrompirent. Infâme perfidie qui mérite, sans nul doute, d'être châtiée avec une fureur toute particulière de la part de ses propres victimes, dans les flammes vengeresses de l'éternité! An du Christ 378.

II. VERS. 8. - Le second ange sonna de la trompette.

Ce second ange fut Macédonius, évêque de Constantinople, qui fit retentir ses blasphèmes contre le Saint-Esprit, en le représentant comme une simple créature et comme le serviteur du Fils. An du Seigneur 360. Ce fut contre cette nouvelle erreur que s'assembla le concile œcuménique de Constantinople, le second des conciles généraux de ce temps, auquel souscrivirent 150 évêques, sous Gratien et sous l'empereur Théodose, et le pape saint Damase, l'an 381.

Et il tomba dans la mer comme une grande montagne brillante. Cet hérésiarque est assimilé à une grande montagne brûlante, à cause de son orgueil, de son ambition et de sa fierté abominable, s'applaudissant de son erreur par laquelle il ne niait, non plus comme Arius, la divinité du Fils et du Saint-Esprit, mais il niait seulement la divinité du Saint-Esprit, disant qu'il n'est pas consubstantiel au Père. Cet impie est représenté comme un feu ardent, parce qu'ayant été rejeté de son siège épiscopal, il étincelait et brûlait d'envie, de colère et de rage, et, s'étant vu forcé de se retirer comme simple particulier dans un lieu secret, appelé les Cloîtres, proche de Constantinople, il ne cessa de vomir de sa bouche impure les feux de ses blasphèmes contre le Saint-Esprit.

Et il tomba dans la mer.

- 1° Ici l'on entend par la mer le mystère de la sainte Trinité, qui est impénétrable aux yeux de l'intelligence humaine, comme les abîmes de la mer le sont à nos yeux, et infiniment plus encore. De plus, comme les eaux qui arrosent la terre sortent de la mer pour y rentrer, ainsi tous les biens naturels et surnaturels proviennent de Dieu, un en trois personnes, et doivent retourner à ce même principe d'où ils découlent.
- 2° La mer, ici, nous représente le Saint-Esprit lui-même ; car, de même que la mer vivifie et fait prospérer toutes les créatures qui s'y trouvent, et qui sans elle ne sauraient subsister, de même le Saint-Esprit est cette mer vivifiante dans laquelle nous avons tous reçu la vie de l'âme dans le baptême ; et c'est par elle que nous vivons ; car si nous n'étions arrosés de ses eaux, des eaux de la grâce, nous mourrions bientôt.
- 3° Par la mer on comprend encore l'Eglise, à cause du baptême, qu'on peut considérer comme la mer, parce que, de même que celle-ci est le réceptacle de toutes les eaux, ainsi l'Eglise reçoit et rassemble tous les fidèles par le baptême.
- 4° La mer représente aussi le monde, qui est, en effet, comme une mer mobile et agitée par les flots des tentations et des adversités, et qui renferme les bons mêlés aux méchants, comme la mer contient les bons et les mauvais poissons. Or, cette comparaison de la mer dans toutes ses significations et acceptions citées ici, s'applique parfaitement à cette grande montagne brûlante tombée dans cette mer dont parle saint Jean. Il suffit de considérer attentivement la chose pour s'en convaincre.

Et la troisième partie de la mer devint du sang.

- 1°. Le sang représente ici, au figuré, le bouleversement qui se manifesta extérieurement par cette hérésie, à l'égard de la croyance au Saint-Esprit et à la sainte Trinité, et à l'égard de l'Eglise.
- 2°. On doit comprendre aussi ce sang dans sa signification propre ; car cette hérésie de Macédonius, comme celle d'Arius, fit répandre beaucoup de sang dans le monde, comme on le voit par l'histoire de l'Eglise.
- VERS. 9. Et la troisième partie des créatures qui vivent dans la mer mourut, c'est-à-dire, que la troisième partie des chrétiens perdit la vie de l'âme qu'ils possédaient auparavant par la vraie foi et par la charité dans le Saint-Esprit, lors-qu'ils appartenaient encore à l'Eglise de Jésus-Christ, dans laquelle seule on peut avoir la vie. Ainsi tous ceux qui abandonnèrent l'Eglise pour adhérer à la perfidie de cette nouvelle hérésie périrent à l'instant. Car autant il y a peu de poissons qui peuvent vivre hors de la mer, autant il y a peu d'âmes, et même beaucoup moins, qui peuvent vivre et se sauver hors de la vraie Eglise de Jésus-Christ. La troisième partie est exprimée ici d'une manière déterminée, et doit être comprise dans un sens indéterminé : elle signifie en réalité une grande et notable partie de la chrétienté. Et la troisième partie des navires périt. C'est-à-dire, qu'un nombre considérable de prélats et de pasteurs des âmes furent infectés de cette hérésie, tandis qu'ils auraient dû conduire les fidèles au port assuré du salut.

#### § III. DU TROISIÈME ET QUATRIÈME ANGE. CHAPITRE VIII. - VERSET 10-13.

- I. VERS. 10. Le troisième ange sonna de la trompette. Ce troisième ange fut l'hérésiarque Pélage qui eut pour disciple et pour imitateur son contemporain Célestin. Tous les deux étaient des moines. Ils propagèrent leurs erreurs du temps des empereurs Honorius et Arcadius, et sous le pontificat d'Innocent le et de saint Augustin, évêque d'Hippone. Ce fut à cette occasion que l'Eglise célébra le concile de Milan, qui les condamna l'an de Jésus-Christ 416. Le concile général d'Ephèse fut aussi assemblé en ce temps-là contre Nestorius. Pélage infecta de son hérésie la Syrie et les Iles Britanniques sa patrie, et ses sectateurs en agirent de même dans d'autres contrées. Pélage, supposant que le libre arbitre doit être mis avant la grâce divine, enseigna
- 1°. Que ce n'est pas par la miséricorde de Dieu à cause de Jésus-Christ, et sans mérite de notre part que l'homme est justifié, mais que c'est par ses propres vertus et par ses bonnes œuvres naturelles qu'il peut se procurer une vraie et solide justice aux yeux de Dieu ; et que ce n'est pas par la foi de Jésus-Christ, mais par nos propres forces, que nous pouvons obtenir la rémission de nos péchés.
- 2°. Il enseigna que la mort d'Adam ne fut pas une punition du péché, mais qu'elle fut une conséquence des conditions de la nature.
  - 3°. Il affirma aussi que le baptême n'est pas nécessaire aux enfants, parce qu'il niait l'existence du péché originel.
- 4°. Il dit que les justes sont exempts de péchés dès ce monde, parce que l'homme, une fois devenu juste, ne peut plus pécher.

- 5°. Une fois que l'homme a reçu la grâce du baptême, il ne peut plus abuser de son libre arbitre et ne peut plus commettre de péché.
- 6°. Enfin il prêcha que les prières de l'Eglise pour la conversion des infidèles et des pécheurs ou pour la persévérance des justes sont inutiles, et que le libre arbitre suffit pour tous.

Or, c'est de cet hérésiarque que l'apôtre dit dans son Apocalypse : Le troisième ange sonna de la trompette, c'est-à-dire, que Pelage commença ainsi à promulguer ses abominables délires. Et une grande étoile ardente comme un flambeau tomba du ciel. Cette étoile fut Célestin son disciple et son imitateur qui, au son de la trompette de son maitre, tomba de l'Eglise militante dans l'hérésie. Il est appelé une grande étoile, parce que c'était un homme lettré et un religieux, deux qualités qui donnaient à sa doctrine une apparence de vérité. C'est pourquoi l'apôtre dit de cette étoile qu'elle était ardente comme un flambeau. Il exprime par ces paroles la puissance de cet hérésiarque. Car, par l'éclat de sa littérature et sous son habit de religieux, il sut donner à sa fausse doctrine une apparence de vérité et de sainteté telle, qu'il infecta et séduisit un grand nombre d'hommes. Il est appelé ardent, parce que c'était un ennemi acharné et un redoutable adversaire de la grâce du Saint-Esprit.

Et elle tomba sur la troisième partie des fleuves et sur les fontaines. Les fleuves et les fontaines sont une métaphore dont se sert saint Jean pour exprimer le baptême et les grâces que le Saint-Esprit accorde aux justes dans cette vie. Or, ce sont là des fleuves et des fontaines de grâces dont cet hérésiarque empoisonna la troisième partie, en faisant tarir ces sources pour un nombre considérable de fidèles qui cessèrent d'y croire et d'y aller puiser.

#### VERS. 11. - Le nom de l'étoile était absinthe.

Ces paroles expriment la propriété de cette hérésie qui consistait à rendre amère, odieuse et insipide la grâce du Saint-Esprit aux hommes. Car de même que l'eau douce est agréable et désirable pour ceux qui ont soif, ainsi la grâce du Saint-Esprit et le baptême sont désirables pour les pécheurs, quand ils ont la foi en Jésus-Christ. Mais ce démon jeta l'absinthe de son infâme hérésie sur ces eaux, et les rendit amères aux hommes, qu'il remplit de présomption sur leurs propres forces et sur leur libre arbitre ; tandis que sans la grâce de Dieu, la pratique des bonnes œuvres est de sa nature amère comme de l'absinthe, surtout depuis le péché originel.

Et la troisième partie des eaux fut changée en absinthe, c'est-à-dire qu'une grande et notable partie des croyants fut infectée et corrompue par cette impiété.

Et plusieurs hommes moururent à cause des eaux, parce qu'elles étaient amères.

Par les hommes, l'apôtre désigne les prudents et les sages du siècle qui moururent de la mort de l'âme, à cause des eaux, c'est-à-dire, à cause de ces dogmes pervers sur la grâce et le baptême. Car elles étaient amères en apparence et dans l'estime et la fausse croyance des hommes qui les considéraient ainsi, tandis qu'au contraire elles étaient remplies de la douceur du Saint-Esprit qui vivifie l'âme altérée du pécheur par les eaux de sa grâce.

#### II. VERS. 12. - Le quatrième ange sonna de la trompette.

Ce quatrième ange fut l'hérésiarque Nestorius, évêque de Constantinople, qui parut sous Théodose le Jeune et le pape Célestin, l'an du Christ 428. A cette occasion fut convoqué le concile général d'Ephèse, le troisième des quatre principaux de ce temps, qui condamna Nestorius pour avoir enseigné contre la vérité de la foi catholique que Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'était pas né de la bienheureuse Vierge Marie comme Dieu, mais comme homme seulement; et que, par conséquent, Marie ne devait pas être appelée la Mère de Dieu, mais seulement la Mère du Christ. Il disait aussi qu'il y avait en Jésus-Christ deux personnes comme il y a deux natures, c'est-à-dire la personne divine et la personne humaine. Entichés lui-même combattit d'une manière admirable cette hérésie au temps du concile; mais parce qu'il se laissa emporter par la haine contre la fausse doctrine de Nestorius, il s'oublia au point de nier non seulement les deux personnes en Jésus-Christ, ce qui était juste, mais il nia encore les deux natures; de telle sorte qu'il accusait d'être comme entaché de nestorianisme ceux qui confessaient deux natures en Jésus-Christ, natures cependant bien distinctes entre elles. Ce nouvel hérésiarque tomba dans une telle démence, qu'il enseigna que le Christ n'est pas né de la Vierge Marie selon la chair, mais que son corps, comme un rayon de soleil, est descendu du ciel dans son sein, et qu'à l'instant de son incarnation sa chair fut changée en la divinité. C'est ainsi que la première de ces hérésies fut l'occasion de la seconde, l'an 448. On convoqua contre celle-ci le concile de Chalcédoine, le dernier des quatre principaux de cette époque sous l'empereur Marcien et le souverain Pontife Léon ler, en l'an 451.

C'est à cette occasion que saint Jean dit dans le contexte : Le quatrième ange, Nestorius, sonna de la trompette, en prêchant cette hérésie. Et la troisième partie du soleil fut frappée, et la troisième partie de la lune. Le soleil s'entend ici de la divinité, et la lune de l'humanité du Christ qui est comme le marchepied de Dieu. Le soleil signifie aussi Jésus-Christ, et la lune la bienheureuse Vierge Marie, ou encore l'Eglise catholique qui, tous, furent frappés ou attaqués, tant par l'hérésie de Nestorius que par celle d'Eutychès, sinon d'une manière intrinsèque, puisqu'en eux-mêmes ils sont invulnérables, du moins relativement aux fidèles croyants qui furent séduits et frappés de cécité par les ténèbres de ces erreurs.

Et la troisième partie des étoiles, etc. Les étoiles sont les évêques, les prélats et les docteurs qui, s'étant laissé envelopper et aveugler par la nuit de ces erreurs, s'égarèrent et sortirent de la vraie Eglise du Christ. Et ces hérésiarques blasphémèrent contre le nouveau et l'ancien Testament, et contre l'Evangile et les prophètes. C'est pourquoi saint Jean ajoute aussitôt : En sorte que leur troisième partie fut obscurcie, et que le jour perdit la troisième partie de sa lumière, et la nuit de même. C'est-à-dire, que les principaux témoignages du nouveau Testament, exprimés par le jour, et ceux de l'ancien, désignés par la nuit, sur la vraie humanité du Christ, sur son incarnation dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, et sur l'unité de sa personne divine, furent tellement obscurcis dans l'esprit des fidèles par la perfidie de ces deux hérésiarques, que ces témoignages cessèrent complètement de briller aux yeux des fidèles dans toute leur vérité. Or ces quatre hérésies dont il est parlé ici furent comme la porte de toutes les hérésies qui suivirent, et même qui précédèrent, puisque celles-ci en furent les prodromes, et celles-là les conséquences.

III. VERS. 13. - Et je vis, et j'entendis la voix d'un aigle qui volait au milieu de l'air, disant à haute voix : Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des trois anges qui doivent sonner de la trompette.

Dans ce verset, saint Jean annonce les maux et les tribulations immenses qui arriveront dans le monde entier à la voix des trois derniers anges. Une partie de ces calamités fut causée par les hérésies précédentes, et l'autre partie sera produite par les erreurs que nous décrirons dans les chapitres suivants.

Et je vis et j'entendis la voix d'un aigle qui volait au milieu de l'air, etc. Cet aigle, c'est saint Jean l'évangéliste luimême, qui s'éleva dans les hautes régions du ciel, par la révélation qui lui fut faite. Il vit en esprit tous les événements qui devaient avec le temps s'accomplir dans l'Eglise, jusqu'à la consommation des siècles. Et parce que les horreurs de ces derniers événements devaient surpasser encore celles des précédents, il a soin d'en informer la chrétienté tout entière, afin que les fidèles de bonne volonté qui en seront les témoins n'en soient point scandalisés, qu'ils ne tombent point et ne se laissent point induire en erreur, car les coups qu'on a pu prévoir sont ordinairement moins funestes.

*J'entendis la voix d'un aigle, etc...* disant à haute voix, comme pour faire pressentir la grandeur des tribulations à venir : *Malheur, malheur aux habitants de la terre, â cause des trois anges qui doivent sonner de la trompette*. Par les habitants de la terre, on entend tout le genre humain, y compris les bons et les méchants ; car tous seront les victimes de ces événements, comme nous le verrons plus loin<sup>10</sup>.

# SECTION II. SUR LE CHAPITRE IX. DU CINQUIÈME ET SIXIEME ANGE.

VERS. 1. - Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clef du puits de l'abîme lui fut donnée.

### § I. DU CINQUIÈME ANGE QUI SONNA DE LA TROMPETTE. CHAPITRE IX. - VERSET 1-12.

L'étoile qui tomba du ciel au son de la trompette du cinquième ange fut l'empereur Valence, zélé et puissant fauteur de l'hérésie d'Arius. Cette erreur commença à prendre de telles proportions sous ce prince, que c'est à juste titre que l'apôtre rapporte principalement à l'époque précise de son règne le retentissement de la cinquième trompette, en raison des dommages considérables qu'il causa à l'Eglise. Ce prince fit en effet plus de mal, en appuyant et en propageant cette hérésie qu'Arius n'en avait fait en la prêchant et en faisant retentir sa première trompette. Séduit par les flatteries de son épouse, qui s'était laissé prendre dans les filets de l'arianisme, et par la perfide éloquence d'Eudoxe, évêque de Constantinople, le plus coupable de tous les ariens, cet empereur devint l'un des plus ardents fauteurs de cette secte. Il se fit baptiser par ce même évêque, et s'obligea par serment à être toujours fidèle à cette doctrine impie. En effet, il la protégea avec un tel zèle qu'il devint un vrai persécuteur des chrétiens orthodoxes. Il n'épargna contre eux ni l'exil ni les supplices ; il les bannit des temples, et prohiba toutes leurs assemblées. Il fut un ennemi acharné des moines d'Egypte, qu'il arrachait de leur solitude pour les faire servir dans la milice. On peut voir la description de ses actes de fureur dans Théodoret et Baronius, qui les ont décrits. Nous ajouterons seulement que le plus perfide de ses forfaits fut qu'à l'instigation de l'impie Eudoxe, il envoya des prêtres ariens aux Goths, qui demandaient au contraire d'embrasser la vraie foi de Jésus-Christ. Il agit de la même manière à l'égard des Vandales, qui devinrent ensuite de si redoutables ennemis pour les catholiques, que pendant l'espace de 150 ans, ils inondèrent d'affreuses calamités la Thrace, les Gaules, l'Espagne, l'Afrique, l'Italie, la Bourgogne et d'autres pays encore, par des incursions incessantes, jusqu'à ce gu'enfin, sous l'empereur Justinien, l'an 527, Bélisaire et Narsès défissent et anéantissent ces barbares. (Ut habetur 21. Lib. spec. Hist. et pluribus chronologiis). Les Vandales étaient formés d'immenses peuplades barbares et belliqueuses, très habiles dans l'art de la guerre, et très redoutables par la célérité de leur marche. On peut se faire une idée de leurs dévastations par les épreuves douloureuses que l'Allemagne eut à subir dans notre siècle, de la part des protestants.

# VERS. 1. - Et le cinquième ange sonna de la trompette.

Cet ange est mis en cinquième rang, selon l'ordre de la narration et de la révélation de saint Jean, qui revient en arrière sur les conséquences et les terribles dommages qui résultèrent de l'erreur d'Arius. On sait, en effet, que ce fut l'impie Eudoxe, homme présomptueux et perfide, qui sonna de la trompette et persuada l'empereur Valence d'embrasser cette erreur.

L'apôtre continue : *Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre*. Il est question ici de l'empereur Valence comparé à une étoile, à cause de ses qualités distinguées, qui l'auraient fait briller parmi les princes, s'il ne les eut ternies dans les ténèbres de l'arianisme. Il est aussi comparé à une étoile, à cause des insignes de la dignité impériale, qui devraient toujours faire briller les empereurs et les élever au-dessus des princes et des peuples qui leur sont soumis, par une connaissance plus approfondie de la vraie foi et par la supériorité de leurs vertus. *Et je vis une étoile*, l'empereur Valence, *qui était tombée du ciel*, c'est-à-dire de l'Eglise militante du Christ sur la terre. L'apôtre dit au passé que cet empereur tomba à cause de son obstination et de son serment, qu'il exécuta en effet, puisqu'il mourut arien. Il est dit aussi qu'il tomba du ciel sur la terre, parce qu'il fut abandonné, méprisé, rejeté de Dieu, et même privé des honneurs de la sépulture ecclésiastique, après être mort misérablement.

Et la clef du puits de l'abîme lui fut donnée. Cette clef désigne la puissance impériale, qui lui avait été donnée d'en haut, et Dieu permit qu'il en usât d'une manière impie pour répandre partout l'hérésie d'Arius. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, c'est-à-dire qu'il ouvrit partout les voies à cette erreur, lui accorda la plus grande liberté, et l'appuya de tous ses efforts, en enlevant presque par toute la terre les églises et les évêchés aux catholiques, pour les consacrer au culte de l'erreur. Le puits signifie ici, par métaphore, l'hérésie d'Arius elle-même, et l'abîme désigne l'enfer ; car de même que c'est de l'abîme des mers que sortent les eaux qui se répandent sur la terre, c'est aussi de l'enfer que proviennent toutes les hérésies qui se répandent dans le monde.

VERS. 2. - Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il s'éleva du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise ; et le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits.

- II. Ces paroles expriment les maux horribles qu'enfanta cette abominable hérésie, soit dans l'Eglise catholique, soit dans l'empire romain.
- 1° Quant à l'Eglise, on le voit dans ces mots : *Et il s'éleva du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise.* Par la fumée, saint Jean nous fait voir l'exaltation, la promotion et l'extension de l'hérésie d'Arius ; car la fumée s'élève dans l'air, obscurcit la lumière, et s'étend sur la terre en se dilatant dans l'espace. Or, tel est le caractère des hérésies qui, après avoir rencontré des fauteurs semblables à Lucifer, qui en est le premier auteur, s'élèvent par-dessus tout et montent jusqu'aux plus hautes régions de l'intelligence, obscurcissent le soleil, ou la lumière de la vérité, la dévorent comme un chancre rongeur, et s'étendent sur la terre en corrompant les hommes, et en faisant même exterminer ceux qui veulent s'y opposer. L'hérésie d'Arius est comparée ici à la fumée d'une grande fournaise, à cause de son immense puissance et de sa longue durée, qui surpassèrent celles de toutes les autres, puisqu'elle dura jusqu'au règne de Justinien ler, l'an 527, et qu'elle eut pour fauteurs et sectateurs les Empereurs, les rois, les patriarches, les archevêques, les évêques, etc., les plus puissants et les plus distingués, comme on le voit dans l'histoire ecclésiastique.

Et le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits. Ces paroles indiquent une propriété particulière de cette hérésie, qui fut le dénigrement du nom du Christ et de son Eglise ; car le soleil représente le Christ, qui fut comme obscurci dans sa gloire extérieure, puisque les ariens nièrent qu'il est le Fils de Dieu, vrai Dieu lui-même et consubstantiel au Père ; et par ce blasphème, ils lui ravissaient ainsi sa gloire divine auprès des hommes. L'air signifie l'Eglise catholique, qui est illuminée par le Christ, comme le soleil visible répand sa lumière dans l'air. Or, sous le règne de Valence et de ses puissants successeurs, l'Eglise fut réellement obscurcie par l'arianisme, à cause du grand nombre de ceux qui l'embrassèrent. Au temps de l'empereur Zénon, on ne comptait pas le plus petit monarque qui fût catholique. Enfin, il est dit que le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits, parce que l'hérésie d'Arius n'aurait jamais acquis un tel empire, sans la protection que lui accorda Valence.

# III. VERS. 3. - Et des sauterelles sorties de la fumée du puits se répandirent sur la terre.

Saint Jean décrit dans ces paroles les horribles calamités que cette hérésie répandit sur l'empire romain et sur d'autres royaumes encore. Ces maux se divisent en deux parties, dont la première est renfermée dans ces paroles : *Il leur fut donné de les tourmenter* (les hommes) *durant cinq mois*. L'autre partie se trouve dans cet autre passage : *Et leur pouvoir était de nuire aux hommes durant cinq mois*. Pour comprendre ces choses, il faut se rappeler que Valence entraîna dans l'erreur d'Arius les Goths et les Vandales, qui avaient demandé d'être instruits dans la vraie foi, et que même il les força par un traité d'alliance de faire partie de sa secte, leur envoyant dans ce but des prêtres ariens. Mais peu de temps après, par une juste permission de Dieu, cette trame impie retomba sur la tête de Valence lui-même ; car les Goths, qui étaient divisés entre eux en plusieurs factions, s'unirent de nouveau, et pleins de confiance en leurs propres forces, ils maltraitèrent les Thraces et dévastèrent cruellement leur pays. Valence, qui se trouvait alors à Antioche, n'en fut pas plutôt informé, qu'il reconnut dans ces actes le funeste effet de l'erreur qu'il avait commise, car il perdit par cette circonstance un puissant allié dans cette nation, si guerrière et si utile à lui-même et à son empire. Quant à ses propres troupes, il en avait fait si peu de cas, qu'au lieu de les solder et de chercher à se les attacher, il exigea même qu'elles lui payassent un tribut, tant il est vrai que Dieu aveugle ceux qui s'éloignent de lui!

Après avoir dévaste la Thrace, les Goths marchent sur Constantinople ; Valence envoie contre eux Trajan, qui est aussitôt vaincu, mis en fuite et obligé de battre en retraite. Sur ces entrefaites, l'empereur veut essayer lui-même de tenter le sort des armes, mais il est à son tour vaincu et mis en déroute près d'Andrinople, et il périt misérablement, brûlé dans une cabane, l'an 378. C'est depuis lors que les Goths, les Vandales et les autres barbares prévalurent partout jusqu'au règne de Justinien, l'an 527 ; car, vers l'an de Jésus-Christ 403, dans la faction de Stilicon, qui avait opprimé auparavant Abagasius, roi des Goths, le tenant renfermé dans les défilés du Tésin avec une armée de 200,000 hommes, les Vandales, les Suèves, les Alains, les Bourguignons et toutes les hordes barbares envahirent les Gaules. C'est alors qu'Alaric, roi des Goths, réclamant le trône des Gaules qu'Honorius lui avait donné, s'irrita et vint mettre le siège devant Rome, l'an 409. Cette ville dut se racheter à prix d'argent, et, malgré cela, elle fut assiégée une seconde fois par ce même Alaric, qui s'en empara et la dépouilla de ses richesses pendant trois années consécutives, la soumettant ainsi à des épreuves plus dures, en quelque sorte, que s'il l'eût réduite. On peut voir dans Lechmanius, L. I, c. 31, et dans Baronius, combien l'empire d'Occident eut à souffrir des incursions d'Attila, des Huns et des autres barbares, sous le règne de Valentinien III, l'an de Jésus-Christ 451.

Plus tard Rome se voit de nouveau saccagée par Genséric, chef des Vandales. Odoacre, à son tour, dévaste l'Italie avec une puissante armée des Hérules, et s'en rend maître pendant 14 ans. Ce malheureux pays passe ensuite pour de longues années sous le joug de Théodoric, roi des Ostrogoths, prince barbare et adonné à l'avarice, qui défit Odoacre

devant Vérone, l'an 475. Sous l'empereur Zénon, les Vandales passent en Afrique, et leur roi Hunéric livre aux Maures 4,966 évêques et prêtres, pour être exportés dans les déserts, pendant que les Ostrogoths, de leur côté, occupent l'Italie, la Gaule, la Bourgogne et l'Espagne. C'est ainsi que ces hordes barbares courent de royaume en royaume et y portent la ruine et la désolation, jusqu'à ce qu'enfin, vers l'an de Jésus-Christ 510, Clovis, roi des Francs, ayant embrassé la foi catholique, défit et tua Alaric<sup>11</sup>, roi des Visigoths, qui régnait depuis 22 ans dans les Gaules. Enfin, l'an 527, Justinien le Grand étant monté sur le trône de l'empire, fit chasser les Vandales de l'Afrique par Bélisaire et Narsès, reprit Carthage, anéantit les Parthes, qui ravageaient la Syrie, tua Totila, qui, s'étant emparé de Rome, l'avait réduite en cendres, et chassa tous les Goths de l'Italie.

C'est ainsi que furent exterminés, après le cours de 150 ans, ces féroces nations, qui disparurent avec l'arianisme, que l'empereur Valence avait relevé, et c'est dès lors que la foi catholique recommença à fleurir et à prospérer. Cependant le venin d'Arius ne disparut pas complètement pour tout cela, car Narsès fit éclater avec une sorte de rage la jalousie qu'il nourrissait dans son cœur contre Justin le Jeune, gouverneur de l'Italie. Il rappela dans ce pays les Lombards, d'origine scandinave, qui se trouvant alors en Pannonie étaient infectés de l'arianisme<sup>12</sup>, et se servit de ce puissant et fidèle allié pour chasser les Goths. Les Lombards s'étant mis en marche avec les l'uns leurs alliés, sous la conduite d'Alboin leur roi, l'an 570, occupèrent d'abord la Gaule cisalpine, envahirent ensuite l'Italie, et établirent le siège de leur puissance à Pavie. Saint Grégoire, *Hom.* I, *in Evangelium*, et après lui le diacre Paul, L. I, c. 5, racontent qu'avant cette invasion, on vit de nuit de terribles signes au ciel, où l'on distinguait à l'œil des armées de feu rangées en bataille, et qu'on voyait même ruisseler le sang humain, qui fut en effet horriblement répandu dans la suite. C'est avec certitude que le même saint Grégoire considère (IV. Epist., lib. XXXIV, *Dial.* 3) l'invasion des Lombards en Italie comme l'une des plus cruelles persécutions de l'Eglise ; car tous les rois, si l'on en excepte seulement Agilulphe, qui, ayant renoncé à l'arianisme pour entrer dans la foi catholique avec toute sa nation, régna ensuite pendant 40 ans ; tous les rois, disons-nous, se montrèrent les plus fervents défenseurs de l'impiété d'Arius.

Ce terrible fléau ne dura pas moins de 150 ans, jusqu'au règne de Pépin, qui monta sur le trône des Gaules l'an 751, et s'étant emparé de Ravenne, à la demande du pape Etienne, il réprima Aristolphe, qui exerçait alors ses ravages en Italie et dans les états romains. Ensuite, son fils Charlemagne, à la prière du souverain pontife Adrien ler, rejeta du trône le successeur et le fils d'Aristolphe, s'empara de sa couronne, et mit ainsi fin à la tyrannie des Lombards. Enfin, vers l'an 774, par le secours de Dieu, cet empereur très pieux et très puissant relégua dans les gouffres de l'enfer la secte d'Arius, avec toute sa tyrannie et sa cruauté, et la foi catholique recommença à s'étendre au long et au large, et sur terre et sur mer, par la conversion des Slaves en Pannonie, des Huns, des Suèves, des Goths, des Ostrogoths; et en Allemagne, des Saxons, des Danois et de presque tous les Germains, surtout de la zone boréale. Suit dans le contexte:

#### IV. VERS. 3. - Et des sauterelles sorties de la fumée du puits se répandirent sur la terre.

Par les sauterelles on comprend les barbares du Nord, et spécialement et principalement les Goths et les Vandales, infectés d'arianisme. C'est par métaphore que l'apôtre les représente sous la forme de sauterelles,

- 1° pour en faire comprendre la multitude qui devait se répandre partout, chez les peuples et les nations, comme les sauterelles ; car le martyr Méthodius, Jordan Gothus et le diacre Paul rapportent que c'est du Nord que vinrent les Mussagèthes, les Huns, les Amazones, les Cimbres, les Parthes, les Lombards, les Hérules, les Suèves, les Bulgares, les Danois, les Daces, les Allemands, les Slaves, les Bourguignons, les Livoniens, les Serviens, les Normands et les Celtes, etc. Toutes ces nations se répandirent sur la terre comme des sauterelles, dans les temps fixés et permis de Dieu, et ravagèrent tout ce qui se présentait devant elles, de telle sorte qu'on peut les considérer à juste titre comme des fléaux que Dieu s'était réservés pour châtier le monde entier, et la chrétienté en particulier, selon cette parole du prophète Jérémie, I, 14 : « Le mal viendra de l'aquilon sur tous les habitants de la terre ». Ibid., IV, 6, 7, 9 : « Je ferai venir de l'aquilon un mal horrible et un grand ravage. Le lion s'est élancé hors de sa tanière ; le brigand des nations s'est élevé ; il est sorti de son pays pour faire de votre terre une solitude : vos villages seront ravagés et demeureront sans habitants, etc. »
- 2° Comme les sauterelles sautent de place en place, et qu'en cherchant leur nourriture elles ruinent et dévorent les champs, les prés, les moissons et les fleurs, ainsi ces nations barbares passèrent de l'Espagne dans la Thrace, en Afrique, et de là en Italie, puis dans les Gaules, etc., en ravageant et dévastant tout.
- 3° De même que les sauterelles sont très agiles, et qu'elles échappent par un seul saut à la main qui veut les saisir, ainsi ces nations se constituèrent tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre.

Et des sauterelles sorties de la fumée du puits se répandirent sur la terre, parce que, par l'appui que l'hérésie d'Arius trouva dans l'empereur Valence, toutes ces nations en furent infectées ; et ces sauterelles... se répandirent, etc., par un juste jugement de Dieu, sur la terre de l'empire, contre Valence lui-même, et ensuite sur les autres terres et royaumes, comme on l'a dit.

Et il leur fut donné une puissance comme celle des scorpions de la terre.

La puissance que ces peuples tenaient de Dieu et de la nature est comparée à celle des scorpions,

1° en raison de leur arme ; car le scorpion a sur sa partie antérieure la forme d'un arc, et porte à sa queue comme une flèche qui est un dard venimeux avec lequel il donne la mort à l'homme : or, c'est ainsi que ces nations avaient pour arme une espèce d'arbalètes au moyen desquelles ils lançaient des dards aigus et subtils, empoisonnés pour la plupart, et causaient ainsi des blessures graves et même mortelles. L'arme dont se servaient ces nations avait de plus cette ressemblance particulière avec les scorpions, en ce que ces animaux portent dans leur partie antérieure des bras qui ont la forme d'un arc ; et c'est ainsi que tout leur corps, qui est terminé par une queue armée d'un dard, représente à peu près dans son ensemble la forme de l'arbalète armée d'une flèche.

- 2° En raison de la célérité, car le scorpion est très agile avec sa queue pour blesser l'homme, et c'est ainsi que ces nations étaient très adroites et très exercées dans le maniement de leurs armes, avec lesquelles elles faisaient pleuvoir leurs flèches meurtrières sur leurs ennemis. C'est pourquoi il était très difficile de leur faire la guerre, et l'on obtenait rarement la victoire sur elles.
- 3° On trouve cette ressemblance avec le scorpion dans la perfidie des ariens, qui était vraiment comme un venin subtil et dangereux, au moyen duquel ils infectèrent successivement toutes les nations et presque le monde entier, occupant l'un après l'autre tous les royaumes, et constituant des rois ariens partout.
- 4° Le scorpion est un animal dangereux, rusé et adroit, qui se cache dans les fentes des pierres, et dans les angles des murailles et des habitations, pour surprendre les hommes à l'improviste, et blesser à mort quiconque n'a pu les prévenir. Or, tel était le caractère de ces nations barbares et féroces, très rusées dans l'art de la guerre et très ingénieuses dans l'invention des machines, et en même temps elles étaient prudentes, et savaient parfaitement tendre des embûches à leurs ennemis pour les surprendre à l'improviste, et s'emparer de leurs pays et de leurs villes. C'est ainsi qu'ils couvrirent le monde de ruines et de dévastations.

# VERS. 4. - Et ils reçurent la défense de nuire à l'herbe de la terre.

Ces paroles nous montrent la restriction de la puissance arienne selon la volonté de Dieu, pour la conservation de son Eglise et l'avantage de ses élus. Car la justice divine permet, dans ses conseils impénétrables, la plupart des maux et des calamités de ce monde, de telle manière qu'il ne puisse pas en résulter une complète extermination ; et Dieu sait modérer et diriger les maux qu'il nous fait subir, pour qu'ils servent de châtiments infligés aux pécheurs et aux impies, et d'épreuves aux élus. Dieu sait aussi tirer du mal des biens sublimes et admirables. Et ils reçurent la défense, c'est-à-dire, que la barbarie et la puissance de ces nations fut modérée et contenue par les décrets de Dieu. Pour les empêcher de nuire à l'herbe de la terre, c'est-à-dire, afin qu'ils épargnassent dans leurs massacres le peuple chrétien, métaphoriquement représenté par l'herbe de la terre.

Et à tout ce qui était vert. Ce passage s'applique à la nation française, qui fut en effet épargnée par les Goths et les Vandales, et réservée comme une jeune vigne pour la foi catholique, qu'elle embrassa avec son roi Clovis, lequel céda enfin aux continuelles sollicitations de sainte Clotilde, son épouse, l'an 500 de l'ère chrétienne. Ce fut à la suite d'une brillante victoire remportée par le secours du ciel sur les Allemands, qu'il se fit catholique, et délivra l'Italie de l'arien Alaric, roi des Visigoths, qu'il tua.

Ils reçurent la défense de nuire à l'herbe de la terre, etc..., et à tous les arbres, c'est-à-dire, aux prélats et aux prêtres qui échappèrent presque tous à la mort, bien qu'ils eussent beaucoup à souffrir, surtout en Afrique, de la part de Hunéric, roi des Vandales.

Mais seulement aux hommes qui n'auraient pas le signe de Dieu sur le front. Ces paroles se rapportent au reste des païens qui n'avaient pas encore reçu le caractère du baptême ; on sait, en effet, qu'un grand nombre d'entre eux furent tués en Afrique par les Vandales, et aussi dans les autres contrées que les barbares envahirent. Cependant, comme les ariens se glorifiaient du nom de chrétiens, ils épargnèrent la mort aux catholiques, bien qu'ils les affligeassent de beaucoup de calamités, et qu'ils leur fissent subir l'exil et d'autres adversités, comme on le voit dans l'histoire ecclésiastique.

# VERS. 5. - Et il leur fut donné non de les tuer.

Ce passage se rapporte de nouveau aux chrétiens dont on a parlé plus haut. La sainte Ecriture passe quelquefois, dans le même passage, de certaines personnes à d'autres, comme si celles-ci étaient les mêmes que les premières. Ps. LXXVII, 38 : « Quand il les frappait, alors ils le cherchaient, etc. », où l'on voit évidemment que les personnes qui avaient été frappées à mort par le Seigneur, n'étaient point celles qui le cherchaient. Or, c'est de la même manière que saint Jean parle ici des habitants de l'Afrique, dont les uns étaient chrétiens et les autres païens ; et c'est ainsi que, passant des uns aux autres, il dit dans le même texte : Et il leur fut donné, c'est-à-dire, Dieu permit ces nations, non pas de tuer les chrétiens, mais de les tourmenter. C'est ce qui arriva en effet, lorsque les évêques, les docteurs et d'autres catholiques furent envoyés en exil, et que quelques-uns même furent maltraités et persécutés de diverses manières sans que pour cela ils perdissent la vie. Car, comme nous l'avons dit, Hunéric, roi des Vandales, souleva une forte persécution contre les orthodoxes, en Afrique, et, d'un seul trait, il livra aux Maures 4,966 évêques et prêtres, pour les faire transporter dans les déserts. Son successeur fit la même chose, et même pis encore ; car il fit arracher la langue à des évêques orthodoxes, ce qui ne les empêchait cependant pas, par un miracle de Dieu, de parler et de prêcher. On voit au reste dans l'histoire avec quelle cruauté ils ravagèrent la France et en persécutèrent les habitants. On sait en effet, de la même source, combien les Vandales et les Huns causèrent de dommages dans les Gaules. On se rappelle qu'Alaric, roi des Goths, mit le siège devant Rome, qu'il leva ensuite, et que l'année suivante il revint devant cette ville, dont il s'empara et qu'il affligea par trois années de pillage, sans cependant en livrer les habitants au fil de l'épée. L'histoire n'est-elle pas pleine des cruautés d'Attila, roi des Huns, appelé le fléau de Dieu ; de Genséric, roi des Vandales ; de Totila et d'Odoacre ? Et ne savons-pas combien ces barbares et d'autres encore tourmentèrent les chrétiens de mille manières différentes, tantôt en les mettant en captivité, tantôt en les spoliant, tantôt en leur infligeant d'horribles tourments, dans les incursions successives qu'ils firent presque dans le monde entier.

C'est pourquoi le texte ajoute expressément : Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter, à cause de divers crimes commis par les chrétiens eux-mêmes en plusieurs lieux, et dans les Gaules en particulier, et à cause du relâchement de la discipline ecclésiastique. Durant cinq mois. Ces paroles désignent la durée de la puissance et de l'empire de ces nations ariennes. A cette occasion, il faut remarquer que, dans l'Ecriture, les jours comptent pour des années. Or, comme les mois sont de 28, 30 ou 31 jours, en prenant un mois de 28 jours, deux mois de 30 jours, et deux autres

mois de 31 jours, on aura cinq mois, qui font 150 jours, sait 150 années, qui sont précisément la durée du règne des Goths, depuis l'an de Jésus-Christ 377, jusqu'à l'an 527, comme on l'a dit plus haut.

Et leur tourment était semblable à celui du scorpion lorsqu'il pique l'homme.

- 1° On trouve dans ces paroles une autre propriété caractéristique de ces nations ; car elles furent comme une plaie dans l'Eglise catholique, elles infectèrent beaucoup de fidèles et leur causèrent la mort spirituelle, en répandant le poison de l'arianisme dans les contrées qu'elles occupèrent. C'est pourquoi les plaies de ces ennemis de l'Eglise, peuvent être parfaitement comparées à la pigûre du scorpion ; car,
  - a) de même que cet animal, lorsqu'il veut nuire, ouvre d'abord avec son dard la peau de sa victime ;
  - b) qu'il fait couler son venin dans la plaie ;
  - c) qu'il cause une blessure dangereuse ;
- d) qu'il s'ensuit même la mort, si l'on n'y apporte pas à temps les remèdes convenables ; ainsi ces nations s'introduisirent avec la force des armes dans les royaumes, pour avoir l'occasion d'y nuire et d'y établir leur puissance.
- 2° Ils répandirent dans le corps de l'Eglise, qui est établie par toute la terre, le venin de l'erreur dont ils empoisonnèrent les divers peuples.
  - 3° Ils firent une profonde et dangereuse blessure, en foulant aux pieds l'Eglise et toutes les choses saintes et sacrées.
- 4° Enfin, ils causèrent la mort spirituelle à un grand nombre de catholiques, qui abandonnèrent la vraie foi à la vue d'un tel scandale. Les justes qui persévérèrent dans leur fidélité, étaient affligés et tourmentés en présence de tant de calamités auxquelles ils ne pouvaient remédier. D'où l'apôtre ajoute aussitôt :
- VERS. 6. En ce temps les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas ; ils souhaiteront de mourir, et la mort fuira loin d'eux.
- V. C'est en effet le propre des saints et des âmes pieuses d'être beaucoup plus affligés que s'ils devaient endurer la mort même, à la vue de la perte générale des âmes, de la séduction des innocents, de la défection des fidèles, du mépris des choses saintes, de la ruine des églises, de l'exil des justes et des blasphèmes des méchants. Car ils ne peuvent y remédier, ni empêcher la prévarication dont ils gémissent dans leurs cœurs. C'est alors qu'ils pleurent en présence du Seigneur, désirant mourir plutôt que de voir les maux de leur peuple. Nous en avons un exemple dans l'Ecriture, qui rapporte de Juda, L Mach., III, 59 : « Il vaut mieux pour nous mourir dans le combat, que de voir les maux de notre peuple et de notre sanctuaire ».

En ce temps les hommes chercheront la mort, etc. Ces paroles signifient l'affliction et la désolation de cette époque de l'arianisme; et, parce que ces malheurs étaient immenses, surtout pour les prélats de l'Eglise, l'apôtre ajoute: ils souhaiteront de mourir, et la mort fuira loin d'eux. On voit, en effet, par ce qui précède, combien fut grande cette affliction et cette désolation. Elle dura l'espace considérable de 150 ans; elle envahit successivement presque tous les royaumes; et l'on sait que l'Eglise et ses prélats n'ont jamais tant à souffrir que lorsqu'ils ont les empereurs, les rois et les princes pour adversaires; car, alors, les colonnes mêmes de l'Eglise s'écroulent, comme Dieu le permit particulièrement au temps de Zénon, où la religion catholique ne comptait pas un seul prince régnant, parmi les fidèles. Il est dit que: Les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas, pour marquer la différence de leur état avec celui des martyrs; car, au temps des premières persécutions, les fidèles cherchaient joyeusement et trouvaient une mort glorieuse au milieu des supplices, tandis que dans celle-ci, Dieu permit que ses élus fussent horriblement et longtemps tourmentés, sans obtenir la gloire du martyre; ce qui était le plus pénible à supporter pour des hommes justes.

VERS. 7. - Et la figure des sauterelles était semblable à des chevaux préparés au combat ; elles portaient sur leurs têtes comme des couronnes qui paraissaient d'or.

Dans ce texte, l'apôtre continue de développer et d'expliquer les paroles précédentes ; et comme il avait dit que les Goths et les Vandales étaient des sauterelles, il indique maintenant les conditions et les propriétés de ces nations sous ce nom de sauterelles.

- 1° Et la figure des sauterelles, c'est-à-dire des Goths et des Vandales, était semblable à des chevaux préparés au combat, pour annoncer qu'elles seraient guerrières, féroces et courageuses. Car, de même que les chevaux qui sont sur le point de combattre, et qui entendent les clairons et les trompettes, agitent leur crinière, écument, labourent la terre de leurs pieds, sont presque indomptables, se montrent magnanimes, manifestent leur ardeur par des hennissements, foulent tout à leurs pieds et courent, enfin, à la victoire à travers tous les obstacles ; ainsi ces peuples du Nord attendaient et désiraient le combat avec impatience, et signalaient, pour ainsi dire, par les mêmes gestes, leur ardeur, leur courage et leur intrépidité. C'est pourquoi l'apôtre dit qu'ils étaient semblables à des chevaux préparés au combat ; car les chevaux sont disposés à courir au combat chaque fois qu'il plaît à leur cavalier de les monter pour les y conduire. Or, tels étaient ces peuples justement appelés le fléau de Dieu n'attendant que le signal de la volonté divine pour aller dans le monde, châtier les chrétiens. Voilà pourquoi il est dit : « Tout mal viendra de l'aquilon ». C'est donc avec autant d'éloquence que de vérité, que saint Jean nous représente ces peuples semblables à des chevaux préparés au combat.
- 2° Elles (les sauterelles) portaient sur leurs têtes comme des couronnes qui paraissaient d'or. Ces paroles dénotent le faux éclat de l'adresse, de l'astuce, de la prévoyance et de la prudence humaine, propriétés par lesquelles ces nations barbares devaient surpasser les autres peuples et même les chrétiens, selon cette parole de Jésus-Christ, Luc, XVI, 8 : « Les enfants de ce siècle sont plus habiles dans la conduite de leurs affaires, que les enfants de lumière ». Elles portaient comme des couronnes qui paraissaient d'or, non pas que ce fussent des couronnes comme celles que portent les rois, mais parce que la sagesse est souvent comparée à une couronne ; car la sagesse doit former les rois et les couronnes que la sagesse est souvent comparée à une couronne ; car la sagesse doit former les rois et les couronnes que la sagesse doit former les rois et les couronnes que la sagesse doit former les rois et les couronnes que la sagesse doit former les rois et les couronnes que la sagesse doit former les rois et les couronnes que la sagesse doit former les rois et les couronnes que la sagesse est souvent comparée à une couronne ; car la sagesse doit former les rois et les couronnes que la sages est souvent comparée à une couronne ; car la sages et les couronnes que la sages est souvent comparée à une couronne ; car la sages est souvent comparée à une couronne ; car la sages est souvent comparée à une couronne ; car la sages est souvent comparée à une couronne ; car la sages est souvent comparée à une couronne ; car la sages est souvent comparée à une couronne ; car la sages est souvent comparée à une couronne ; car la sages est souvent comparée à une couronne ; car la sages est souvent comparée à une couronne ; car la sages est souvent comparée à une couronne ; car la sages est souvent comparée à une couronne ; car la sages est souvent comparée à une couronne ; car la sages est souvent de la couronne ; car la sages est souvent de la couronne ; car la couronne ; car la couronne ; car la couronne ; car la couronne ; c

ner ; et ces couronnes étaient comme des couronnes qui paraissaient d'or, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas absolument d'or, mais elles ressemblaient à l'or, pour exprimer la différence de la sagesse mondaine avec la vraie sagesse céleste, qui seule est véritablement semblable à l'or.

- 3° Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Ce passage indique que ces nations devaient être chrétiennes. Car il faut savoir que dans ce chapitre, il est question de deux classes différentes d'hommes :
  - a) des hommes qui ne sont pas marqués au front, et ce sont les païens et les gentils, comme on l'a dit plus haut ;
- b) et des hommes simplement dits, qui sont les catholiques et les vrais chrétiens dont nous avons fait mention, en parlant des afflictions que les Vandales leur firent subir.
- « En ce temps les hommes chercheront la mort », c'est-à-dire que, parce que ces nations barbares étaient baptisées et se glorifiaient du nom de chrétien, bien qu'elles ne fussent réellement pas chrétiennes, puisqu'elles étaient infectées de l'erreur d'Arius, c'est avec raison que, pour les distinguer parfaitement tant des païens que des catholiques, l'auteur de l'Apocalypse nous dit que leurs visages étaient comme des visages d'hommes.
- VERS.  $8.-4^{\circ}$  Et leurs cheveux étaient comme ceux des femmes, parce que ces nations laissaient croître leur chevelure, comme on le voit encore quelquefois de nos jours. La chevelure longue indique la force, et bien qu'elle ne soit plus en usage, elle était néanmoins très utile aux guerriers de ce temps pour les préserver contre le froid et l'humidité dans les bivouacs, etc. L'Ecriture dit que la force de Samson consistait dans sa chevelure qu'il ne faisait point couper, comme les Nazaréens parmi les Juifs. Ainsi il parait vraisemblable que ces nations dont parle saint Jean avaient la coutume de laisser croître leurs cheveux dès l'enfance sans jamais les couper ; et c'est pourquoi il est dit que leurs cheveux étaient comme ceux des femmes.
- 5° Et leurs dents comme des dents de lion. Ces paroles indiquent la férocité, la fureur et la force qui distinguaient ces nations de toutes les autres. Car de même que le lion est considéré comme le plus fort et le plus terrible des animaux, ayant sa principale force dans sa tête et dans ses dents avec lesquelles il ravit, déchire et dévore tout ce qu'il rencontre ; de même aussi ces nations devaient être les plus féroces, les plus cruelles et les plus puissantes, pour déchirer et dévorer les autres.

#### VERS. 9. - 6° Elles portaient des cuirasses comme des cuirasses de fer.

Les guerriers portent la cuirasse pour parer les traits et les coups de l'ennemi. Ce mot cuirasse dérive de cuir ; anciennement les guerriers munissaient leur poitrine du cuir le plus dur et le plus fort, celui des chameaux ou d'autres animaux, comme on le fait maintenant avec des cuirasses de fer. C'est pourquoi il est dit dans le texte : *Elles portaient des cuirasses comme des cuirasses de fer.* C'est-à-dire, que ces nations marchaient à l'ennemi avec la plus grande précaution, fortement armées et bien munies, ne s'exposant pas témérairement aux traits et aux lances. Leurs cuirasses étaient faites d'un cuir si dur et si fort qu'elles peuvent parfaitement être comparées au fer, et elles étaient en même temps si souples et si bien ajustées, qu'elles résistaient aux traits comme si elles eussent été de fer.

7° Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chariots à plusieurs chevaux courant au combat.

Il est dit ici que ces nations avaient des ailes pour exprimer leur vélocité dans leurs expéditions guerrières. Elles paraissaient voler de royaume en royaume et de contrée en contrée avec leurs armées, dont le mouvement rapide produisait un bruit épouvantable, et ravageant tout sur leur passage, comme on l'a dit plus haut, lsa., VII, 18 : « En ce jour-là, le Seigneur, d'un coup de sifflet, appellera la mouche qui est à l'extrémité du fleuve de l'Egypte, et l'abeille de l'Assyrie. Et elles viendront, et elles se reposeront près des torrents et dans les creux des rochers, et sur les haies et sur tous les arbrisseaux ».

- a) Par les mouches et les abeilles, le prophète désigne les nations guerrières.
- b) Par les ailes on comprend aussi les ailes des armées de ces nations qui, étant rangées en bon ordre de bataille, volaient au combat et attaquaient l'ennemi avec tant de courage, d'animosité, d'entrain et de clameurs, que la terre en était ébranlée.

On voit la même chose dans l'Ecriture, I. Mach., IX, 13 : « Et la terre fut émue de la voix des armées ». Et comme ces nations s'étaient acquis une grande réputation de courage et de valeur militaire, non moins que d'habileté dans l'art de faire la guerre, elles remportaient facilement la victoire sur l'ennemi prévenu et démoralisé. Et c'est de là que *le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chariots à plusieurs chevaux courant au combat.* Car lorsqu'une grande multitude de combattants courent au combat avec les nombreux équipages de guerre qui les accompagnent ordinairement, ils font un bruit si horrible, qu'ils inspirent la terreur et l'effroi, et le son des trompettes et des clairons ne font qu'ajouter à cet horrible tumulte. Les chevaux eux-mêmes, excités et animés, courent, sautent, hennissent et dressent leurs crinières, montrant ainsi leur joie et leur courage. Ainsi faisaient la guerre et couraient à l'ennemi ces nations belliqueuses et barbares.

# VERS. 10. – 8° Leurs queues étaient semblables à celles des scorpions : elles y portaient un aiguillon.

Par ces queues on comprend métaphoriquement les suites funestes des incursions de ces barbares, qui furent une ruine et une dévastation universelle de tous les royaumes qu'ils parcoururent à diverses époques. Ces paroles indiquent aussi les dommages considérables que ces peuples causèrent à l'Eglise. Leurs queues portaient un aiguillon. Ces aiguillons signifient aussi les diverses erreurs que ces nations laissèrent après elles, de la même manière que certains animaux venimeux laissent après eux leur aiguillon dans la plaie qu'ils ont faite.

9° Et leur pouvoir était de nuire aux hommes durant cinq mois.

On nous montre dans ce passage la seconde partie des maux qui résultèrent de cette hérésie pour l'Eglise en général, et pour l'empire romain en particulier. Nous y voyons d'abord la longueur du temps pendant lequel les Lombards firent

peser sur l'Italie leur joug de fer. Ces Lombards étaient une méchante nation, le repaire et le centre de toutes les autres nations barbares qui, lorsque les Huns, qui étaient leurs alliés, eurent abandonné la Pannonie, suivirent leur roi Alboin pour envahir la Gaule Cisalpine et ensuite l'Italie, et pour y exercer leurs ravages pendant 150 ans, comme on l'a expliqué plus haut. D'où l'on doit conclure que les cinq premiers mois dont il est parlé dans le texte désignent le temps de l'occupation de l'Italie et des autres contrées par les Goths et les Vandales, et les cinq autres mois indiquent la durée du joug des Lombards sous lequel l'Eglise et l'empire romain eurent tant à gémir. Il est historiquement vrai que leur règne fut plus long et dura de 190 à 200 ans ; mais le texte a néanmoins raison de dire qu'ils ne nuisirent que pendant 150 ans, puisqu'un de leurs rois, Agilulphe, s'étant fait catholique avec toute la nation, cessa d'être hostile pendant tout son règne qui dura 40 ans. Or, en retranchant ce chiffre du précédent, on obtient, selon le texte, la durée du temps pendant lequel ils nuisirent aux hommes. Et leur pouvoir était de nuire aux hommes durant cinq mois. S'il n'est pas fait mention du restant de leur règne, c'est parce que c'eût été superflu ; or, le Saint-Esprit n'inspire et n'écrit rien d'inutile.

VERS. 11. - 10° Elles avaient au-dessus d'elles pour roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et en grec Apollyon, et en latin l'Exterminateur.

Par ce roi-ange, le Saint-Esprit désigne un être d'une nature distinguée et supérieure ; et c'est l'ange des principautés qui, à la tête de ses mauvais anges, vient soutenir les méchants dans leur guerre impie, et les pousser à affliger, à combattre et à détruire l'Eglise de Jésus-Christ, si c'était possible. Le texte n'indique qu'un seul et le principal de ces anges qui est le représentant de tous les autres ; c'est pour nous faire comprendre que tous les impies, les hérétiques et leurs fauteurs et promoteurs, n'ont en commun qu'un seul et même but, qui est de faire sans cesse une guerre de ruine et d'extermination à Jésus-Christ et à son Eglise. Pour mieux expliquer ce passage, nous ne devons pas passer sous silence que, selon saint Denis et l'opinion générale des saints docteurs, les anges déchus conservèrent intactes leurs qualités naturelles ; et, que conséquemment, ils continuèrent de posséder entre eux la distinction des ordres, selon la distinction de leurs natures. De plus, les docteurs admettent communément qu'un certain nombre d'anges se montrèrent rebelles à Dieu dans chacun des ordres ou des neuf chœurs, de sorte que leurs noms de distinction furent retenus parmi les démons. Or, le premier de ces ordres dans la hiérarchie infernale est celui des principautés dont les mauvais anges ont le droit et le pouvoir de la prééminence dans les différents royaumes, et dans les guerres générales et particulières. D'où il arrive que, par opposition aux saints anges, qui sont envoyés de Dieu pour exciter au bien les royaumes et les nations, les mauvais anges de même ordre sont accrédités par Lucifer pour les pousser au mal et à la tyrannie contre les chrétiens, et pour bouleverser par la guerre l'Eglise militante, etc. Tout ce qu'ils peuvent faire de mal dans le royaume de Dieu par sa permission, ils l'exécutent par leurs satellites qu'ils dominent, et qui sont les impies, les hérétiques et les mauvais chrétiens. Car bien que tous les royaumes et tous les hommes aient de bons et de mauvais anges qui les inspirent, les bons anges ont la prédominance sur les mauvais, ou les mauvais sur les bons, selon la condition de ces royaumes, selon le choix de la volonté humaine, et aussi selon que Dieu le permet. Et c'est du mauvais ange qui présidait dans les guerres des Goths et des Vandales que le texte ajoute : Elles (ces nations) avaient au-dessus d'elles pour roi l'ange de l'abîme. Dans un état, le roi est celui qui a la prédominance sur tous les autres, tous ses sujets lui obéissent, écoutent sa voix, et le suivent même à la guerre. Or, tous les hérétiques constituent un vrai royaume dont le prince a toujours été et sera toujours Lucifer qui, par ses différents chefs qui lui sont subordonnés, conduit à la guerre de ce monde, contre le Christ et son Eglise, les sectaires et les impies, quelque soient la classe et l'époque auxquelles ils appartiennent. Et c'est de Dieu seul qu'il tient son pouvoir, ou du moins la permission de nuire aux hommes dans les grands comme dans les petits états.

Elles avaient au-dessus d'elles pour roi l'ange de l'abîme dont le nom en hébreu est Abaddon, et en grec Apollyon, et en latin l'Exterminateur. Ici la question est de savoir pourquoi ce nom de l'ange de l'abîme est exprimé en trois langues. Pour y répondre, il faut savoir que saint Jean écrivit l'Apocalypse pour l'Eglise universelle ; or, ces trois langues sont les principales, et elles renferment ou représentent toutes les autres. En outre ces trois langues représentent, par les principales nations et les principales époques de ces langues, toute l'Eglise catholique depuis son origine jusqu'à sa consommation

- 1° L'Eglise prit son origine et commença à fleurir parmi les Juifs ou les Hébreux les plus distingués par leur sainteté, qui se convertirent à la foi de Jésus-Christ, et dont le nombre était très restreint, à la vérité, en proportion de toute la nation. Or, ce fut de ces mêmes Hébreux devenus chrétiens que surgirent les premiers hérétiques qui, étant excités par Satan, entreprirent de faire la guerre à l'Eglise du Christ. On sait par les Actes des Apôtres que leurs principaux griefs furent la circoncision et le joug de la loi de Moïse, qu'ils prétendaient imposer aux gentils.
- 2° Vint ensuite l'Eglise grecque formée des païens ; cette Église brilla principalement par le nombre, la science et la vertu de ses saints docteurs. Mais un grand nombre de ces Grecs, séduits par l'ange de l'abîme, déclarèrent une guerre acharnée à l'Eglise de Jésus-Christ, en enseignant les dogmes les plus dangereux, et en introduisant des schismes contre les souverains Pontifes, successeurs légitimes de saint Pierre. Le plus scélérat d'entre eux fut Arius qui, comme on l'a dit, étant appuyé par l'empereur Valence, corrompit les Goths et les Vandales. Mais, par un juste jugement de Dieu, cette puissance impie fut enfin brisée, et cette Eglise grecque, avec tout son empire, souillée de mille erreurs, tomba sous le pouvoir des Turcs et leur devint tributaire, comme elle continue de l'être en partie. Voir là-dessus *l'Hist. ecclésias-tique*.
- 3° A l'Eglise grecque et à l'empire d'Orient succéda l'Eglise latine et l'empire d'Occident, par la conversion de toutes les nations qui en faisaient partie, particulièrement au temps de Charlemagne. Cette Eglise conservera son empire en Occident jusqu'à la venue du fils de perdition. A l'époque où l'Eglise devint latine, elle comptait 800 ans d'existence. Elle se trouvait alors dans son quatrième âge, jouissant d'une paix et d'une tranquillité parfaite. Elle fut libre de toute hérésie

pendant 200 ans, jusqu'à Bérenger le sacramentaire, qui s'éleva contre elle dans les Gaules. Cet hérésiarque nia, comme nous l'avons déjà dit, la transsubstantiation et la présence réelle du corps et du sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans la très sainte Eucharistie. Satan, ou l'ange de l'abîme, ne peut souffrir que l'Eglise soit en paix ; c'est pourquoi il essaya plusieurs fois après Bérenger de continuer la guerre contre l'Eglise au moyen d'hommes impies, comme on le voit dans *l'Histoire ecclésiastique*. Mais tous ses efforts furent paralysés, et ne causèrent que peu ou point de dommage à l'Eglise, qui parvint toujours à réprimer les hérétiques par la piété de ses princes, par la vigilance de ses Pontifes, et surtout par la protection de Dieu. En examinant les diverses hérésies, on voit qu'elles préparèrent celle de Luther, ce monstre, ce dragon infernal auquel l'Allemagne donna le jour l'an 1517, et dont le but évident était la ruine complète de l'Eglise latine. Cet hérésiarque rappela de l'enfer toutes les hérésies précédentes et les vomit de sa bouche impure contre cette Eglise, comme on le verra dans la suite. On voit donc clairement par ce que nous venons de dire, pourquoi saint Jean, écrivant pour l'Eglise universelle, donne en trois langues le nom de cet ange de l'abîme : c'est afin de nous faire comprendre que c'est toujours le même démon, autrefois le roi, le chef et le docteur des Goths et des Vandales, qui présida à la secte d'Arius par les Lombards. Et c'est ce même démon qui sera le chef, le roi, le docteur et le séducteur de tous les hérétiques qui arriveront dans la suite, et particulièrement de ceux de nos jours qui renient le chef visible de l'Eglise.

VERS. 12. - Le premier malheur a passé, et voici deux autres malheurs qui viennent après.

# § II. DU SIXIÈME ANGE QUI SONNA DE LA TROMPETTE. CHAPITRE IX - VERSET 13-20.

# I. VERS. 13. - Et le sixième ange sonna de la trompette.

Lors donc que le règne des Lombards et des Goths eut été détruit, et que l'hérésie d'Arius eut été reléguée en enfer, l'Eglise du Christ jouit d'un repos parfait, et n'eut aucune hérésie à déplorer depuis l'an 800 de l'ère chrétienne, jusqu'à l'apparition du diacre Bérenger dans les Gaules, l'an 1048, qui osa nier la présence réelle de Jésus-Christ dans la très Sainte Eucharistie. L'an 1117, Durandus de Wandoch enseigna avec un autre sectaire, dans l'Aragon, que le mariage n'est qu'un concubinage déguisé ; mais ils furent brûlés l'un et l'autre, et par là on, mit fin à cette hérésie naissante, C'est ainsi que furent supprimées dès leur origine toutes les hérésies qui parurent ; de sorte que l'Eglise latine et l'empire d'Occident n'eurent aucun malheur considérable à déplorer jusqu'en l517, où parut en Allemagne Martin Luther, qu'on peut considérer comme le prince des hérésiarques. Le saint prophète ne décrit pas tous les moindres maux qui arriveront dans l'Eglise, mais il se borne aux principaux, laissant de côté ces hérésiarques intermédiaires et de peu d'importance qui ne furent que, comme nous l'avons dit, le prodrome du grand malheur que nous allons décrire. Et voilà pourquoi il s'applique à dépeindre dans ce cinquième âge, et sous la figure du sixième ange sonnant de la trompette, le plus grand et le plus terrible des hérésiarques, avec tous ses caractères et avec toutes les conséquences de ses erreurs. Il suffit d'examiner le contexte, la nature, et le caractère de cet hérésiarque et de ses erreurs, pour être convaincu que c'est bien Martin Luther que saint Jean désigne à la lettre par le sixième ange qui sonna de la trompette.

1° Comme Lucifer, le roi des ténèbres trouva dans Luther un instrument utile pour l'exécution de ses plans, il le choisit pour chef dans la guerre d'extermination qu'il allait déclarer à l'Eglise latine. Lucifer donna à ce moine, pour le diriger, un docteur d'une malice et d'une astuce consommée, que saint Jean appelle avec raison l'ange de l'abîme et le docteur de tous les hérésiarques, comme on l'a vu plus haut, et dont le nom en latin signifie *Exterminateur*. Or, on sait que Luther se glorifiait souvent lui-même de ce nom qui lui convient en effet.

2° En conséquence, Martin Luther doit être considéré comme le plus mauvais et le plus dangereux de tous les hérésiarques, puisqu'il vomit contre l'Eglise latine des erreurs si perverses et si nombreuses, qu'il n'y a pas un seul point de la foi ou de la morale que cet hérétique ou ses adeptes aient laissé intact. Il s'ensuivit une telle confusion dans les idées, et les esprits furent si divisés entre eux, qu'on peut considérer ce mal comme allant jusqu'à l'infini. Du moins on ne trouvera pas une province, une ville, un hameau, une famille, que dis-je, pas même deux hommes de la même maison qui pensent l'un comme l'autre et qui soient d'accord sur tous les points de leur croyance. Le principe fondamental de ce malheur a sa source dans la libre interprétation et dans l'examen particulier de la sainte Écriture. Et c'est de ce principe que découlèrent une infinité de sectes diverses dont les principaux et les premiers chefs furent Thomas Münzer, Jean Œcolampade, André Carlostadt, Zwingle, Jean Calvin, George David, Christophe Schapler, Philippe Mélanthton, Martin Bucer, Jean de Westphalie, Balthasar Parimontanus, Jean de Leide, Jean Spangenberg, Michel Servet, Jean Brenz, Théodore Bèze, Luc Sterenberg, qui furent déistes ou trinitaires; Louis Alemann qui fut athée, etc. Voir le catalogue de Lindau, évêque de Ruremonde, sur Martin Luther, et sur l'origine et la patrie de tous les hérésiarques de ce temps.

3° Nous n'avons que trop appris à connaître, pour notre malheur, le caractère particulier de cette hérésie, qui est d'exciter à la guerre et à la sédition comme Luther lui-même prenait plaisir à le publier dans ses discours et dans ses écrits, et selon cette expression favorite de Zwingle : *L'Évangile demande du sang*. Cette doctrine séditieuse et sanguinaire de Luther, proclamée hautement et répandue publiquement par des libelles et des prédications contre Dieu et les monarques, provoqua en effet une terrible effusion de sang. Excités par la voix de Luther, et poussés à la révolte par Münzer, Carlostadt, Bucer, et par d'autres encore, une masse d'hommes égarés, connus sous le nom de paysans, envahirent les monastères et les églises de la Souabe, de l'Alsace, de la Thuringe et de la Franconie, pour les piller et les détruire. Dans la seule Franconie, il y eut jusqu'à 300 cloîtres et 180 châteaux féodaux saccagés. Ces rebelles n'épargnèrent pas plus les personnes que les propriétés, et ils se livrèrent à de tels excès dans le massacre qu'ils faisaient des nobles, qu'il en résulta une guerre ouverte, que ceux-ci entreprirent contre les paysans, et dans laquelle tombèrent plus

de 130 000 de ces insensés. Combien de victimes durent payer de leur sang les fureurs de Zwingle dans la guerre civile qui affligea si cruellement la Suisse! Vinrent ensuite les guerres de France et de la Belgique, qui durèrent depuis l'an 1595; puis la guerre de Smalkade, l'an 1547; la guerre de Livonie; le massacre de la Saint-Barthélemy, ou la guerre civile excitée par Calvin qu'on eût pris pour un dictateur; enfin la guerre des protestants proprement dite ou de 30 ans, qui commença l'an 1618, et dura presque sans interruption jusqu'au déplorable traité de paix qui fut si funeste à la religion catholique, l'an 1650. Combien de milliers et même de millions de victimes tombèrent en Europe par le fer, par le feu et par la peste? Combien de milliers de catholiques perdirent la vie en Angleterre, surtout au temps d'Élisabeth, par la peine capitale et par d'autres supplices? L'esprit de cette hérésie fut si sanguinaire, qu'il n'épargna pas même ses propres rois et ses propres princes: nous en trouvons un horrible exemple donné tout récemment par les Écossais, qui trahirent et livrèrent leur souverain légitime, Charles Stuart, et par les Anglais qui le firent décapiter par sentence publique, sans même l'avoir entendu.

4° L'hérésie de Luther causa à l'Eglise et à l'empire romain trois grands et horribles maux qu'on pourrait comparer à trois pestes.

Le premier fut la confusion et l'obscurcissement des vérités de la foi provenant d'erreurs opposées entre elles, et dont la variété étonne autant que le nombre. Le sens légitime de l'Écriture fut presqu'entièrement corrompu par Luther et ses impies adeptes ; les versions de la Bible furent éditées en si grand nombre et si peu conformes les unes aux autres, qu'on ne savait plus ce qu'on devait croire ou rejeter.

Le second mal fut comme un grand incendie allumé dans les esprits des hommes qui arrivèrent à un tel degré d'irritation, qu'on les vit s'insurger les uns contre les autres ; les états contre les états, les royaumes contre les royaumes. Tant d'horribles et de si cruels massacres qui se succédaient les uns aux autres presque sans interruption, et pendant si longtemps, coûtèrent la vie à des centaines de mille hommes. Telle fut la terrible conséquence de cette liberté ou plutôt de cette licence qu'on prêchait aux peuples pour les persuader que ni les hommes, ni même les anges n'avaient aucun droit de leur imposer des lois, qu'autant qu'ils voulaient bien les accepter. Le célibat était appelé une tyrannie. On livrait au mépris le pouvoir et la juridiction du souverain Pontife, des évêques et des prélats de l'Eglise et l'on violait tous les préceptes ecclésiastiques. On attribuait aux princes temporels le droit de s'emparer des biens des principautés et des dignités de l'Eglise, ne réservant aux prêtres que le seul droit d'être entretenus. Les inférieurs se révoltaient contre leurs supérieurs et secouaient le joug du Seigneur. Les ecclésiastiques eux-mêmes se dépouillaient de leur costume pour se marier. Les princes et les nobles se mirent à haïr le souverain Pontife, les évêques et les prêtres, dépouillèrent les évêchés, les prébendes, les bénéfices et les monastères, etc. ; et lorsque l'empereur voulut les en empêcher, ils prirent les armes et se révoltèrent contre lui. Que celui qui désire mieux connaître cette infâme tragédie, lise l'histoire des faits qui se succédèrent depuis 1525 jusqu'à l'an 1650. Mais nous n'avons pas encore vu la fin de ces maux en Angleterre, en Écosse et en Irlande, et l'Allemagne ne sera pas en paix de longtemps. Or, quiconque examinera attentivement et sans passion la cause de ces malheurs, sera forcé de l'attribuer uniquement à cette affreuse hérésie.

Le troisième mal qu'elle produisit fut la corruption de toute morale et de toute discipline tant ecclésiastique que civile ; car on sait qu'il n'y a pas un seul point de la morale et de tout ce qui a rapport aux bonnes mœurs que Luther n'ait empoisonné de son souffle pestilentiel. D'où l'on peut conclure que cet hérésiarque ne fit pas seulement une guerre spirituelle ou morale, mais qu'il attaqua et bouleversa même, politiquement parlant, presque tout l'empire romain.

5° Le langage de Luther et de ses adeptes fut présomptueux, superbe et audacieux, à un tel point qu'il n'épargna aucune chose, si sainte qu'elle fût, ni aucune vérité, même la plus ancienne et la mieux établie. Sa bouche, semblable à la gueule du lion, déchirait et dévorait tout ; il vomissait, pour ainsi dire, le sarcasme, le mépris et la calomnie contre l'autorité du souverain Pontife, et contre la science et la vertu des saints Pères, n'épargnant dans sa fureur ni les hommes, ni les anges, pas même la très Sainte Trinité. Qu'on lise pour s'en convaincre ses écrits, et surtout les discours publics qu'il prononça dans les assemblées de Worms, et en particulier celui *De Destructione, lib*. contre le roi d'Angleterre.

6° Cette hérésie envahit en peu de temps non seulement toute l'Allemagne, à l'exception de la Bavière et du Tyrol, mais encore presque tous les peuples du Nord. Elle se répandit en France, en Belgique, en Hongrie et en Pologne. L'Angleterre, l'Écosse, le Danemark, la Suède et presque toutes les villes impériales se séparèrent de l'Eglise latine. Comme un torrent dévastateur, elle entraîna après elle les princes de l'empire, et prit un tel accroissement de force et d'extension, qu'elle se propagea en peu de temps, et s'étendit et continue de s'étendre sur terre et sur mer, parce que sa doctrine flatte la puissance et l'avarice des princes, et le goût dépravé d'une génération charnelle. Satan, ne pouvant rien par luimême sur le monde, se servit de Luther par la permission divine, et celui-ci ne réussit que trop dans l'exécution de ses plans infernaux, parce que toute chair avait corrompu ses voies, et que personne n'était plus content de vivre selon sa condition. Le peuple recherchait la licence, les princes et les nobles ambitionnaient les honneurs et les richesses, et le clergé étant dégoûté du célibat, se livrait aux voluptés. Faut-il donc s'étonner si tous ces états acceptèrent avec tant d'empressement la doctrine flatteuse, mais perverse de Luther ? C'est à cette génération pervertie que saint Paul adresse ces paroles si pleines de vérité, Il Tim., IV, 3 : « Un jour viendra que les hommes ne supporteront plus la saine doctrine et qu'ils multiplieront au gré de leurs désirs les maîtres qui flatteront leur orgueil ; et ils fermeront l'oreille à la vérité et l'ouvriront à des fables ». Les assertions de Luther étaient si extravagantes, que tout homme sensé doit être saisi d'étonnement de voir de si grands monarques en être épris ; mais, hélas ! ces princes multiplièrent au gré de leurs désirs de tels maîtres, qui flattaient leur orgueil et leur convoitise, comme ils continuent encore de le faire.

7° Enfin cette hérésie de Luther distilla un poison plus funeste encore dans le pseudopoliticisme et l'athéisme dont les principaux propagateurs furent Machiavel, Bodin et d'autres encore. En effets leurs ouvrages sont en vénération chez les princes, chez les nobles, et parmi beaucoup d'hommes illustres qui se glorifient cependant d'être catholiques. Et ce nouveau poison déguisé sous des apparences flatteuses pour les sens, infecte et envenime dans les esprits tout ce que les

premières erreurs, qui en sont les éléments, y avaient laissé d'intact. Son essence pestilentielle s'est glissée jusque dans les conseils des princes, des états et des républiques, qu'il inspire, qu'il gouverne et qu'il dirige. C'est par elle qu'on parle, qu'on sent, qu'on tolère, qu'on permet et qu'on agit tout au contraire de la vérité et de la justice. Et c'est là la queue et les dernières conséquences de ce dragon et de sa funeste doctrine. Car Machiavel et Bodin, et surtout les adeptes de Calvin, recueillirent cette essence de poison sur les plantes du champ de l'erreur, et en firent un mélange avec l'esprit infernal, afin de produire sur les âmes l'effet que Luther lui-même n'avait pu obtenir. Ce fut en effet, par l'infusion de cette essence dans les esprits et les cœurs, que Lucifer parvint à empêcher la vraie réforme et la conversion du monde à la foi catholique. Par ce moyen il rendit impossible la restitution des biens de l'Eglise, il enseigna aux hommes à dissimuler la foi, et imbiba de faux et abominables principes une grande partie de la noblesse. C'est par là qu'il rendit inutiles tous les efforts qu'on tenta par la discussion et même par la force des armes, pour guérir l'Europe et particulièrement l'Allemagne. Tant il est vrai que la sagesse ou plutôt l'astuce de ce monde prévaut facilement sur les hommes ! Luc, XVI, 8 : « Les enfants de ce siècle sont plus habiles dans la conduite de leurs affaires que les enfants de lumière ». Nous ne vîmes que trop s'accomplir en Allemagne cet oracle de Jésus-Christ, Matth., XII, 43 : « Lorsque l'esprit immonde sort d'un homme, il erre dans des lieux arides, cherchant le repos ; et il ne le trouve pas. Et il dit : Je reviendrai dans ma maison d'où je suis sorti ; et revenant, il la trouve vide, nettoyée et ornée. Alors il va et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, et entrant, ils y habitent, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier ; et il en sera ainsi de cette génération criminelle ». Nous voyons en effet toutes les hérésies modernes se résoudre en une seule et aboutir au pseudopoliticisme et à l'athéisme. Chacun se forme à son gré une conscience et une religion qu'il base pour la forme sur ses principes politiques. Qu'est-elle autre chose, la religion des pseudopolitiques et des athées, sinon une pure hypocrisie ? Car ils disent dans leur cœur : que m'importe la religion ? Dieu n'existe pas, c'est un mot ; il n'y a point d'autre vie que la présente. Et c'est ainsi qu'ils se moquent des plus grandes vérités. C'est de cette race impie que parle le saint roi David quand il dit : Ps. XIII, 1 : « L'insensé a dit dans son cœur : il n'y a point de Dieu. Ils se sont pervertis ; ils se sont corrompus, et sont devenus abominables dans toutes leurs affections : il n'en est pas un qui fasse le bien, pas un seul... Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se sont servi de leurs langues pour tromper avec adresse ; le venin des aspics est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume ; leurs pieds se hâtent pour répandre le sang. Toutes leurs voies ne tendent qu'à affliger et qu'à opprimer les autres ; ils n'ont pas connu le sentier de la paix ; la crainte du Seigneur n'est pas devant leurs yeux, ne comprendront-ils pas enfin, ces ouvriers d'iniquité, qui dévorent Mon peuple comme un morceau de pain ? etc. ». De cet abrégé historique passons maintenant au texte.

# II. VERS. 13. - Et le sixième ange sonna de la trompette.

Ce sixième ange fut donc Martin Luther, le prince des hérésiarques, et l'un de ceux qui sont décrits sous les sept trompettes. Il fit retentir la sienne en déclamant contre les indulgences et en disséminant ses horribles erreurs, par ses discours, par ses écrits et par ses adeptes, presque par toute l'Europe. (De occasione et causa hujus apostasiæ vide Doctorem Gabriel. Prateolum, Marcassium, Lib. 10. Elench. Alphab. Hæreticorum.) Ce fut contre cet hérésiarque que s'assembla le Concile Œcuménique de Trente, sous les empereurs Charles Quint et Ferdinand, et par les souverains Pontifes Paul III, Marcel II, Paul IV, Pie IV, et Pie V. Luther fut condamné à l'unanimité comme hérétique, ses livres ayant déjà été condamnés à Rome le septième jour des Calendes de juillet l'an 1520, et lui-même ayant été excommunié auparavant par Léon X, le même pape qui concéda et fit publier les indulgences en Allemagne. Le soin de cette publication avait été confié à l'électeur de Mayence qui, selon l'usage, en chargea les Dominicains ; et c'est ce qui excita la jalousie, l'avarice et l'orgueil de Luther et des siens, jusqu'au point d'apostasier.

Et j'entendis une voix qui sortait des quatre coins de l'autel d'or, qui est devant Dieu.

VERS. 14. - Voix disant au sixième ange qui avait la trompette : Déliez les quatre anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve d'Euphrate.

Par l'autel, saint Jean désigne ici l'Eglise universelle, ou les prélats, les évêques, les docteurs et les prêtres unis avec leur chef le souverain Pontife. Ils sont appelés avec vérité l'autel, parce que c'est dans eux et par eux que les prières et les bonnes œuvres de la chrétienté sont offertes chaque jour à Dieu le Père, par Jésus-Christ ; et c'est de cet autel que s'élève jusqu'aux cieux l'encens du repentir et de la douleur. C'est pourquoi cet autel est appelé d'or, parce qu'il n'y a que la seule Église qui soit continuellement illuminée par la sagesse éternelle que l'or représente. Il est dit aussi que cet autel est devant Dieu parce qu'en effet l'Eglise catholique est toujours présente aux yeux du Seigneur qui la garde et la protège d'une manière toute particulière, et l'empêche de tomber dans quelque erreur que ce soit, ou d'être vaincue par aucun ennemi. Si ses membres se rendent coupables de quelque faute, il les châtie et les corrige comme un bon Père, selon sa promesse contenue dans les Paralipomènes, II, c. VII, 15, à l'égard du temple de Salomon qui était la figure de l'Eglise catholique : « Mes yeux seront ouverts, et mes oreilles attentives à la prière de celui qui m'invoquera en ce lieu, parce que j'ai choisi ce lieu et je l'ai sanctifié, afin que mon nom y soit à jamais, et que mes yeux et mon cœur y soient toujours attachés ». Ainsi donc une chose qui est devant Dieu signifie, selon l'Écriture, la garde, la sollicitude, le soin et l'amour paternel du Seigneur à son égard. Or telle est l'Eglise de Jésus-Christ qu'll s'est acquise par Son précieux sang. Nous avons un exemple de cette sollicitude et de cette vigilance dans l'histoire naturelle des animaux : qui n'a pas eu occasion d'admirer dans les femelles des oiseaux leur œil de vigilance et leurs ailes de protection pour leurs poussins ?

Cet autel dont parle saint Jean dans son texte, avait *quatre coins*, pour signifier encore mieux l'Eglise qui s'étend dans les quatre parties du monde, en Orient, en Occident, au Nord et au Midi ; et comme l'Eglise universelle est l'assemblée de tous les fidèles du monde réunis sous un seul chef qui est notre saint Père le Pape ; et que chaque fois qu'elle s'assemble en concile tous les prélats et tous les docteurs du monde sont convoqués, voilà pourquoi nous trouvons ces

paroles pleines de sens et de vérité dans l'Apocalypse : *Et j'entendis une voix qui sortait des quatre coins de l'autel d'or*. Cette voix fut celle du saint concile de Trente qui sortit des quatre coins de l'autel. Elle fut une, parce que ce concile fut général et qu'il condamna d'une voix unanime, et livra à Satan, l'impie Luther avec toutes ses erreurs. Voix disant au sixième ange, à Martin Luther, qui avait la trompette, et auquel Dieu avait permis de prêcher, de propager, de disséminer par lui-même et par les siens, les erreurs les plus nombreuses, les plus variées et les plus criantes, que ses passions effrénées, son orgueil indomptable et son audace sans pareille, avaient pu produire.

Déliez les quatre anges ; c'est une manière de parler pour provoquer quelqu'un au combat et lui déclarer la guerre, lorsque tous les autres moyens de pacification ont été épuisés pour vider une affaire urgente et nécessaire. C'est ainsi que procéda Jésus-Christ, lorsqu'll eut vu que le démon était entré dans le cœur de Judas qui devait Le trahir et Le livrer aux Juifs ; Il lui dit, Jean, XIII, 27 : « Fais promptement ce que tu fais ». Et c'est ainsi que nous agissons nous-mêmes lorsque nous voyons qu'il n'y a plus d'autre moyen d'échapper à un ennemi que par une juste défense ; nous nous préparons résolument au combat et nous attaquons avec intrépidité l'ennemi qui nous insulte. Cette expression impérative : Déliez, n'est donc pas autre chose dans le sens du texte, qu'une provocation à la guerre spirituelle contre la fureur de Satan et de tout l'enfer qui se servait de cet hérésiarque pour essayer d'exterminer l'Eglise latine. Nous avons dit que cette expression Déliez est impérative, ordonnant en effet au souverain Pontife et au concile de Trente, de porter une sentence d'excommunication et de condamnation contre l'impie Luther et ses adeptes ; et ce fut là l'occasion qui enflamma le plus sa fureur et l'excita aux plus honteuses diatribes contre les souverains Pontifes, contre les saints conciles, les indulgences, le célibat, les dignités, le pouvoir, l'autorité et les biens ecclésiastiques. On peut s'en convaincre par ses écrits et par ses discours. De plus, cet ennemi infernal excita les princes de l'empire, le peuple, et même des ecclésiastiques contre le pape, les évêques, et les prélats, cherchant toujours et par tous les moyens à exterminer l'Eglise. C'est du moins ce qu'on voit clairement par les efforts qui furent tentés et qu'on tente encore de nos jours.

Déliez les quatre anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve d'Euphrate. Par le grand fleuve d'Euphrate on comprend l'empire romain qui est appelé un grand fleuve.

- 1° A cause de la multitude des peuples qui le composent. Car l'Europe qui appartient en entier à cet empire est très peuplée, selon ces paroles de l'Apocalypse même, XVII, 15 : « Les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont les peuples, les nations et les langues ».
- 2° Parce que, comme l'Euphrate était l'un des quatre grands fleuves du Paradis terrestre, selon la Genèse, II, 14 : « Le quatrième fleuve est l'Euphrate » ; c'est ainsi que l'empire romain était l'un des quatre principaux empires du monde et même le plus grand, le plus puissant et le plus durable, comme on le voit dans l'histoire romaine et dans les prophéties de Daniel, II. Quelle ne fut pas la puissance de cet empire qui fut comme de fer ; et qui, comme le fer, brisa et dompta tous les rois de la terre, et se les rendit tributaires, bien qu'à présent cet empire soit très restreint, et si divisé, qu'on n'y voit que confusion, ainsi que le même prophète l'avait prédit.
- 3° Comme l'Euphrate est très grand vers sa source, mais qu'ensuite il se divise en divers fleuves et rivières, ainsi l'empire romain fut d'abord immense, puis il diminua avec le temps et se divisa en divers royaumes et républiques qui s'en séparèrent soit par des rébellions, soit par des défections à la foi catholique, soit enfin par quelqu'autre circonstance; de sorte qu'il n'en reste plus maintenant qu'une petite portion, pleine de troubles, comme nous l'avons dit : Le nombre quatre est souvent employé pour exprimer la totalité d'une chose; c'est ainsi que nous voyons en saint Matthieu, XXIV, 31 : « Il enverra ses anges avec la trompette et un grand bruit, et ils rassembleront ses élus des quatre vents », c'est-à-dire, tous les élus. Or, c'est de la même manière qu'il faut comprendre par les quatre anges dont saint Jean fait ici mention, l'universalité des méchants que Luther convoqua pour faire la guerre à l'Eglise de Dieu. Et ces méchants se divisent en deux catégories :
- 1° celle des ecclésiastiques que cet hérésiarque recruta parmi les siens et dans une infinité d'autres ordres religieux et séculiers tels que Carlostadt, Münzer, Œcolampade, Zwingle, Calvin et un grand nombre d'autres.
- 2° La seconde catégorie est formée des princes de l'empire et des prétendus docteurs de la réformation que Luther délia comme des bêtes féroces et lança contre les empereurs et les rois, pour abattre les églises et les monastères, et pour s'emparer des biens ecclésiastiques et des évêchés. Il fit tout cela en haine surtout du souverain Pontife, des évêques et des prêtres, et par aversion pour l'Eglise et la foi catholique que les saints pères, les docteurs et tous les saints qui en ont toujours été l'ornement avaient conservée pure et sans tache à travers tous les âges et toutes les difficultés des temps. Les plus pervers parmi ces princes impies et agresseurs furent l'Electeur de Saxe qui abolit les évêchés et tous les monastères de ses États, les électeurs de Brandebourg, de Heidelberg, de Brunswich, le landgrave de Hesse, les rois de Suède, de Danemark et d'Angleterre, et une infinité d'autres princes, ducs, marquis, comtes palatins, barons et nobles. Tout le Nord et même presque tout l'empire romain à l'Orient, l'Occident et le Nord furent déliés contre l'Eglise latine, au son de la trompette de ce sixième ange, parce qu'aucun d'entre eux ne pouvait supporter la saine doctrine du saint concile de Trente.

Déliez les quatre anges qui sont enchaînés par la puissance de l'empire ; car ces impies étaient contenus par la force et sous le joug de la puissance de Dieu que l'empire romain représentait, et ils cherchaient à rompre leurs chaînes en hurlant comme des chiens enchaînés. En effet dans ce temps-là, les princes de l'empire, les rois et un grand nombre d'ecclésiastiques étaient semblables au chien en fureur, et à l'étalon qui hennit, à cause de leurs passions effrénées et de leur soif pour les richesses et les honneurs. Mais Dieu, dans Sa puissance, les retint liés jusqu'à ce que la mesure des iniquités de l'empire romain fût comble et la vengeance divine permit que ces impies fussent déliés par Luther, pour châtier cet empire et son Église latine. C'est donc avec justesse que le texte dit : Déliez les quatre anges, pour indiquer la permission divine, sans laquelle nos ennemis demeurent enchaînés et incapables de nuire. Il y avait longtemps que l'Allemagne et même l'empire romain nourrissaient dans leur sein ce principe du mal, et ces affreux désastres auraient eu

lieu plus tôt, si Dieu ne les eût pas retardés pour attendre les pécheurs à la pénitence. Car tous les états et toutes les conditions avaient corrompu leurs voies, les sujets ne voulaient plus obéir, les ecclésiastiques violaient la discipline, et considérant le célibat comme insupportable, réclamaient à grands cris le mariage. Les princes et les nobles devenus insatiables, convoitaient d'autres honneurs, d'autres richesses et d'autres dignités. La vue des richesses dans les prébendes, les évêchés et les prélatures excita leur avarice, et, dans leur jalousie, ils conçurent la haine la plus profonde contre ceux qui les possédaient. C'est pour s'en rendre maîtres qu'ils joignirent la calomnie aux scandales dont malheureusement le clergé fournissait tant d'exemples. Tous les hommes oublièrent Dieu sur la terre, et se vautrèrent jusqu'au cou dans la fange des voluptés, des honneurs et des richesses. C'est ainsi que tout était disposé et préparé à une ruine générale que Dieu, dans Sa miséricorde, contint quelque temps, jusqu'à ce qu'll fit enfin éclater Sa colère. Tel fut jusqu'ici le sort de l'empire romain et de l'Eglise latine qui commencèrent l'an 800 de l'ère chrétienne, époque où cet empire passa aux Germains, continuant de durer jusqu'à ce jour. Nous voyons donc dans leur histoire, que depuis leur origine jusqu'à l'an 1517, c'est-à-dire, l'espace de sept siècles, ils furent exempts de toute hérésie et de toute ruine, si l'on en excepte seulement celles de Bérenger et de quelques autres hérétiques de peu d'importance que nous avons citées ; car la main de Dieu tenait Satan lié, et tous ces hérésiarques qu'on peut envisager comme les prodromes du mal, selon que nous l'avons déjà dit, ne parvinrent jamais à exercer contre l'Eglise les fureurs de l'enfer, que lorsque le jour des vengeances célestes fut venu.

III. VERS. 15. - Et aussitôt furent déliés les quatre anges, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, où ils devaient tuer la troisième partie des hommes.

Suivent dans ces paroles les effets de la permission divine par laquelle Luther obtint la grande puissance des ténèbres pour commettre avec le plus grand succès les maux horribles dont il affligea si cruellement l'Eglise latine. Car il ne faut pas seulement lui attribuer le mal qu'il fit par lui-même sur les hommes de son époque ; mais l'on doit l'envisager comme le grand coupable et la cause première de tous les désastres que ses erreurs produisirent et produiront encore dans la suite.

Le premier de ces maux fut l'effervescence qu'il excita sur un nombre presque infini d'ecclésiastiques de tout rang et de toute condition, en leur enseignant, par sa doctrine, à secouer le joug de la discipline de l'Eglise, pour parcourir ensuite l'Europe comme des chevaux sans frein, manifestant leurs désirs charnels par d'horribles hennissements, et pervertissant des millions d'hommes par leurs scandales.

Le second de ces maux fut d'exciter par des discours et par des écrits les princes de l'empire à la guerre la plus longue et la plus désastreuse qui fut et sera jamais. Et aussitôt, furent déliés les quatre anges, c'est-à-dire, il fut permis à l'universalité des impies et des méchants, qui étaient prêts et comme enrôlés sous les drapeaux de Lucifer, à qui ils étaient vendus pour faire le mal comme autrefois Achab, III Reg., XXI, qui dit à Elie : « En quoi m'as-tu trouvé ton ennemi ? Elie lui répondit : Parce que tu t'es vendu pour faire le mal au yeux du Seigneur ». Nous voyons un pareil prince dans la personne de Frédéric V qui, joint à ses alliés, fit verser en si grande abondance le sang des chrétiens. Tels furent aussi Henri VIII, roi d'Angleterre, Élisabeth sa fille, et récemment encore Gustave-Adolphe, roi de Suède, qui, à la tête des protestants, dévora presque toute l'Allemagne jusqu'à la moelle des os, après lui avoir fait subir les plus sanglants outrages qui puissent humilier une nation. On ne sait que trop, en effet, l'horrible effusion de sang que ce prince provoqua, ainsi que ses rapines, ses vexations, ses homicides, ses sacrilèges et ses autres infamies. Or la première source de ces maux incalculables, passés et à venir, fut la doctrine de Luther.

Et aussitôt furent déliés les quatre anges, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, etc. L'apôtre désigne par là les diverses époques des guerres du protestantisme dont les moments sont fixés à l'heure, au jour, au mois et à l'année, selon qu'il plaît à la volonté divine de permettre aux chefs de guerre d'arrêter et de déterminer l'exécution de leurs plans.

Où ils devaient tuer la troisième partie des hommes. Ici l'apôtre indique un nombre déterminé pour s'exprimer d'une manière indéterminée; et par cette troisième partie des hommes, on entend la plus grande partie des chrétiens qui furent et seront réellement tués par ces guerres. Par les hommes, on comprend indistinctement les bons et les mauvais, les catholiques et les impies que ces guerres devaient et doivent encore atteindre.

Par l'heure, le jour, le mois et l'année sont spécialement désignées les principales époques des guerres du protestantisme ; ainsi l'heure indique clairement la guerre des paysans qui dura peu de temps, et dans laquelle cependant 130.000 hommes furent tués par la ligue suédoise et par Antoine Lotharinge. L'heure désigne aussi les guerres civiles en Suisse, en France et en Belgique qui furent courtes, mais cruelles. Le jour indique la guerre smalkadique qui fut plus longue que celle des paysans, mais qui fut cependant abrégée par l'empereur Charles-Quint, célèbre par ses éclatantes victoires sur les ennemis les plus redoutables. Le mois annonce la guerre violente, dite de 30 ans, qui dura depuis l'an 1619 jusqu'à 1649. Ces trente ans sont en effet désignés par les trente jours du mois ; car l'on sait que chez les prophètes un jour compte pour une année. Enfin par l'année, l'apôtre nous fait entendre toutes les guerres et les séditions qui auront lieu en Europe, jusqu'à l'extinction de cette si cruelle hérésie.

#### VERS. 16. - Et le nombre de cette armée de cavalerie était de deux cents millions.

Par cette armée, saint Jean désigne en général toutes les milices et toutes les troupes que l'Europe, dans une circonstance déterminée, a mises sur pied de guerre, et qu'elle continuera de mettre par les quatre anges, à cause de cette impie et sanguinaire hérésie; et le nombre de ces milices surpassera tout ce qu'on pourrait croire et supposer relativement aux ressources de l'Europe. Et cependant il semble que cette contrée devrait être déjà épuisée, si l'on considère toutes les batailles sanglantes dont elle fut déjà le théâtre pendant 125 ans. Car presque tous les royaumes, les princi-

pautés et les républiques furent ensanglantés par suite de ces erreurs, comme on le voit par ce qui précède. Or, si l'on additionne les chiffres de toutes ces troupes, on obtiendra un nombre incroyable, que saint Jean indique lui-même par un chiffre prodigieux en ces termes : Et le nombre de cette armée de cavalerie était de deux cents millions. Nous disons chiffre prodigieux, et le lecteur sera d'accord avec nous, s'il considère le chiffre plus étonnant encore de l'infanterie que cette si nombreuse cavalerie suppose d'après l'art de la guerre. Aussi le prophète ne s'exprime pas autrement pour ne rien dire de superflu, tout comme il n'annonce qu'une seule armée, bien qu'il y en ait eu et qu'il y en aura un très grand nombre. Son but est de nous faire comprendre que toutes ces armées, si nombreuses et si variées qu'elles puissent être, ne forment cependant qu'une seule armée, moralement parlant, puisque tous doivent tendre au même but et servir la même cause, qui est de combattre pour ou contre les principes de Luther. Toutes ces troupes sont un instrument dans les mains de Dieu pour châtier ce siècle charnel par le massacre de la troisième partie des hommes. Car j'entendis leur nombre. Par ces mots, le prophète veut nous faire entendre que ce n'est pas au hasard, ni sans dessein qu'il cite ce nombre déterminé indiquant un autre nombre indéterminé ; mais il affirme lui-même que ce nombre de deux cents millions lui a été indiqué, et qu'il l'a ainsi entendu en esprit.

# IV. VERS. 17. - Et les chevaux me parurent ainsi dans la vision.

Le Prophète passe maintenant de la description des maux physiques à la description des maux spirituels ou moraux de cette hérésie. Et, d'abord, il décrit la manière dont il vit la nature et les propriétés de cette armée spirituelle. Il dit que les chevaux lui parurent ainsi dans la vision. Or, cette manière de voir est purement intellectuelle, et convient parfaitement à son objet qui est la guerre spirituelle, tout comme l'autre manière d'entendre, qui suppose une participation physique de l'ouïe, convenait au premier détail des maux matériels. Et les chevaux me parurent ainsi dans la vision. Par les chevaux on comprend les mauvais prêtres et les impies qui, ayant secoué le joug de toute discipline, et ayant abandonné le frein de leurs passions, renoncèrent à la foi catholique et se mirent à courir comme des chevaux sauvages après Luther. Le nombre de ceux qui manifestaient leurs passions effrénées, par des sortes de hennissements après les voluptés de la chair, était considérable comme celui d'une grande armée de cavalerie.

1° De même que l'étalon mis en liberté dresse sa crinière, agite sa queue, écume, court, hennit après sa femelle, et devient tellement indomptable, qu'il ne se laisse prendre par personne ; ainsi ces hommes impies et sacrilèges qui n'avaient pas su se conserver eunuques<sup>13</sup> par la crainte de Dieu, se croyant déliés, par la doctrine de Luther, du frein de la discipline ecclésiastique, du célibat et de la morale, commencèrent à dresser la crinière de leur orgueil, à jeter leur écume contre l'Église de Dieu, à pervertir les hommes, et à courir après toutes les voluptés de la chair. Ils ne se laissaient guider par personne afin de pouvoir satisfaire plus librement leurs passions, ne pensant pas qu'ils s'exposaient ainsi à être liés, après leur mort, dans la prison éternelle de l'enfer. On doit aussi comprendre littéralement, par ces chevaux, les prédicateurs, soit les ministres de la réforme qui ont vécu, qui vivent encore, et qui vivront pour conserver et propager l'œuvre subversive de Luther. Or, ce sont là les maîtres dont parle saint Paul, II. Tim., IV, 3 ; et leur nombre forme une grande armée.

2° Les étalons en liberté foulent tout à leurs pieds, même ce qu'ils rencontrent de plus précieux, parce qu'ils sont privés de raison ; et c'est ainsi que Calvin, Zwingle, Œcolampade, Carlostadt et une infinité d'autres, ayant à leur tête Luther, c'est-à-dire, l'ange qui les délia, foulèrent tout à leurs pieds. Semblables à des chevaux échappés, ils couraient dans le jardin de l'Eglise qui était en Europe, n'épargnant pas même les fleurs de ce jardin, c'est-à-dire, les vierges qui avaient voué leur vie et leur sang à Jésus-Christ, pour conserver leur virginité. Ils osèrent les attaquer par leurs sollicitations impures, en disant qu'elles devaient abandonner leur état pour se marier. Ils n'épargnèrent pas non plus les arbres majestueux et anciens des saints Pères, arbres si fertiles par leur doctrine sur les sacrements ; ni les plantations, ni les ouvrages, ni les embellissements des conciles généraux et provinciaux, pas même les horticulteurs dans la succession continuelle des souverains pontifes, depuis saint Pierre jusqu'au présent pape, qui demeurèrent, malgré ces injures, fermes et inébranlables comme des monuments éternels de vérité. Ils attaquèrent et cherchèrent à dévaster toutes les plantes de l'Eglise, qui sont aussi nombreuses qu'il y a de miracles et de vertus chrétiennes produites par la foi catholique. Leurs pieds sont l'orqueil, le mépris, la présomption, la démence et l'impiété, et c'est avec ces pieds qu'ils éclaboussèrent ou attaquèrent le saint baptême, le Christ, la sainte Vierge, la très Sainte Trinité, les saints Pères, la succession continuelle des Apôtres, l'invocation des Saints, le libre arbitre ; ce grand don que Dieu fit à la nature ! enfin, tous les articles de foi et de morale ; car rien ne fut à l'abri de leurs injures. Je dis la vérité, et ne mens point : je souhaiterais que Jésus-Christ me rendit moi-même anathème pour mes frères, qui sont les Allemands, et pour tous les Européens qui sont aveuglés par ces chevaux émissaires, s'ils pouvaient, par ce moyen, ouvrir les yeux à la vérité, qui ne se trouve que dans l'Eglise romaine, une, sainte, catholique et apostolique.

3° De même que les chevaux sont légers à la course, surtout s'ils sont bien montés, ainsi les chevaux émissaires de Luther portèrent, d'une course rapide, le poison de son erreur, qu'ils répandirent en un moment par toute l'Europe, étant montés par les démons qui sont leurs cavaliers, comme nous le verrons plus bas.

4° Les chevaux sont des animaux très robustes et très forts qui, lorsqu'on leur a une fois lâché la bride, peuvent causer de grands dommages dans un champ, ou dans une plantation, et qui ne se laissent plus dompter facilement. Or, les chevaux émissaires de Luther furent aussi très forts, étant appuyés, dans leurs prédications erronées, sur la puissance des princes, des rois, des républiques, des riches commerçants, des villes opulentes, comme ils l'étaient surtout dans les commencements. C'est à l'aide d'une si puissante protection, qu'ils causèrent impunément tant de ruines spirituelles aux âmes, tout en faisant verser en abondance des larmes de sang. Et l'on ne parviendra pas facilement à les dompter, à cause de la puissance des princes sur lesquels ils s'appuient, et à qui ils servent de maîtres qui flattent leur orgueil et leur sordide avarice, selon le langage de l'Écriture. Ces princes protègent de tels docteurs, parce qu'ils leur enseignent une

doctrine conforme à leurs désirs, comme, par exemple, de garder injustement les biens de l'Église, les prélatures, les dignités, les principautés et les évêchés. L'histoire de la réforme nous fournit une preuve patente de la difficulté qu'il y avait ; surtout dans les premiers temps, de dompter ces chevaux : c'est lorsque le pieux et puissant empereur Ferdinand II employa toutes ses forces pour rétablir l'ordre public dans ses États, en éloignant ces perturbateurs qui livraient les âmes à tout vent de doctrine. Or, l'on sait que tous ses efforts furent paralysés et qu'il dut, tout récemment encore, composer avec l'ennemi, et accepter un traité de paix qui fit tomber la foi catholique dans un état pire que le premier. Car tous les ennemis de l'Eglise, quelque divisés qu'ils soient d'ailleurs entre eux, se réunissent et s'entendent parfaitement, lorsqu'il s'agit d'attaquer les intérêts de la foi, ou de lui causer quelque dommage. On trouve une figure véritable, quoique peu flatteuse, de cet accord des impies, dans la vie agricole : c'est lorsqu'un maître de ferme veut faire mettre le fer au groin d'un porc pour l'empêcher de nuire ; tous les autres accourent à ses cris, et menacent celui qui procède à l'opération.

Et les chevaux me parurent ainsi dans la vision : ceux qui les montaient avaient des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Par ces paroles, le Prophète indique et décrit les cavaliers de ces chevaux qui ne sont personne autre que les démons. On sait, en effet, que Luther avoua lui-même, dans ses écrits, qu'il avait de fréquents rapports avec un démon qui le poussait et l'éperonnait, pour ainsi parler, au mal. Il en est de même de tous ses disciples et de ses adeptes, et surtout de ceux qui renient le chef visible de l'Église dans les temps actuels ; ils ont tous des démons qui leur servent de chefs et qui les dirigent. Car,

- a) celui qui monte un cheval, le domine ;
- b) il le tient serré par la bride et le dirige où il plaît ;
- c) il le pique de son éperon pour l'exciter à la course, et pour lui imprimer tous les mouvements qu'il désire : tantôt il le fait avancer, tantôt reculer, et tantôt caracoler.

Or, c'est ainsi que les démons agirent sur tous les disciples et sur tous les adeptes de Luther, sous quelque forme qu'ils aient paru et c'est ainsi qu'ils agiront sur ceux qui paraîtront encore dans la suite. Car ils les dominent et les dirigent toujours vers le mal, et ceux-ci comme des chevaux domptés et souples, obéissent sans pudeur aux impulsions de leurs cavaliers, foulant aux pieds la morale, la discipline et les articles de foi. Si ces chevaux sont mous et sans feu, leurs cavaliers se servent de l'éperon, c'est-à-dire, qu'ils leur inspirent un faux zèle et une espèce de fureur mêlée d'orgueil, d'arrogance et d'envie, pour mieux les lancer à la course et disséminer plus rapidement l'impiété, sous le faux prétexte et sous l'apparence du bien et de la vérité. C'est du moins sous ces dehors qu'ils se présentèrent aux villes impériales, et qu'ils s'introduisirent auprès des princes, en leur présentant les richesses de l'Église, et en leur disant, comme le démon dans la tentation de Jésus-Christ : « Nous vous donnerons toutes ces choses, si vous vous prosternez et nous adorez ». C'est encore de la même manière que ces chevaux coururent carrière pour faire retentir par leurs hennissements aux oreilles des ecclésiastiques, de quelque état qu'ils fussent, cette fausse et licencieuse interprétation du passage de saint Paul, I. Cor., VII, 9 : « Il vaut mieux se marier que de brûler ». Par leur course rapide, ils propagèrent dans toute l'Europe, en un moment, leurs mensonges si flatteurs pour les passions des hommes. Mais ces chevaux ne se soumettaient pas seulement à leurs cavaliers par leur obéissance et par leur souplesse pour l'attaque, mais aussi pour la fuite. Les hérétiques fuient, en effet, avec aversion tout ce qui est contraire aux démons ; c'est pourquoi ils repoussèrent avec horreur le signe de la croix, l'eau bénite, les cérémonies sacramentelles, les reliques des saints, et surtout la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ dans la très Sainte Eucharistie. Ils repoussèrent surtout le saint nom de la bienheureuse Vierge Marie, si terrible aux démons, en conséquence de cette ancienne inimitié par laquelle la prophétie divine se réalise chaque jour, Gen., III, 15 : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne : elle te brisera la tête, et tu la blesseras au talon ». Or, les hérétiques modernes manifestent, par tous leurs faits et gestes, cette vieille et ancienne rancune contre la femme, que les anges et les archanges vénèrent, que les rois, les princes et toutes les générations ont toujours louée et loueront toujours, selon saint Luc, 1, 48 : « Désormais toutes les générations me diront bienheureuse ». Ensuite, de même que les démons se montrèrent, dès le commencement, rebelles à Dieu leur créateur, et que, par jalousie, ils poussèrent à la désobéissance nos premiers parents ; ainsi ces chevaux émissaires secouèrent le joug de l'obéissance envers la sainte Église romaine, et excitèrent les États de l'empire à la révolte contre leurs maîtres légitimes et contre le souverain Pontife, vrai successeur de saint Pierre, et chef de l'Eglise universelle.

Ensuite, qu'y a-t-il de plus odieux et de plus terrible pour les démons que le saint sacrifice de la Messe! Or, les hérétiques modernes, vrais précurseurs de l'Antéchrist, firent tous leurs efforts pour le détruire et rejetèrent en effet le sacrifice continuel, comme le fera l'Antéchrist, selon la prophétie de Daniel, XII, 11: « Et depuis le temps que le sacrifice continuel aura été aboli, etc. ». Les démons ne soupirent qu'après le sang des chrétiens, et ne recherchent que les homicides, les discordes, les guerres, les séditions, etc., et ils y excitent les méchants qu'ils tiennent sous leur domination. Or, n'est-ce pas là le vrai portrait de ces chevaux émissaires que la trompette du sixième ange anime sans cesse au carnage et à la dévastation, comme on l'a vu plus haut?

Il résulte donc clairement de tout ce qui précède, que les cavaliers de ces chevaux sont les démons qui les dominent et les poussent au mal, et l'on voit par les détails qui suivent dans le texte, sur les armes et l'uniforme de ces cavaliers, que le Prophète désigna ces démons à la lettre. Car il ajoute : Ceux qui les montaient avaient des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre, c'est-à-dire, qu'ils étaient remarquables par leurs cuirasses de feu, de fumée et de soufre. Or, ces trois choses se trouvent en enfer, et les démons qui l'habitent et qui en sortent pour faire la guerre à Jésus-Christ sur la terre, paraissent briller, d'après le texte, dans ces cuirasses, pour mieux nous faire comprendre quels sont ces cavaliers. Car, comme un roi porte une cuirasse d'or, un officier une cuirasse d'argent et un soldat une cuirasse de fer, chacun selon son rang et son grade, ainsi les démons portaient une cuirasse de feu, de fumée et de soufre. Ces paroles indi-

quent aussi, littéralement, divers genres de cuirasses que ces démons portaient à cheval, pour être plus terribles dans leur attaque contre l'Eglise de Jésus-Christ ; et on en distingue trois espèces, qui sont :

1° le zèle de la haine implacable, et la noire envie que Satan inspira, par ses faux docteurs, aux princes et aux grands contre l'Eglise romaine, contre le souverain Pontife, contre les cardinaux, les archevêques, les évêques, les prélats ; contre les ordres religieux, et en général contre tout le clergé. L'expérience de chaque jour nous démontre la haine et la jalousie incroyable dont les hérétiques sont enflammés contre l'Eglise du Christ. Et c'est là une cuirasse dont Satan sut parfaitement prémunir ses soldats pour le combat. Car un cœur rempli de haine et d'aversion ne se laisse pas facilement convaincre et persuader par la saine doctrine, par les bons conseils, ni par les remontrances. C'est pourquoi il est dit dans le texte : Ceux qui les montaient avaient des cuirasses de feu. Car de même que le feu brûle et consume, ainsi le faux zèle de la haine et de l'envie consume les cœurs des hérétiques, et les brûlera éternellement.

2° La seconde espèce de ces cuirasses, c'est la confusion et la nouveauté attrayante de la doctrine de cette hérésie sur la foi et la morale. C'est pourquoi il n'était pas facile de la combattre. Car à peine une erreur était-elle réfutée, qu'il en surgissait un nombre infini d'autres plus étonnantes encore. Ce fut là un nouveau et très adroit stratagème que Satan employa dans sa guerre contre l'Eglise latine, et c'est à l'aide de cette forte cuirasse qu'il para tous les coups et marcha sans crainte et avec intrépidité contre son ennemi. Cette seconde cuirasse avait la couleur de l'hyacinthe, ou de la fumée ; car l'hyacinthe ressemble à l'air obscurci, et cette couleur représente parfaitement la confusion des erreurs de Luther. En effet,

- a) la fumée est produite par le feu ;
- b) elle obscurcit l'air;
- c) elle trouble la vue ;
- d) elle est confuse et comme un chaos ; on ne peut la comprimer, et si on la dissipe d'un côté, elle s'étend d'un autre ;
- e) enfin, elle fait sortir les larmes des yeux.
- Or, telle est parfaitement l'hérésie moderne :
- a) elle offre le tableau des erreurs les plus nombreuses et les plus variées, et la confusion qui en résulte provient du feu de la jalousie et de l'envie des hérétiques contre les chrétiens ; car ils se plaisent à enseigner et à pratiquer en haine du souverain Pontife et de l'Eglise romaine tout ce qui leur est contraire.
- b) Cette hérésie obscurcit par ses erreurs toute l'Europe dont la foi était pure et lucide comme l'air par un beau jour d'été.
- c) Elle troubla et gâta la vue, c'est-à-dire, l'intelligence et la saine raison des hommes, à tel point qu'il n'était plus possible de distinguer quelle était la vraie doctrine et la voie qui conduit à la vie éternelle.
- d) Elle est comme un chaos de toutes les erreurs précédentes qu'on n'est pas parvenu à dissiper, et plus on veut en faire disparaître les nuages et les vapeurs, et plus elles s'élèvent de toutes parts.
- e) Elle fit verser des larmes abondantes et même des larmes de sang, particulièrement en Allemagne, et elle en fera répandre bien plus encore.

Maintenant pourquoi le prophète a-t-il comparé ce mal à l'hyacinthe et non pas à la fumée ? La raison en est que si les erreurs de cette doctrine n'étaient pas autre chose en réalité que de la fumée, elles paraissaient néanmoins plausibles au dehors et avaient une apparence de solidité ; et ces chevaux émissaires les présentèrent sous ces fausses couleurs pour les faire agréer des hommes charnels dont ils flattaient les désirs, du moins pour la vie présente. C'est ainsi que les démons ont coutume de présenter le mal sous des couleurs et avec des raisons bonnes en apparence, afin de mieux réussir à tromper les hommes. On voit donc par là que c'est bien avec raison que le prophète se servit de ces cuirasses d'hyacinthe pour dépeindre ces ennemis du Christ et de son Église.

La troisième espèce de ces cuirasses fut le relâchement de la discipline ecclésiastique et des mœurs chrétiennes remplacées par une vie toute charnelle et par une liberté licencieuse. De sorte que Satan, par cette hérésie, ouvrit la porte à tous les vices et à toutes les voluptés en persuadant aux hommes, par ses ministres, que le chemin du ciel est très facile et couvert de roses, et que Dieu ne punit pas le péché si rigoureusement que les catholiques l'enseignent. Il eut soin surtout de prêcher la plus grande liberté de la chair contrairement au célibat, aux ordres religieux, aux vierges et aux prêtres. Satan fut comme un pêcheur qui, au moyen de cette hérésie, tendit un grand filet sur les grandes eaux de l'Europe, et fit une immense capture de poissons qu'il fit rôtir dans les flammes éternelles ; et la puanteur de la fumée qui sortait de ce feu de la luxure, infecta toute l'Europe. C'est avec cette troisième armure que Satan prémunit ses cavaliers auxquels il donna des cuirasses de soufre. Car le soufre désigne métaphoriquement la puanteur et l'infection des péchés déshonnêtes. Tels furent donc ces trois sortes de cuirasses spirituelles dont les démons furent recouverts et munis pour entreprendre cette terrible guerre que Satan avait déclarée à l'Eglise latine.

#### V. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion.

Dans ces paroles et celles qui suivent, le prophète passe à la description de la nature et des propriétés de ces chevaux. On en concevra sans nul doute une idée monstrueuse et horrible, si on se les représente avec le ventre, les pieds et le corps d'un cheval, la tête d'un lion, une gueule infernale, et la queue formée de serpents. C'est là cependant ce que nous allons vérifier en détail.

1° Il est dit dans le texte que les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et c'est avec justesse. Car de même que la tête du lion est très forte, et qu'elle dévore et déchire de ses dents tout ce qui se présente à elle, ainsi ces chevaux, animés par le son de la trompette du sixième ange, osèrent attaquer et dévorer de leurs dents maudites presque tous les articles de foi, si saints, si authentiques et si anciens qu'ils fussent. Ils n'épargnèrent rien de ce qui appartient aux bonnes mœurs ; pas plus que les choses sacrées, les cérémonies sacramentelles et le culte de la sainte

Vierge et des saints. Comme le lion en fureur lance des regards de feu, laisse tomber de sa gueule l'écume de sa rage, fait retentir les vallées de ses affreux rugissements, et répand partout où il passe la terreur du carnage et l'effroi de la mort, ainsi ces chevaux de l'impiété, animés du feu de la haine, enflammés de la fureur de l'envie, et brûlant de la soif de la vengeance contre le souverain Pontife et contre tous les prélats de l'Église, déchirèrent et dévorèrent avec leurs dents de lion toutes les choses saintes et même les sacrements.

2° Le Prophète ajoute : Et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre.

Nous avons dit que le feu désigne l'ardeur de la jalousie, le zèle de la haine et la noire envie dont ces chevaux furent enflammés par les démons qui les montaient, et qui les lancèrent par toute l'Europe pour faire la guerre au souverain Pontife et à l'Eglise latine. C'est avec ce feu qu'ils brûlèrent tous les préceptes de morale et tous les dogmes de la foi catholique. Nous avons dit aussi qu'ils remplirent cette même Europe de fumée et de soufre par la confusion de leur doctrine, et par la fausseté de leur moral, et par la puanteur de leur vie licencieuse. Or, selon le texte, ces trois horreurs sortaient de leur bouche, c'est-à-dire, qu'ils les prêchèrent et les disséminèrent par leurs discours et par leurs écrits. Car que pouvaient-ils prêcher autre chose que ce dont leurs cœurs étaient remplis ? Et de quoi pouvaient-ils être remplis, si ce n'est du mal que les démons leur inspiraient ? Ainsi ces chevaux émissaires répandaient par leur bouche ce que les démons, qui les montaient, portaient comme des cuirasses. C'est en effet la propriété des démons de vouloir le mal que Satan fait commettre dans le monde par ses ministres, qui sont les impies et les méchants. Et la bouche des impies est semblable à l'enfer, d'où sortent et d'où sortiront pendant toute l'éternité le feu, la fumée et le soufre, qui dévoreront ces méchants dans les siècles des siècles. C'est de ces mêmes impies que David a si bien écrit, Ps. V, 10 : « La vérité n'est point sur leurs lèvres ; leur cœur est rempli de vanité, leur bouche est un sépulcre ouvert, et leur langue est pleine d'artifice. Jugez-les, ô Seigneur, etc. ». Et Ps. XIII, 5 : « Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se sont servis de leur langue pour tromper avec adresse, le venin des aspics est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume ; leurs pieds se hâtent pour répandre le sang. Les angoisses et la désolation sont leurs voies ; ils n'ont pas connu le sentier de la paix ».

- 3° Le feu, la fumée et le soufre des cuirasses que portaient les cavaliers sont appelés des plaies,
- a) pour signifier la funeste influence qu'ils exercèrent en Europe sur l'Eglise latine par la permission de Dieu. Car la mesure des péchés des hommes était comble, toute chair avait corrompu ses voies, et toute l'Europe s'était prostituée, loin de Dieu son Seigneur, à l'orgueil, à l'avarice, à la luxure, à toutes les voluptés de la chair, et à la félicité de la vie présente. C'est en conséquence de ce débordement que cette hérésie enfanta et produisit une génération d'hommes qui lui furent parfaitement semblables, et qui devinrent des enfants de douleur pour le malheur du monde entier.
- b) Ces cuirasses sont appelées des plaies, parce que Dieu ne peut pas infliger une plus grande punition à un peuple ou à une nation qu'en permettant qu'elle abandonne la vraie foi pour tomber dans l'hérésie. Aussi Dieu, dans Sa bonté et Sa miséricorde, a-t-Il soin d'annoncer ces terribles châtiments souvent cent et même deux cents ans à l'avance, pour exciter les peuples à la pénitence ; et s'ils persévèrent dans leurs vices et leurs erreurs, il fait enfin éclater sa colère par une ruine complète. Car, selon l'expression de l'Apôtre, Heb., X, 31 : « Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant ». Et voilà pourquoi le saint roi-prophète nous avertit, Ps. II, 10 : « Maintenant, ô rois, ouvrez vos cœurs à l'intelligence, instruisez-vous, vous qui jugez la terre. Servez le Seigneur avec crainte, et réjouissez-vous en Lui avec tremblement. Embrassez adroitement la discipline, de peur que le Seigneur ne s'irrite, et que vous ne périssiez hors de la voie de la justice, lorsque dans peu de temps Sa colère se sera embrasée ». Voir ce qui a été dit, Liv. I, chap. II.
  - 4° Suit la grande dévastation causée par ces trois plaies.

VERS. 18. –Et par ces trois plaies, le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche, la troisième partie des hommes fut tuée.

Par la troisième partie des hommes, on comprend ici une partie considérable de la chrétienté qui abandonna la vraie foi et périt d'une mort spirituelle, soit par le feu de la jalousie, soit par le venin de la haine contre le souverain Pontife et contre l'Eglise et ses ministres, que ces chevaux émissaires rendirent odieux, soit par la confusion de leur doctrine, et la diversité de leurs erreurs, soit enfin par les attraits d'une vie voluptueuse et d'une liberté de conscience sans limite et sans frein. Aussi le Prophète indique ici littéralement que la troisième partie des hommes perdit la vie spirituelle à cause de cette hérésie, de la même manière qu'il avait dit plus haut, littéralement aussi, que la troisième partie des hommes fut physiquement tuée. Or, cette mort spirituelle d'un tiers de la chrétienté peut facilement se démontrer par la quantité de royaumes, de provinces ou de villes qui furent et sont encore infectés, ou totalement ou en partie, par cette abominable hérésie. Car si l'on compare la multitude des hérétiques qui sont dans le monde au nombre des catholiques restés fidèles, on comprendra facilement la grandeur du mal et la ruine considérable causées par cette hérésie, qu'on doit déplorer avec des larmes de sang.

VERS. 19. -

5° Car la puissance de ces chevaux est dans leur bouche et dans leurs queues.

Ces paroles indiquent la cause des maux que cette hérésie continuera de produire par les conséquences de ses principes, comme l'indique déjà la conjonction *car*, qui est mise en tête.

a) La puissance de ces chevaux est dans leur bouche dont ils se servirent pour vomir la calomnie et le mensonge contre le souverain Pontife, contre les prélats et en général contre toute l'Eglise, s'efforçant de les rendre odieux, surtout aux princes et à la noblesse, et en cherchant à persuader tout le monde qu'il ne convenait pas que les ecclésiastiques possédassent plus longtemps des dignités, des principautés et des richesses, à cause de l'abus qu'ils en faisaient. Par leurs discours artificieux et par l'apparence de gravité et de raison qu'ils affectaient de se donner, ils trompèrent une mul-

titude innombrable de personnes de l'un et de l'autre sexe, de tout état et de toute condition ; et c'est par de tels moyens qu'ils attirèrent tant de monde à leur secte, osant se vanter qu'ils étaient inspirés et envoyés de Dieu pour secouer le joug de la servitude du démon. Tel était leur langage contre l'Eglise catholique. Ils ouvrirent aussi leur bouche pour blasphémer et pour prêcher que l'usage des viandes dans les repas est permis tous les jours, et qu'on n'est plus tenu à aucun précepte de l'Eglise. De plus, ils enseignèrent et publièrent par toute l'Europe, qu'on ne doit pas obéir au Pape, et qu'il faut supprimer le célibat, etc., etc. Et parce que leur doctrine si désastreuse pour l'Eglise fut généralement agréée par les rois, les princes, les nobles, les villes impériales et une grande partie des peuples, le prophète a raison de dire que la puissance de ces chevaux est dans leur bouche.

b) Il dit aussi que leur puissance est dans leurs queues. On doit remarquer qu'il indique ces queues au pluriel, pour dire qu'il y en aura plusieurs et de divers genres.

La première de ces queues, c'est l'hypocrisie et l'adulation dont ils se servirent, comme les animaux se servent de leurs queues pour flatter les hommes ; et ces hérétiques s'en servirent pour couvrir la turpitude et dissiper la puanteur de leur doctrine et de leurs vices.

La seconde queue furent les princes, les villes impériales, les républiques et les gouvernements qu'ils entraînèrent à leur suite dans l'erreur et la perdition, en les persuadant qu'ils pouvaient en toute sécurité de conscience prendre ou retenir les biens de l'Eglise, les dignités, les principautés, les prébendes et les évêchés. Et ceux-là coururent après de tels maîtres qui savaient si bien flatter leurs passions, comme des enfants courent après les noix. Faut-il donc s'étonner si, appuyés par de telles puissances, ces chevaux hennissant et agitant leur crinière, osèrent et osent encore jeter leur écume avec tant d'impudence contre l'Eglise latine ? Cette seconde queue leur servit aussi pour cacher leur turpitude et pour dissiper la puanteur de leur hérésie, en ce que les simples parmi le peuple, voyant les grands et les savants, les riches et les seigneurs, les princes et les gouvernements eux-mêmes agréer et protéger une telle doctrine, ne pouvaient guère faire autre chose que d'en perdre la tête.

La troisième queue est le pseudopoliticisme et l'indifférentisme récemment introduits dans le monde par Machiavel, Bodin et par d'autres philosophes ; ainsi que l'athéisme qu'on peut considérer comme les dernières conséquences de tant de principes faux et contradictoires de cette doctrine, et par conséquent aussi comme la queue de ces chevaux, puisque la queue est adhérente au corps comme les conséquences d'un principe résultent du corps de la doctrine : ils en sont la dernière raison, comme la queue est le dernier membre de l'animal. De même que la dernière solution du grand problème de la foi catholique c'est Dieu ; ainsi, par opposition, la dernière conséquence de la doctrine de Luther, c'est la négation de Dieu. Et voilà pourquoi tant de princes et tant de gouvernants finissant par se persuader des contradictions et des variations infinies des sectes modernes, et conservant d'ailleurs le premier levain de haine que le protestantisme inspira à un trop grand nombre d'entre eux, même parmi les catholiques, finirent par ne plus croire à d'autre vérité qu'à la religion et à la raison d'Etat ; et ils se contentèrent de conserver les cérémonies extérieures et apparentes pour mieux réussir à contenir leurs peuples dans la soumission ; et ils dirent avec les impies dans leurs cœurs : « Il n'y a point de Dieu ».

- 6° Le Prophète décrit ensuite la nature et les propriétés de ces queues, et il se sert à dessein de la conjonction parce que, pour bien faire comprendre à l'Eglise latine la cause de tant de ruines et de désolations. Parce que leurs queues ressemblent à des serpents, et qu'elles ont des têtes dont elles blessent.
- a) Les queues de ces chevaux sont assimilées à des serpents à cause des flatteries dont ils se servent. Car de même que le serpent séduisit par la flatterie nos premiers parents dans le paradis terrestre, et leur fit manger le fruit défendu ; ainsi les disciples de Luther séduisirent et continuent de séduire les peuples, en les flattant dans leurs désirs, et en leur persuadant de manger les viandes défendues et de se livrer sans crainte aux voluptés et à la licence. Ils emploient dans ce but des mensonges aussi flatteurs que spécieux, se servant, même au besoin, des textes de l'Écriture dont ils faussent le sens, en disant, par exemple : Matth., XV, 11 : « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme » ; et l Cor., VII, 9 : « Il vaut mieux se marier que de brûler ».
- b) De plus, les serpents ne se laissent pas prendre facilement ; car si quelqu'un veut en saisir un, il court grand risque d'être mordu, et de recevoir une blessure souvent mortelle. Or, c'est ainsi que sont les queues, soit les conséquences de l'hérésie présente. Car quel est celui qui pourrait se vanter d'avoir saisi l'astuce des hérétiques ? Qui pourra extirper la fausse philosophie, la fausse politique et l'athéisme qui se sont glissés comme le poison jusque dans les membres des catholiques eux-mêmes ? Gloire à celui qui pourra faire descendre de leur chaire ces docteurs des ténèbres prêchant l'erreur et le mensonge comme des vipères qui menacent de la mort par leurs horribles sifflements! Heureux enfin celui qui pourra saisir et dominer, avec l'aide de Dieu, les princes, les rois, les républiques, les villes impériales et toutes les puissances sur lesquelles est appuyée cette erreur! L'histoire nous apprend que Ferdinand II, empereur aussi pieux que puissant, essaya de le faire, ainsi que Ferdinand III; mais hélas! le résultat de leurs efforts fut une horrible blessure qu'ils reçurent en voulant saisir ces serpents si redoutables.
- c) La nature du serpent l'oblige à ramper sur la terre, et c'est là précisément ce que font ces hérétiques dont la face, comme celle du serpent, est sans cesse inclinée vers les choses terrestres ne recherchant que les honneurs, les richesses et les plaisirs.
- d) Selon la Genèse, III, 1 : « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait placés sur la terre ». Or, il en est de même de la génération présente qui est la plus rusée de toutes celles qui ont existé jusqu'ici. Il est certain que les protestants ont employé contre l'Eglise la ruse la plus raffinée. On n'a qu'à lire pour s'en convaincre les actes de la chancellerie d'Anhalt, ainsi que les décrets de leurs conciles, et l'on y verra tout ce que la ruse leur inspira contre les catholiques et contre l'empire romain ; et l'on comprendra que ce n'est pas à tort que le Prophète les compare aux serpents les plus rusés.

- e) Si Dieu, dans Sa malédiction, a établi une inimitié entre le serpent et la femme, entre la race de l'un et de l'autre, Gen., III, on peut alors comprendre quelle inimitié Dieu a permis qu'il existât entre cette nouvelle race de serpents et la femme par excellence, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu fait homme, qui sera bénie entre toutes les femmes.
- f) Il est dit que ces queues ont des têtes, pour nous faire comprendre que les fauteurs et les adeptes de cette hérésie seraient des rois, des princes et un grand nombre de personnages distingués et puissants, qui sont en effet comme la tête, ou les chefs des peuples. De plus, ce n'est pas sans raison que le Prophète désigne plusieurs têtes pour signifier que les dogmes du protestantisme, n'ayant pour base que le principe du libre examen, il s'ensuivrait nécessairement une multitude de sectes diverses, puisqu'on devait rejeter toute autorité qui aurait pu gêner la fausse liberté de conscience. N'est-ce pas là en effet ce que l'expérience n'a malheureusement que trop prouvé par tant de controverses scandaleuses sur la présence du Christ en tous lieux, sur la communication des idiomes divins, sur le nombre des sacrements, sur la foi des enfants dans l'administration du baptême, sur l'usage et les cérémonies de la messe en allemand, etc., etc. Il suffisait qu'un consistoire ou un concile provincial admît et proclamât quelque règle à ce sujet, pour que d'autres conciles et consistoires les rejetassent et même les missent en dérision. N'est-ce pas là une preuve évidente qu'ils n'étaient ni les uns ni les autres appuyés de l'assistance infaillible et de la promesse du Saint-Esprit qui les aurait empêchés de faillir et de se diviser ?

Ces têtes signifient aussi la sagesse, l'intelligence et la prudence humaine par lesquelles cette génération surpasse de beaucoup les catholiques ; car, selon saint Luc, XVI, 8 : « Les enfants de ce siècle sont plus habiles dans la conduite de leurs affaires que les enfants de lumière », n'est-ce pas là ce que nous avons expérimenté surtout au commencement de ce cinquième âge, en voyant les protestants surpasser de beaucoup les catholiques dans l'art de feindre, de combiner des plans occultes et de dresser des embûches ; dans le talent d'acquérir des richesses et d'étendre le commerce, de réussir dans les négociations, de perfectionner les systèmes d'attaque et de défense pour les forteresses et les places de guerre, dans les lois civiles et les règlements de police extérieure, dans le luxe d'une éducation brillante pour la jeunesse, etc., etc. ? Lors donc que le prophète nous dit qu'ils auront des têtes, il veut nous prévenir des dommages considérables que cette génération perverse causera à l'Eglise et à l'empire romain ; et il complète la description de cette hérésie en disant : Leurs queues ressemblent à des serpents..., elles ont des têtes dont elles blessent. C'est-à-dire, qu'ils nuiront particulièrement à l'Eglise et à l'empire romain avec ces trois genres de queues dont nous avons parlé plus haut, et que toute la puissance et la vigueur de cette hérésie, quand elle sera sur le point de finir, consistera dans ces trois queues. De sorte que celui qui parviendra à couper ces queues, mettra fin à l'existence de cette hérésie.

Plaise à Dieu que vienne bientôt ce puissant monarque qui doit bouleverser les républiques, battre en brèche les villes impériales et maritimes qui ne sont pas autre chose que des nids de vipères, étouffer les cris et les sifflements de ces prédicateurs et de ces serpents, et qu'après avoir humilié les hérétiques et les schismatiques, il fasse cesser toute erreur! Le prophète n'a écrit aucune hérésie avec autant de force et de clarté, et par des comparaisons aussi sensibles que la moderne, afin de mieux faire connaître à l'Eglise latine les maux qui en résulteront. En faisant passer ce monstre devant nos yeux, l'Apôtre nous avertit nous-mêmes, chacun en particulier, de demeurer fidèlement attachés à la foi catholique romaine, et de marcher avec sobriété, chasteté, piété et sainteté en présence de cette horrible bête, de peur que notre ministère ne soit tourné en dérision et avili. De plus, le prophète nous avertit d'éviter la luxure, les plaisirs de la table, l'orgueil, l'impudicité, l'avarice et l'ostentation, de peur que les faibles parmi nous en tirent scandale. Nous devons nous efforcer, au contraire, de briller par notre vie et par notre doctrine comme une lumière dans les ténèbres. Observons la discipline du Seigneur, de peur que Sa colère n'éclate, et qu'll ne permette que tout ce que nous possédons encore en Europe, ne soit dévoré par cette bête hideuse. Lisez ce qui est écrit dans le petit livre qui traite des sept animaux, et de quelques autres secrets particuliers concernant l'Allemagne.

# § IV. RÉSUMÉ DES MAUX CAUSÉS PAR LES MAUVAIS CATHOLIQUES EUX-MÊMES. CHAPITRE IX. - VERSET 20-21.

1. Et les autres hommes qui ne furent point tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour n'adorer plus les démons, etc.

Ce texte renferme un admirable résumé des maux considérables que nous, catholiques, avons causés à l'Eglise par nos œuvres perverses. Car bien que nous soyons demeurés dans la vraie foi, nous nous sommes presque alliés avec la bête, pour combattre contre notre sainte mère l'Eglise.

Et les autres hommes, c'est-à-dire, les restes des catholiques, qui ne furent point tués par ces plaies, qui n'abandonnèrent pas la vraie foi. Et les autres hommes. Cette construction ne paraît pas complète au premier abord, parce qu'il n'y a point de verbe et d'attribut. Mais on doit savoir que ce verbe et cet attribut existent cependant, et se trouvent dans ces mots du texte qui précède. Et qu'elles ont des têtes dont elles blessent. En latin la liaison se fait mieux, à cause du pronom illis, qui est des trois genres, au lieu du pronom français elle, qui est féminin, Les autres hommes sont donc aussi le sujet du verbe blesser qui se trouve dans le verset qui précède, et l'attribut se trouve dans le mot : dont ou avec ces têtes ; c'est-à-dire, avec ces têtes dont les autres hommes blessent. Par cette liaison de phrases, le prophète nous indique d'une manière admirable la liaison ou du moins le rapprochement qui unirent presque les restes des catholiques avec les protestants. En conséquence, le prophète veut nous faire entendre que nous aussi, mauvais catholiques, apporterions notre part de bois à cet horrible incendie qui devait embraser l'Europe. Et ces maux dont nous nous rendrons coupables contre l'Eglise se divisent en deux espèces.

La première, c'est cette prétendue sagesse et cette ruse de serpent qui président dans les conseils des puissances du siècle, et leur inspirent d'opprimer l'Eglise en la privant de ses immunités et en se servant de toute espèce de titres faux

et spécieux pour empiéter sur le pouvoir spirituel, pour grever d'impositions les rentes et mêmes les personnes ecclésiastiques, les corporations, les séminaires, etc. ; et pour leur enlever leurs droits, leurs revenus, leurs dîmes, etc. Et si l'Eglise de son côté, les menace d'excommunication ou porte même des sentences en ce genre, ils rient, ils s'en moquent et persévèrent dans leur péché. N'est-ce pas là le plus mauvais signe que l'Europe entière est sur le penchant de sa ruine et de la prévarication ? Y a-t-il en effet un plus mauvais signe dans un enfant que lorsqu'il se moque de la verge dont sa mère le menace ? Or, c'est en cela surtout que les mauvais catholiques se rapprochent des hérétiques, puisqu'ils font d'une manière occulte et cachée ce que ceux-ci firent au grand jour et avec tant d'éclat. Ils ravissent aujourd'hui ce que leurs pères fondèrent dans une pieuse intention, mais ils n'en deviennent pas plus riches pour cela ; ils continuent au contraire d'être dans le besoin et les embarras financiers, parce que la bénédiction de Dieu n'est pas sur eux.

C'est à tous ces ravisseurs que s'adressent ces paroles du Sage : Prov., XI, 24 : « Les uns donnent ce qui est à eux, et sont toujours riches ; les autres ravissent le bien d'autrui, et sont toujours pauvres ». Puisse-t-on persuader à ces derniers de cesser au plus tôt cette usurpation du pouvoir ecclésiastique, ces exactions, ces impositions, cette oppression du clergé ; et puissent-ils commencer à craindre enfin le glaive de l'Eglise qui est terrible, puisqu'il attire la malédiction de Dieu sur leurs familles et sur les enfants de leurs enfants. Nous en avons un terrible exemple dans Charles Stuart, roi d'Angleterre, dont les prédécesseurs prétendirent être les chefs de l'Église ; cet infortuné dut être décapité et perdre sa couronne en conséquence des malédictions qu'Henri VIII et Élisabeth avaient attirées sur cette malheureuse dynastie. C'est ainsi que Dieu punit les crimes des hommes jusqu'à la troisième et à la quatrième génération.

La second espèce de maux que les catholiques causèrent à l'Église leur mère, ce sont les grands péchés des princes, du clergé et du peuple pour l'expiation desquels on n'a point fait pénitence, selon l'expression du prophète lui-même ; car il ajoute, vers. 21 : « Et ils ne firent point pénitence de leurs homicides, de leurs empoisonnements, de leurs impudicités et de leurs larcins ». C'est déjà pour nos énormes péchés que Dieu permit cette funeste hérésie en Allemagne et dans une grande partie de l'Europe ; et c'est parce que nous continuons à pécher qu'il permet qu'elle dure si longtemps. Car à quelle autre cause peut-on attribuer un si triste résultat des efforts de l'empereur Ferdinand II, pour la réforme de la foi et la restitution des biens de l'Eglise, si ce n'est à nos péchés ? Ce prince avait en main tous les moyens pour réussir ; son œuvre avait bien commencé, et il l'avait même déjà affermie par d'éclatantes victoires, et cependant, à cause des péchés des catholiques, qu'est-il résulté de tout cela, sinon un traité de paix qui compromit davantage encore leur situation ? C'est donc à cause des vices auxquels nous continuons de nous livrer, et dont nous ne voulons pas faire pénitence après les avoir reconnus et confessés, que Dieu, dans Sa colère, a empêché cette réforme de la foi et cette restitution des biens de l'Eglise que nous avions commencées d'une manière insuffisante, puisque nous n'y ajoutions pas la réforme de nos mœurs. Le Seigneur agit en cela comme un père gravement offensé de l'indigne conduite de son fils qu'il déshérite en déchirant le testament qu'il avait fait en sa faveur, etc.

Pour n'adorer plus les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher.

Ces paroles spécifient sept énormes péchés qui sont la cause par laquelle Dieu n'a pas pitié de l'Europe, et qu'il n'y relève point l'Eglise opprimée sous le joug des hérétiques.

Le premier péché, c'est l'idolâtrie occulte des superstitieux dont l'Europe, et surtout l'Allemagne, abondait avant la dernière guerre, et qui commencent déjà à reparaître. Ceux qui se livrent à ces superstitions, entretiennent un commerce secret avec les démons qu'ils adorent dans ces abominations, comme autrefois les gentils les adoraient dans les idoles ; et c'est ainsi qu'ils oublient Dieu leur créateur. Or, c'est là un énorme péché que le texte exprime en ces termes : *Pour n'adorer plus les démons*.

Le second péché, c'est l'avarice, qui est abominable devant le Seigneur. Le prophète la dépeint métaphoriquement sous la figure de l'idolâtrie, en disant : *les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois*. De même que les païens fabriquaient la plupart de leurs idoles avec l'or, l'argent, l'airain, etc. ; ainsi les hommes de cet âge n'attachent de prix et d'amour qu'à ces futiles objets, et en font l'idole de leur cœur plongé dans l'avarice. Dans ces objets désignés par le prophète, sont contenus tous les autres, et les raisons pour lesquelles il appelle l'avarice une idolâtrie sont les suivantes :

- a) parce que c'est le propre des prophètes de désigner ces sortes de choses par des énigmes et par des métaphores.
- b) L'apôtre saint Paul appelle aussi l'avarice une idolâtrie, parce que l'une est un aussi grand crime que l'autre. Ephes., V, 5 : « Sachez que nul fornicateur, nul impudique, nul avare, dont le vice est une idolâtrie, ne sera héritier du royaume de Jésus-Christ ».
- c) De même que l'idolâtrie fait apostasier, ainsi ceux qui veulent devenir riches, selon saint Paul, tombent dans les filets du démon. I Tim, II, 9 : « Ceux qui veulent devenir riches, tombent dans la tentation et dans le piège de Satan, et en plusieurs désirs inutiles et pernicieux, qui précipitent les hommes dans l'abîme de la perdition, et de la damnation. Car le désir des richesses est la racine de tous les maux. Et quelques-uns de ceux qui en sont possédés se sont éloignés de la foi ». Or, n'est-ce pas là ce que nous vîmes en Europe et surtout en Allemagne, où plusieurs princes et autres personnages illustres abandonnèrent la foi, à cause de leur cupidité pour les biens de l'Eglise ? Les avares sont des idolâtres qui adorent les monnaies comme des idoles, mettant toute leur confiance dans les richesses, et commettant avec elles la fornication par l'oubli de Dieu et par le mépris des lois divines et humaines.
- d) De même que rien n'est plus vain, plus vil, et plus imparfait que les idoles ; ainsi le plus petit moucheron devrait être bien plus estimé, ce semble, que l'or, l'argent, le bois, l'airain et la pierre pour lesquels cependant les hommes abandonnent Dieu leur créateur et l'Être par excellence. Aussi le prophète exprime-t-il son étonnement sur cette folie, par ces paroles : Les idoles d'or, d'argent, etc..., qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher.

Le troisième péché, c'est l'envie, la haine, la colère ; ce sont les rixes, les procès injustes, le désir de dominer et la convoitise ; tout comme aussi les guerres injustes, desquelles il résulte des homicides innombrables. L'Europe en général

n'abonde-t-elle pas en homicides de ce genre ? Combien de guerres injustes, parmi lesquelles nous ne citerons que celle de Mantoue, celle de la France contre l'empire romain pour appuyer les protestants, lorsque Ferdinand II voulut introduire la réforme de la foi et restituer les biens de l'Eglise ; enfin la guerre contre le roi d'Espagne ne fut-elle pas entreprise par une profonde jalousie ? On veut être catholique, mais on ne veut pas vivre en catholique, on appuiera même au besoin les ennemis de la foi par les armes, par de mauvais conseils et par l'argent, sans aucun motif qui puisse légitimer de telles alliances autre que l'intérêt. Combien d'autres guerres injustes ont été entreprises ! Combien d'homicides dont on s'est rendu coupable dans tant de révolutions ! O pécheurs que nous sommes, quand finirons-nous par reconnaître nos crimes ? C'est pourquoi le prophète ajoute : *Et ils ne firent point pénitence de leurs homicides*.

Le quatrième péché, c'est l'homicide particulier. Combien d'assassinats en effet n'avons-nous pas à déplorer ? Combien de femmes enceintes qui détruisent leurs fruits ? Combien de mères, ô horreur de la nature ! qui sont assez cruelles pour verser leur propre sang, le sang de l'innocent ? Que d'empoisonnements cachés ou connus dans la société et dans les familles ! C'est ce que le texte indique expressément : ils ne firent point pénitence... de leurs empoisonnements.

Le cinquième péché est celui de la chair exprimé en ces termes : Et ils ne firent point pénitence... de leurs impudicités. Ici le prophète indique l'espèce pour le genre ; mais sa parole renferme tous les péchés de luxure en général dont le monde est tellement souillé, qu'on peut bien lui appliquer ces paroles que l'Écriture adresse aux hommes qui vivaient avant le déluge : « Toute chair avait corrompu ses voies ». Ah ! ce ne sont pas des paroles, mais des larmes qu'il nous faut ici !

Le sixième péché, c'est l'injustice qui règne partout, et que le prophète indique par ces mots : *Et ils ne firent point pénitence... de leurs larcins*. Ici encore il cite l'espèce pour le genre, comme on en a beaucoup d'exemples chez les prophètes. Par les larcins, il entend donc l'injustice en général dans laquelle sont renfermées toutes les espèces de vols, de quelque nature qu'ils soient. Or, qui n'a pas à se plaindre des injustices qui lui ont été faites en ce genre, ou du moins qui est-ce qui n'en a pas été menacé ? Mais aussi en est-il beaucoup de ces ravisseurs du bien d'autrui qui reconnaissent enfin leurs torts, et qui réparent leurs injustices ? Ne cherchent-ils pas au contraire, à augmenter encore leur fortune par tous les moyens justes ou injustes, peu leur importe, inspirés qu'ils sont par leur avarice insatiable ?

Le septième péché de cet âge, qu'on doit considérer comme le complément de notre perdition, c'est l'impénitence finale exprimée si clairement par le prophète : *Et les autres hommes... ne se repentirent point des œuvres de leurs mains*. Et plus bas : *Ils ne firent point pénitence de leurs homicides*, etc. Telle est la dernière sentence portée par saint Jean, l'archichancelier des redoutables conseils de Dieu!

O prêtres et laïques de toute l'Europe et surtout de l'Allemagne, ouvrons enfin les yeux pour voir le terrible danger qui nous menace! Dieu a jeté un regard de colère sur l'Eglise Sa fille; et depuis plus de cent ans, la guerre, la peste, la famine, les dissensions, les hérésies, les schismes, les révolutions, les maladies de tous genres nous affligent et nous accablent! Et nous ne faisons point pénitence pour tout cela, nous persévérons dans la recherche criminelle des plaisirs de la chair; nous sommes encore haletants de la soif des biens périssables et enflés de l'orgueil de la vie. Les yeux de nos âmes sont obscurcis par nos passions, et ne peuvent voir l'abîme dans lequel nous nous précipitons. Ah, éveillons-nous enfin de notre sommeil de mort! Pour l'amour de Jésus-Christ qui nous a aimés jusqu'au sacrifice du Calvaire; pour l'amour de nos âmes et pour l'amour de ceux qui viendront après nous, faisons tous ensemble un effort de salut, de peur que le Seigneur ne nous laisse enfin tomber dans les profondeurs de l'abîme sur lequel nous sommes suspendus, de peur aussi que l'horrible bête ne dévore cette belle Europe, et qu'il n'y ait plus personne qui puisse nous sauver. Ainsi soit-il.

# FIN DU LIVRE QUATRIÈME.

# LIVRE CINQUIÈME. SUR LES CHAPITRES DIX ET ONZE.

DE LA GRANDE CONSOLATION DE L'EGLISE LATINE DANS SON SIXIÈME LIGE, APRÈS L'EXTIRPATION DES HÉRÉSIES.

DE LA PERSÉCUTION DE L'ANTÉCHRIST, ET DE LA SEPTIÈME ET DERNIÈRE TROMPETTE.

# SECTION I. SUR LE CHAPITRE X. DE LA CONSOLATION DE L'ÉGLISE LATINE, DE SA FUTURE EXALTATION, ET DS SON EXTENSION.

§ I. De la consolation de l'Eglise latine et de son exaltation future dans le sixième âge. CHAPITRE X. - VERSET 1-11.

VERS. 1. - Et je vis un autre ange plein de force et descendant du ciel, revêtu d'une nuée, ayant un arc-en-ciel sur la tête.

Dans les besoins et les calamités des temps, la divine bonté a toujours coutume de venir en aide à son Eglise par des consolations et des secours opportuns, de peur qu'elle ne succombe sous les efforts de ses ennemis. Car Dieu a promis d'être avec elle jusqu'à la consommation des siècles, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Cette promesse, il l'a manifestée d'une manière admirable dans le cinquième âge, dans cet âge de désolation et de maux, en accordant à son Eglise de puissants secours, surtout au milieu des plus grands dangers.

- 1° En opposant à Luther et à sa funeste hérésie un guerrier puissant, saint Ignace et sa société.
- 2° En convoquant, sous l'inspiration du Saint-Esprit, le saint concile de Trente, pour éclaircir les dogmes de la foi et rétablir la discipline ecclésiastique et surtout le célibat, qui étaient sur le point de disparaitre.

- 3° En accordant à l'Eglise, au milieu de sa détresse et de ses défections, une grande consolation, et en lui fournissant dans les autres parties du monde autant de fidèles qu'elle en perdait en Europe. Car précisément à cette époque d'abandon, au commencement du cinquième âge, Dieu fit fleurir la foi et rendit son flambeau encore plus brillant et plus éclatant, comme pour défier les puissances de l'enfer, en procurant des conversions innombrables en Amérique, en Asie, dans les Indes, dans la Chine et le Japon, et dans plusieurs autres contrées.
- 4° De plus il protégea toujours son Eglise jusqu'à nos jours en lui donnant des souverains zélés, parmi lesquels le plus distingué fut l'empereur Ferdinand II.

Mais tous ces secours n'étaient pas suffisants pour exterminer l'horrible bête que nous avons décrite, comme l'expérience ne le prouve que trop. Et parce qu'aussi nous ne sommes pas arrivés à la fin de nos maux, saint Jean, après en avoir signalé la principale cause et les principaux événements qui s'y rattachent, saint Jean, disons-nous, arrive dans ce chapitre à la description de ce **grand Monarque** que nous avons annoncé. (Voir le Liv. I, sect. III, chap. III, § II.)

Nous allons maintenant assister à la grande scène du sixième âge de l'Eglise, où nous verrons qu'après que les hérétiques auront été abaissés et convertis, l'Eglise jouira de la consolation la plus grande, l'empire des Turcs sera profondément humilié, la foi catholique brillera sur terre et sur mer, et la discipline ecclésiastique sera restaurée et perfectionnée.

- II. Avant d'arriver à l'exposition du texte, il faut remarquer que cet ange qui apparut à saint Jean, fut un véritable ange de Dieu, de la nature la plus distinguée. Ce fut un ange tutélaire et protecteur de l'empire romain, ou du grand Euphrate. Cet ange fit l'office de deux personnes : la première représentait celle du grand Monarque à venir que saint Jean décrit par ces paroles : *Et je vis un autre ange plein de force*. La seconde fut celle de cet ange lui-même qui, en sa qualité d'ambassadeur céleste, révéla à saint Jean les secrets à venir de l'Eglise. Et c'est à ce second personnage que se rapportent ces mots que nous trouvons dans le texte : *Et l'ange que j'avais vu qui se tenait debout sur la mer et sur la terre*, etc., jusqu'à la fin du chapitre. C'est ainsi que nous voyons dans l'Exode, III, 2, que l'ange qui apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, faisait aussi l'office de deux personnes. La première représentait Dieu, et la seconde était celle de l'ange qui, en sa qualité de messager céleste, manifesta à Moïse les décrets de la volonté divine touchant les enfants d'Israël. *Et je vis.* Nous avons expliqué au liv. Il comment les prophètes voient dans l'avenir les personnes et les choses. *Et je vis un autre ange* :
- 1° Cet ange est désigné par le pronom autre, pour faire voir qu'il sera tout l'opposé des précédents, qui furent Luther et ses devanciers. Car cet autre ange n'admettra **qu'une seule et pure doctrine**, et il sera très zélé pour la foi catholique, une et orthodoxe, surtout après avoir abaissé et dispersé les hérétiques sur terre et sur mer. Ses mœurs seront saintes et bien réglées. Il contribuera puissamment à la propagation de la foi et à la restauration de la discipline ecclésiastique que l'ange son prédécesseur, c'est-à-dire, l'hérésiarque Luther, avec ses impies adeptes, avait si considérablement ruinées et affaiblies.
- 2° Saint Jean attribue à cet autre ange la qualité spéciale d'être fort ou puissant. Et je vis un autre ange plein de force, etc. Il sera puissant en guerre et brisera tout, comme le lion. Il deviendra très grand par ses victoires, et il n'en sera que plus solidement établi sur le trône de son empire. Il régnera beaucoup d'années, et pendant le cours de son règne, il humiliera les hérétiques et les républiques, et il soumettra toutes les nations à son empire et à celui de l'Eglise latine. De plus, après avoir relégué en enfer la secte de Mahomet, il brisera l'empire Turc, et n'en laissera subsister qu'un très petit état sans puissance et sans force, lequel se maintiendra cependant jusqu'à l'avènement du fils de perdition, qui ne craindra pas le Dieu de ses pères, et ne s'inquiétera d'aucun dieu. Dan., XI, 37.
  - 3° Et je vis un autre ange plein de force et descendant du ciel.

Le prophète dit que cet ange descendra du ciel, parce qu'il naîtra dans le sein de l'Eglise catholique prise ici pour le ciel ; et il sera spécialement **envoyé de Dieu**, selon les décrets de la divine Providence qui l'aura choisi pour la consolation et l'exaltation de l'Eglise latine au milieu même de sa grande affliction et de son humiliation profonde.

4° Et je vis un autre ange, etc.... revêtu d'une nuée.

Le prophète désigne ce Monarque comme revêtu d'une nuée, pour nous apprendre qu'il sera très humble, et qu'il marchera dès l'enfance dans la simplicité de son cœur. Car la nuée qui couvre l'éclat de la splendeur signifie l'humilité, et l'humilité attire la protection de Dieu, qui est aussi signifiée par la nuée qui couvrira ce Monarque. En effet, personne n'est autant protégé de Dieu que celui qui marche par les voies de l'humilité, selon saint Luc, I, 32 : « Il a renversé les puissants de leurs trônes, et il a élevé les humbles ». C'est pourquoi personne ne pourra lui nuire ni lui résister, puisqu'il sera revêtu de la protection du Dieu du ciel.

5° Et je vis un autre ange... revêtu d'une nuée, un arc-en-ciel sur la tête.

Par l'arc-en-ciel, on comprend la paix que Dieu fera avec la terre, selon la Genèse, IX, 13 : « Je placerai mon arc dans la nue, comme signe d'alliance entre moi et la terre». Or, une alliance suppose la paix, et c'est cette paix que ce Monarque rendra à l'univers. Car, après avoir extirpé les hérésies et les superstitions des gentils et des Turcs, il n'y aura qu'une seule bergerie et un seul pasteur. Tous les princes s'uniront à lui par les liens les plus forts, par les liens de la foi catholique et de l'amitié, parce que celui-ci, sans abuser de sa puissance et sans offenser personne par des injustices, rendra à chacun ce qui lui est dû. Voilà pourquoi le Prophète dit qu'il aura, pour ornement, un arc-en-ciel sur la tête.

- 6° Et son visage était comme le soleil, à cause de la splendeur de sa justice et de sa gloire impériale, et aussi à cause de la haute intelligence et de la profonde sagesse qui le distingueront ; de même encore, à cause de l'ardeur de sa charité et de son zèle pour la religion ; enfin, parce qu'il sera comme le soleil au milieu des astres, c'est-à-dire, qu'il marchera dans son empire, au milieu de ses princes alliés, qui exécuteront ses volontés et marcheront sur ses traces, etc.
  - 7° Et ses pieds comme des colonnes de feu.

Les pieds signifient l'étendue et la puissance d'un empire, selon le Psalmiste, Ps. LIX, 8 : « Moab est comme un vase qui nourrit mon espérance ; je m'avancerai dans l'Idumée, et je la foulerai aux pieds. Les étrangers ont été assujettis ». Cependant, comme beaucoup de tyrans eurent des empires très vastes et très puissants, le prophète attribue à ce Monarque des propriétés particulières pour le distinguer : *Et ses pieds comme des colonnes de feu*. Les colonnes sont les soutiens et l'appui d'un édifice, et le feu indique le zèle de la religion et l'ardeur de la charité envers Dieu et le prochain ; de même aussi, le feu est un élément qui dompte tout. Or, telle sera précisément la puissance de ce Monarque ; son règne sera le plus solide appui de l'Eglise catholique et de sa maison royale, parce que son règne sera assuré pour sa postérité, jusqu'à ce que l'apostasie soit arrivée, et qu'on ait vu paraître le fils de perdition. La puissance de ce Monarque brillera surtout par son zèle pour la religion, et par le feu de sa charité envers Dieu et le prochain ; et de même que le feu dompte tout, ainsi ce souverain domptera tout et dominera.

# III. VERS. 2. – 8° Et il avait à la main un petit livre ouvert.

Ce petit livre dénote un **concile général**, qui sera le plus grand et le plus célèbre de tous. Le prophète dit que cet ange tient ce petit livre dans sa main, parce que c'est par l'œuvre et la puissance de ce Monarque que ce concile sera assemblé, protégé, et arrivera à bonne fin ; et aussi parce qu'il emploiera toute sa puissance pour en faire exécuter les sentences et les décrets. Le Dieu du ciel le bénira et mettra toutes choses en ses mains et en son pouvoir. Il est dit que ce petit livre sera ouvert, à cause de la clarté avec laquelle ce concile expliquera le sens de la sainte Ecriture, et à cause de la pureté des dogmes de la foi qu'on y proclamera.

9° Et il mit le pied droit sur la mer, et le pied gauche sur la terre.

C'est-à-dire que ce Monarque agrandira et étendra son empire sur terre et sur mer, car il soumettra la terre et les îles des mers à sa domination. La grandeur et l'étendue de sa puissance sera immense, comme nous l'avons expliqué plus haut, en disant qu'elle est signifiée par les pieds.

# VERS. 3. – 10° Et il cria â haute voix comme un lion qui rugit.

Cet éclat de sa voix comparée au rugissement du lion, nous fait comprendre la terreur immense qu'il inspirera à tous les peuples de la terre et aux habitants des îles. Car, lorsque le lion rugit, il manifeste sa force, et tous les autres animaux sont saisis d'effroi. C'est pourquoi il est dit dans les Proverbes, XX, 2 : « Comme le rugissement du lion, ainsi est la terreur du roi ». Les grands cris de sa voix seront aussi ses édits impériaux, par lesquels il ordonnera d'exécuter en toute rigueur, en faveur de la foi catholique et orthodoxe, les ordonnances du concile ; et ses édits arriveront à toutes les nations de la terre et des îles.

#### IV. Et après qu'il eut crié, sept tonnerres firent éclater leurs voix.

Ces tonnerres qui se feront entendre à la voix de cet ange, seront les murmures, les protestations et les cris de ceux qui voudront résister à la volonté de ce Monarque et qui voudront le frapper ; car il s'élèvera en ce temps une grande tempête ; mais, parce qu'ils ne pourront pas lui résister, et encore moins lui nuire, il est ordonné à saint Jean de ne pas écrire ce qu'il a vu en cette circonstance ; car toute cette tempête sera sans effet. Jésus-Christ veut seulement en prévenir saint Jean en sa qualité de représentant de l'Eglise, pour nous faire savoir que l'empire de ce Monarque et la propagation de la vraie foi sur la terre ne s'obtiendront pas sans bruit et sans orage. C'est pourquoi il est dit : Et après qu'il eut crié, sept tonnerres firent éclater leurs voix. Lorsque le tonnerre ne fait qu'entendre sa voix, c'est marque que la foudre ne frappe pas, parce que la nue a éclaté dans l'air ; mais l'orage produit son effet quelquefois si nuisible, selon que la foudre tombe sur les hommes, sur les animaux, sur les arbres ou sur les édifices. Or, la tempête qui fut montrée à saint Jean sous la figure d'un orage, était une tempête sans autre effet que celui de la voix du tonnerre. Sept tonnerres firent éclater leurs voix. C'est-à-dire que les princes et les grands s'insurgeront contre ce Monarque et murmureront. Ils feront entendre leurs voix à l'occasion de ce concile, pour lui résister et pour en frapper les décrets ; mais, parce que ce Monarque sera sous la protection de Dieu, tous leurs efforts seront vains et inutiles.

#### V. VERS. 4. - Et les sept voix des sept tonnerres ayant éclaté, j'allais écrire.

C'est-à-dire qu'après que les secrets des conseils de ces princes récalcitrants m'eurent été révélés, dit saint Jean, j'al-lais les écrire en vertu du commandement que j'en avais reçu ; et j'entendis une voix du ciel qui me dit : Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris point. Il y a deux raisons pour lesquelles quelqu'un ne doit pas savoir ou ne doit pas écrire quelque chose. La première, c'est lorsque cette connaissance pourrait être nuisible, en causant du mal ou en empêchant le bien, soit dans le présent, soit dans l'avenir. La seconde, c'est lorsque l'importance, l'utilité ou la nécessité de la chose n'exigent pas qu'on la sache ou qu'on l'écrive. C'est ainsi que la divine Providence cache à ses fidèle amis, dans cette vie, les dangers et les tribulations du corps et de l'âme, dont le nombre est presque infini, car il ne serait point utile aux hommes de les connaître à l'avance ; et Dieu, dans sa bonté, sait nous en préserver ou nous en défendre en temps opportun, quelque grands et imminents que soient les maux de la vie. C'est pour les mêmes raisons qu'il ne fut pas permis à saint Jean d'écrire les voix des sept tonnerres, à l'occasion de ce Monarque. Car Dieu le délivrera de tout danger, et fera avorter les desseins de ses ennemis, etc. Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris point. C'est-à-dire, écris que sept tonnerres ont fait éclater leurs voix, mais n'écris point ce qu'ils ont dit.

#### VERS. 5. - Et l'ange que j'avais vu qui se tenait debout sur la mer et sur la terre, leva la main vers le ciel.

Vient maintenant l'autre personnage que cet ange représentait, c'est-à-dire qu'il n'est plus question ici du Monarque, mais de l'ambassadeur céleste, révélant les secrets divins sur la fin des temps. Et l'ange que j'avais vu qui se tenait de-

bout sur la mer et sur la terre, c'est-à-dire, le président suprême, le gardien et le protecteur de cet empire, que Daniel, XII, 7, vit debout sur les eaux du fleuve, leva la main vers le ciel.

VERS. 6. - Et il jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui est dans le ciel, la terre et ce qui est sur la terre, la mer et ce qui est dans la mer.

Ces paroles renferment un témoignage appuyé sur la foi jurée, de ce que le Seigneur Dieu révèle à tout le genre humain par son ambassadeur céleste, pour la consolation de ses élus et pour la terreur des impies. Cet ange jure, par ces mots, une vérité de la plus haute importance, savoir, *qu'il n'y aurait plus de temps*. A la lettre, ce passage s'explique,

- 1° par les hérétiques et par les ennemis de la croix et du Christ, parce que leur temps, leurs jours et leur impiété finiront sous l'empire du Monarque annoncé, et c'est pour leur terreur et leur confusion éternelle, et en même temps pour la grande consolation de l'Eglise latine et des fidèles qui la composent, que cet ange proclame cet éclatant témoignage : Qu'il n'y aurait plus de temps.
- 2° Ces paroles signifient aussi, qu'après la voix du septième ange qui sonnera de la trompette, c'est-à-dire l'Antéchrist, il n'y aura plus de temps pour le travail et les tribulations. Et il l'annonce pour consoler et raffermir les fidèles contre les impies, dont il est écrit, II. Petr., III, 3 : « Sachez, avant toutes choses, que dans les derniers jours, il viendra des séducteurs pleins d'artifice, qui marcheront suivant leurs propres passions, et qui diront : Qu'est devenue la promesse de son avènement ? Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses sont comme elles étaient au commencement du monde ». C'est pourquoi cet ange confirme, par ce jurement solennel, le second avènement de Jésus-Christ, lorsque devront cesser les temps de douleurs et de persécutions pour les bons, mais aussi les temps de voluptés, de triomphes, d'honneurs, de richesses, de gloire et de tous les charmes de la vie présente pour les méchants.

VI. VERS. 7. - Mais qu'au jour de la voix du septième ange (l'Antéchrist), lorsque la trompette commencerait à sonner, etc.

La description de ce septième ange et de l'éclat de sa trompette se trouve au chapitre suivant. Mais qu'au jour de la voix du septième ange. Ces paroles désignent la fin des temps, après lesquels il n'y en aura plus d'autres de toute éternité ; car en ce jour aura lieu la consommation du siècle, et immédiatement après viendra le jugement universel. C'est pourquoi le texte ajoute : Et il jura... que... le mystère de Dieu serait accompli, ainsi qu'il l'a évangélisé par les prophètes ses serviteurs. Car,

- 1° le jour de la consommation du siècle et du jugement universel est vraiment un très grand mystère réservé à Dieu seul, mystère qui n'a jamais été et ne sera jamais révélé à personne, jusqu'a ce qu'il s'accomplisse, selon saint Matth., XXIV, 36 : « Mais ce jour et cette heure, personne ne les sait, pas même les anges du ciel ; mon Père seul les connait ».
- 2° Ce mystère connu de Dieu seul est grand, parce que tous les secrets les plus cachés de nos cœurs, tant en général qu'en particulier, seront manifestés au grand jour du Dieu tout-puissant, selon l'Apôtre, I. Cor., III, 13 : « L'ouvrage de chacun sera manifesté : car le jour du Seigneur le fera connaître, et il sera révélé par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun ». Et I. Cor., IV, 5 : « Ne jugez donc point avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour éclairer ce qui est caché dans les ténèbres, et pour découvrir les plus secrètes pensées des cœurs : et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due ».
- 3° Ce mystère, c'est la résurrection des morts. I. Cor., XV, 51 : «Voici que je vous apprends un mystère. Nous ressusciterons tous, mais nous ne serons pas tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, etc. ».
- 4° Ce mystère, c'est la rémunération des biens ou des maux ; et il demeurera impénétrable à nos yeux, jusqu'à ce que vienne le Seigneur Dieu. Apoc., XXII, 12 : « Voilà que je viens promptement, et j'aurai ma récompense avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres ». C'est là certainement un grand mystère dont le saint roi David fut ému et dont tous les justes qui vivront dans ce siècle seront émus au milieu de leurs tribulations. Ps. LXXII, I : « Que Dieu est bon à Israël, à ceux qui ont le cœur pur ! Pour moi, mes pieds m'ont pensé manquer, et je suis presque tombé en marchant, parce que je me suis indigné contre l'insensé, en voyant la paix des impies. Car il n'arrive rien d'extraordinaire à leur mort, et les plaies dont ils sont frappés ne durent pas. Ils ne connaissent ni le travail ni les douleurs de l'homme. C'est ce qui les rend superbes, et ils sont tous couverts de leur iniquité et de leur impiété. Leur iniquité est comme née de leur graisse, ils se sont abandonnés à toutes les pensées de leur cœur... J'ai songé à vouloir pénétrer ce secret, mais un grand travail s'est présenté devant moi, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, et que je comprenne quelle doit être leur fin ».
- 5° Enfin c'est un mystère de Dieu seul, de connaître le choix des élus sur la masse des enfants d'Adam; et c'est encore là un mystère qui est caché aux yeux des hommes, et que personne ne pourra pénétrer jusqu'au jour du Seigneur. Rom., XI, 25: « Je ne veux pas, mes frères, vous laisser ignorer ce mystère (afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux): qu'une partie des Juifs est tombée dans l'aveuglement, jusqu'à ce que la plénitude des nations entrât dans l'Eglise, etc. » Puis enfin l'apôtre saint Paul conclut: « O profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies impénétrables! » D'où il résulte qu'il ne faut pas se fatiguer en vain, en voulant approfondir la grande question de la prédestination. C'est un mystère qui est réservé à Dieu seul jusqu'au jour du jugement où il rendra à chacun selon ses œuvres et selon le travail de chacun. Car Dieu est juste, et l'iniquité ne saurait l'atteindre; il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut surtout, qu'il se convertisse et qu'il vive. Beaucoup d'hommes se fatiguent à creuser leur cerveau sur ce point de difficulté, et s'exténuent comme l'araignée quand elle ourdit sa toile. Il serait beaucoup plus utile pour eux de prier le Seigneur leur Dieu, de chercher à concevoir de saintes pensées sur sa bonté, et de travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Puisque ce secret et ce mystère de Dieu est impénétrable, plus on le scrute, plus on s'enfonce dans les difficultés, surtout si l'on croit le comprendre. Ainsi

qu'il l'a évangélisé par les prophètes ses serviteurs. Ces prophètes serviteurs de Dieu sont Moïse, Enoch et Elie, et tous les autres prophètes de l'ancien Testament. Ce sont aussi les Apôtres, et tous les autres docteurs et prédicateurs du nouveau qui tous, d'un commun accord, chacun dans sa langue et dans ses écrits, annoncèrent au monde ce grand mystère du royaume de Dieu, qu'ils prêchèrent tel qu'il est encore prêché et annoncé de nos jours, et tel qu'il sera prêché et annoncé jusqu'à la fin du monde. Lorsque ce mystère s'accomplira, les hommes ne croiront pas à ce jour, jusqu'à ce qu'il arrive ; comme au temps du déluge, lorsque Noé l'annonça au monde pendant plus de cent ans, les hommes de son époque refusèrent de croire à sa parole. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit en saint Matth., XXIV, 37 : « Il en sera aux jours de l'avènement du Fils de l'homme comme aux jours de Noé ; car, comme avant le déluge les hommes mangeaient et buvaient, épousaient des femmes, et mariaient leurs filles, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne pensèrent au déluge que lorsqu'il arriva et les emporta tous, voilà ce qui sera à l'avènement du Fils de l'homme ».

- VII. VERS. 8. Et j'entendis la voix qui me parla encore du haut du ciel, et me dit : Va, et prends le livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre.
- VERS. 9. Et je m'approchai de l'ange, et lui demandai qu'il me donnât le livre. Et il me dit : Prends le livre, et le dévore : et il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
- VERS. 10. Je pris le livre de la main de l'ange, et je le dévorai : il était dans ma bouche doux comme du miel ; mais après que je l'eus dévoré, il devint amer dans mes entrailles.
- VERS. 11. Et il me dit : Il faut encore que tu prophétises aux nations, aux peuples, aux hommes de diverses langues, et à plusieurs rois.

Saint Jean, représentant ici la personne morale de toute l'Eglise, nous instruit par ces paroles, de la qualité et des effets de ce livre dont on a parlé plus haut, et il nous démontre ces choses par une métaphore qu'il tire de l'action de manger. En effet, c'est par le goût et par la digestion des mets que nous en savons et que nous en expérimentons la qualité et les effets ; car beaucoup de choses sont douces, et agréables au goût, tandis qu'elles sont d'une amère et difficile digestion, et vice versa. Or c'est aussi là ce qui se vérifie dans les choses célestes et spirituelles. Par exemple, nous lisons volontiers, et nous parlons avec délices des tribulations et des souffrances des saints martyrs, nous louons et admirons la vie des saints, leurs vertus héroïques, leur conduite irréprochable, leurs sacrifices, leurs abnégations, etc., etc.; mais si nous devons avaler une seule goutte de leur calice, elle produit aussitôt une amertume insupportable pour nos entrailles ; et la digestion, soit la pratique et l'imitation de leur vie, nous paraissent dures et trop à charge. On distingue par le contexte et par le commencement du chapitre suivant quatre autres qualités de ce livre :

- 1° Il contient une doctrine saine, unanime et sainte en matière de foi et de bonnes mœurs, qualité signifiée par ces paroles: *Il était dans ma bouche doux comme du miel*. Ces mots renferment une métaphore, en ce que, comme le miel est doux dans la bouche des hommes, ainsi la pure doctrine et la morale sainte sont douces dans la bouche du juste, tandis qu'elles sont amères comme le fiel dans la bouche des méchants. De là ce passage du Ps. CXVIII, 103: « Que vos paroles me sont douces! le miel le plus exquis est moins, agréable à ma bouche ». Isaïe, VII, dit aussi de Jésus-Christ: « Il se nourrira de lait et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien ». Or comme ce livre sera l'œuvre du Saint-Esprit, c'est avec raison que saint Jean dit qu'il sera doux comme le miel dans la bouche de toute l'Eglise, dont il est le représentant; c'est-à-dire, qu'il sera reçu avec acclamation et d'un consentement unanime.
- 2° Il produira une grande commotion, car cette œuvre de Dieu ne se réalisera pas sans de grandes difficultés, ni sans résistance; elle sera même arrosée du sang des martyrs; car le monde, la chair et le démon ont toujours résisté et résisteront toujours aux œuvres de Dieu; et c'est la sagesse divine qui le permet pour mieux faire ressortir cette pensée du sage. Prov., XXI, 30: « Il n'y a point de sagesse, il n'y a point de prudence, il n'y a point de conseil contre le Seigneur ». Cette tempête sera d'abord soulevée par les puissances séculières qui résisteront par les armes au grand Monarque, et persécuteront ceux qui entreprendront de convertir les peuples à la foi catholique que le Monarque ordonnera de prêcher sur terre et sur mer, etc. C'est pourquoi il a été dit plus haut qu'après que cet ange qui se tenait debout et sur terre et sur mer eut crié, sept tonnerres firent éclater leurs voix. Voir ce qui a été dit plus haut, verset 4.
- 2° L'exécution de ce concile éprouvera aussi une grande difficulté de la part des mauvais prêtres, lorsque les Vénus devront entièrement disparaitre, ainsi que les idoles d'or et d'argent et la vie oisive. Et toutes ces difficultés sont exprimées par ces paroles : *Mais après que je l'eus dévoré, il devint amer dans mes entrailles*.

Comme nous l'avons dit, saint Jean représente ici la personne de toute l'Eglise qui devra subir des amertumes, des tribulations et beaucoup de difficultés dans l'exécution de ce concile ; mais ces maux ne prévaudront pas, et les ennemis de l'Eglise ne pourront pas empêcher la grande œuvre de Dieu de s'accomplir.

3° C'est pour consoler et rassurer l'Eglise que l'envoyé céleste ajoute aussitôt le troisième effet de ce livre, qui sera la prédication de l'Evangile et de la foi catholique aux nations, aux peuples, aux hommes de diverses langues, et à plusieurs rois ; c'est-à-dire, dans les pays que le mahométisme, le schisme, le protestantisme ou toute autre secte avaient séparés du sein de leur mère, qui est l'Eglise romaine. C'est ce qui est exprimé par les paroles suivantes : *Et il me dit : Il faut que tu prophétises de nouveau aux nations, aux peuples, aux hommes de diverses langues et à plusieurs rois*. Ces paroles s'adressent à l'Eglise que saint Jean représente ; et l'Eglise prêchera par la voix de ceux qu'elle enverra chez les peuples qui avaient déjà connu la lumière de la foi catholique, mais qui firent défection. Car c'est là ce qu'indique les mots : *Il faut que tu prophétises de nouveau*, pour qu'à la fin des temps, la foi catholique soit de nouveau prêchée aux nations, aux peuples, aux hommes de diverses langues et à plusieurs rois, qui abandonnèrent l'Eglise, etc. C'est en effet ce qui arrive-

ra dans le sixième âge, qui sera un âge de consolation, et qui durera jusqu'au septième et dernier, qui sera l'âge de consommation.

# § II. DE L'EXTENSION ET DE L'EXALTATION DE L'EGLISE. CHAPITRE XI.- VERSET 1-2.

VERS. 1. - Et un bâton semblable à une toise me fut donné, et il me fut dit : Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui adorent.

- I. Ces paroles expriment le quatrième effet du livre annoncé plus haut, et son but sera la prédication de l'Evangile à l'aide de la miséricorde divine ; c'est-à-dire, la conversion de presque tout l'univers à la foi catholique une, vraie, aposto-lique et sainte ; car l'Eglise latine s'étendra au long et au large, sur terre et sur mer ; et elle sera consolée et glorifiée. Il est ordonné à saint Jean de la mesurer pour signifier son immense étendue et la multitude des peuples qui viendront même de loin, et afflueront vers elle des extrémités de la terre. C'est ainsi qu'il est écrit dans la Genèse, XV, 5 : « Le Seigneur fit sortir Abraham de sa tente et lui dit : Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu peux ; il en sera ainsi de ta postérité ». Or, c'est de la même manière que saint Jean nous dit ici :
- 1° Et un bâton semblable d'une toise me fut donné. On se sert de la toise pour mesurer les édifices, les champs et d'autres choses encore, en longueur, en largeur et en profondeur, en un mot, les surfaces et les cubes. C'est dans le même sens que les évêques se servent du bâton de leur crosse comme pour mesurer le pavé et les murailles des temples et des Eglises, dans la cérémonie du sacre. Et c'est ce même bâton, semblable à une toise, qui fut donné en esprit à saint Jean, pour signifier par métaphore, qu'immédiatement avant les derniers temps, l'Eglise sera immense, et qu'elle sera comme nouvellement édifiée et consacrée à son époux Jésus-Christ.
- 2° Et il me fut dit : Lève-toi. Ces paroles signifient aussi que le temple du Seigneur s'agrandira immensément et que la maison de Dieu sera édifiée dans les quatre parties du monde. Lève-toi, c'est-à-dire, quitte ta place, ton pays, et va dans tous les coins du monde pour pouvoir mesurer ce temple. Il est ordonné à saint Jean de se servir de cette manière de parler et d'écrire pour la consolation de l'Eglise, comme il est rapporté aussi dans la Genèse, XIII, 14 : « Le Seigneur dit à Abraham : Lève tes yeux, et regarde, du lieu où tu es maintenant, vers l'Aquilon et le Midi, vers l'Orient et l'Occident. Toute la terre que tu vois, je te la donnerai à toi, et à ta postérité, pour toujours. Je multiplierai ta postérité comme la poussière de la terre : si quelqu'un d'entre les hommes peut nombrer la poussière de la terre, alors il pourra nombrer ta postérité. Lève-toi et te promène sur la terre, en sa longueur, et en sa largeur, car je te la donnerai ». On sait que cette postérité d'Abraham devait s'étendre selon la foi, et cette postérité est en effet innombrable, puisqu'elle renferme tous les enfants de la foi depuis le temps d'Abraham jusques au dernier jour du monde.
- 3° Mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui adorent. Par le temple, qu'il est ordonné à saint Jean de mesurer ici, on comprend l'immense étendue de la nouvelle Eglise qui se joindra à l'Eglise latine par la conversion des nations, en Amérique, en Afrique, en Asie et en Europe, et dont nous avons vu un si heureux commencement dans le cinquième âge, en Chine, aux Indes, dans le Japon et dans d'autres contrées encore. L'autel signifie métaphoriquement l'honneur et l'exaltation du saint Sacrifice de la messe, qui sera célébré sur toute la surface de la terre ; et le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ sera de même glorifié par les hommes sur l'autel, avec une grande foi. Et ceux qui adorent : Ces paroles indiquent d'abord les prêtres ; le texte latin dit : (in eo) à l'autel, car les prêtres seront répandus sur toute la terre en grande multitude; et par le sacrifice continuel, ils adoreront Dieu le Père, et son Fils Jésus, en union avec le Saint-Esprit. Et ceux qui adorent. Ces paroles signifient aussi les chrétiens qui auront un très grand zèle pour assister à ce sacrifice auguste, et pour fréquenter la table sainte. Jésus-Christ parle de ce sixième âge de l'Eglise en saint Matthieu, XXIV, 14, et il l'indique comme un signe qui précèdera la dernière désolation, et le jour de son second avènement. « Cet évangile du royaume sera prêché dans tout l'univers, comme un témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera ». De même en saint Jean, X, 16 : « Et j'ai d'autres brebis, qui ne sont point de cette bergerie ; il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix, et il y aura une seule bergerie et un seul pasteur ». De même encore dans Isaïe, II, 2 : « Voilà que dans les derniers jours, la montagne où habite le Seigneur sera élevée au-dessus des collines, sur le sommet des montagnes ; toutes les nations y viendront en foule. Enfin, dans le prophète Michée, IV, 12, etc.

# § III. DE LA TERRE QUI EST RÉSERVÉE AUX GENTILS ET À L'ANTÉCHRIST, ET QUI NE FERA JAMAIS PARTIE DE L'EGLISE DU CHRIST. CHAPITRE XI. - VERSET 2-3.

I. VERS. 2. - Mais laisse le parvis qui est hors du temple, et ne le mesure point, parce qu'il a été abandonné aux gentils.

Dans ces paroles, Jésus-Christ instruit son Eglise par saint Jean, du secret étonnant et de la permission de Dieu touchant le règne de Mahomet et de l'Antéchrist, dont celui-là fut le précurseur et le type. Car c'est du mélange de ces deux races, les Juifs et les gentils, que naîtra et que viendra le fils de perdition, l'Antéchrist, qui règnera sur elles. Ainsi l'empire des Turcs ne sera pas entièrement détruit, mais il en restera un royaume d'une certaine étendue formé de ces races. Jésus-Christ parle expressément de ce royaume, en saint Matthieu, XXIV, 15 : « Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation, etc. », et en saint Marc, XIII, 14 : « Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation être où elle ne doit pas être, etc. » C'est donc afin que toutes les prophéties s'accomplissent, que Dieu, dans ses conseils secrets, permettra à ces gentils d'occuper la Palestine, la Terre-Sainte, et les autres royaumes que Juda et Israël habitaient autrefois, et qu'ils posséderont jusqu'à ce que toute prévarication soit accomplie. Nous avons une preuve

palpable de ce mystère de sa volonté, en ce qu'il ne permet pas que cette génération formée de Turcs et de Juifs disparaisse entièrement et périsse, jusqu'à ce qu'elle ait produit le fils d'iniquité. Combien d'empereurs, de rois et de princes, ont fait tous leurs efforts pour reprendre la Terre-Sainte, toujours sans succès ou du moins sans obtenir d'autres résultats, que des victoires prématurées dont ils perdirent bientôt tous les fruits ? Quelle horrible chose que cette discorde permanente entre les princes chrétiens sur cette grande et interminable question! C'est ainsi que l'anéantissement de la puissance et du règne des Turcs a toujours été entravé par notre orqueil et notre méchanceté, jusqu'à ce que nous chrétiens, nous comblions nous-mêmes la mesure de nos péchés, et que le Seigneur finisse par se dégoûter de son Eglise, en permettant au fils de perdition d'exalter son orgueil. Nous trouvons dans l'ancien Testament un exemple de ce dégoût du Seigneur pour la maison d'Israël, qui était la figure de la chrétienté dans le Nouveau. IV, Reg., X, 32 : « En ces jourslà, le Seigneur commença à se lasser d'Israël, etc. » Car les Turcs sont et seront à l'égard de l'Eglise latine ce que fut Assur vis-à-vis de la synagogue des Juifs, et celui-ci était la figure de ceux-là. Quelque grande donc que doive être l'étendue de l'Eglise latine dans le sixième âge, jamais cependant la Palestine, la Terre-Sainte et d'autres royaumes de l'Orient n'appartiendront au bercail de Jésus-Christ. Car c'est dans ces terres réservées aux gentils que naîtra et que surgira le royaume du fils de perdition, que tous les Juifs reconnaîtront pour leur roi, et ils se rassembleront de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, et des montagnes désertes pour s'unir à lui. C'est de cette circonstance que parle Jésus-Christ, lorsqu'il dit : Jo., V, 43 : « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez point ; si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez ». Jésus-Christ parle aussi de la Terre-Sainte, et de la désolation des Juifs et des gentils, en saint Matthieu, XXIII, 39 : « Car je vous dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous me disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Jésus-Christ dit encore expressément de Jérusalem : Luc, XXI, 24 : « Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils, jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli ».

D'où le texte continue : *Mais laisse le parvis qui est hors du temple*. Par le parvis, on comprend la Palestine ou la Terre-Sainte et Jérusalem, ainsi que la synagogue des Juifs ; et par le temple, on entend l'Eglise des nations du Christ.

Car 1° c'est sous le parvis des palais des rois, que doivent attendre tous les sujets, jusqu'à ce qu'ils soient admis à l'audience du souverain.

- 2° Ceux qui sont sous ces parvis ne voient que la construction extérieure des palais, mais ils ne peuvent en pénétrer les secrets, n'y en voir les beautés à l'intérieur avant d'y avoir été introduits.
  - 3° Le parvis est toujours, par rapport au palais, la partie la moins spacieuse et la moins ornée.
- 4° C'est sous les parvis que les serviteurs du roi attendent ses ordres comme en tremblant, pour servir leur maître selon sa volonté, etc.
- Or, telle fut, telle est encore, et telle sera parfaitement la Palestine ou la Terre-Sainte et la synagogue des Juifs vis-àvis de l'Eglise de Jésus-Christ. Car
- 1° dans l'ancien Testament, tous les Juifs attendaient dans le parvis du temple de Dieu, qui étaient les limbes, et personne ne put être admis dans le palais céleste, en présence du Seigneur Dieu tout-puissant, jusqu'à l'accomplissement du grand mystère : « Le verbe a été fait chair », et jusqu'à ce que Jésus-Christ fût ressuscité des morts, pour les conduire dans son palais royal et éternel.
- 2° Dans l'ancien Testament, les Juifs étaient comme enveloppés d'un nuage, et ils ne pouvaient voir les mystères de Dieu que de loin, comme dans un miroir et sous des images obscures, tandis que nous, chrétiens, ayant été introduits par Jésus-Christ même dans son palais royal qui est l'Eglise, nous connaissons, nous voyons, et nous entendons distinctement ces mystères par la parole de vie, comme on le voit dans la première épître de saint Jean, I, 1. De plus, autant un parvis est imparfait, étroit et grossièrement construit en comparaison du palais royal dont il forme l'entrée, autant la synagogue des Juifs fut imparfaite, étroite et grossièrement édifiée, en comparaison de l'Eglise du Christ, dans laquelle furent et seront admises toutes les nations de la terre.
- 3° La synagogue et ses enfants n'étaient reçus qu'à titre de serviteurs, tandis que l'Eglise notre mère a déposé toute crainte servile pour l'échanger contre l'amour, et ses enfants ne sont plus des serviteurs, mais bien des citoyens de la cité sainte et même les fils de Dieu : Eph., II, 19, Gal., IV, et I. Jo., III. Ainsi Jérusalem et le pays qui lui était soumis, de même que la synagogue des Juifs, n'étaient que les parvis du temple de l'Eglise catholique. C'est pourquoi il est dit à saint Jean : Mais laisse le parvis qui est hors du temple. Le texte latin dit : (ejice foras) jette-le dehors. C'est une manière de parler par laquelle
- a) les rois et les princes ont coutume de confirmer et de sanctionner les décrets qu'ils ont porté *ab irato*, ou pour une chose de haute importance, quand ils veulent qu'ils soient irrévocables.
  - b) On jette les choses inutiles, gâtées et dont on ne sait plus que faire.
- Or, c'est ainsi que Jésus-Christ ordonne â saint Jean de rejeter encore Jérusalem, la Terre-Sainte et toute la nation juive qui avait déjà été rejetée par un juste jugement de Dieu. Par là, Dieu confirme donc sa sentence de réprobation, en vertu de laquelle la nation juive fut dispersée par toute la terre, et Jérusalem et toute la Palestine furent livrées au pouvoir des nations, sans pouvoir jamais appartenir à l'Eglise de Dieu. Bien que l'ancienne Jérusalem ait été détruite de fond en comble, elle fut reconstruite à l'endroit où Jésus-Christ fut crucifié, et la religion chrétienne y fut implantée; mais elle ne put pas s'y soutenir, à cause des fréquentes invasions des Sarrasins. Enfin Chosroès ayant massacré ou conduit en captivité tous les chrétiens qui habitaient cette ville, s'en empara, et ses successeurs continuèrent d'en être les maîtres jusqu'à ce jour, excepté un intervalle de peu d'années pendant lesquelles Godefroi et son frère en furent les rois. Toutes les expéditions qui se firent ensuite pour reprendre la Terre-Sainte, et qui sont connues sous le nom de croisades, quelque grandes ou quelque puissantes qu'elles fussent, n'aboutirent à rien, et furent rendues inutiles par les guerres, les discordes et l'orgueil des chrétiens.

C'est pourquoi il est dit à saint Jean : *Mais laisse le parvis qui est hors du temple, et ne le mesure point, parce qu'il a été abandonné aux gentils*. C'est de nouveau là une manière de parler d'un chef de guerre ou d'un prince qui, désespérant de pouvoir conserver une ville sous sa domination, soit à cause du voisinage et de la puissance de ses ennemis, soit parce que ses habitants lui sont hostiles, ordonne que cette ville ne soit point comptée parmi celles de son royaume, et qu'elle soit abandonnée à la merci des étrangers. Or, c'est ainsi que saint Jean, dans la circonscription des limites de l'Eglise du Christ, limites qui seront extrêmement étendues au sixième âge, est chargé d'informer expressément la chrétienté, que Jérusalem et la Judée ne doivent pas être comprises dans ces limites, Il en donne immédiatement la raison suivante : *Parce qu'il* (ce parvis) a été abandonné aux gentils, c'est-à-dire, qu'abstraction faite du peu d'années pendant lesquelles Jérusalem a appartenu aux chrétiens sous Godefroi et son frère, ce dont il ne vaut pas la peine de faire mention, ce pays continuera d'être abandonné aux nations, jusqu'à ce que la prévarication soit consommée.

Et ils fouleront aux pieds la cité sainte pendant quarante-deux mois. Ces paroles indiquent le temps que ces nations posséderont ce pays sous l'empire et la secte de Mahomet et des Turcs, dont nous parlerons plus bas. Tout le temps de leur règne sera donc de quarante-deux mois, qui font mille deux cent soixante et dix-sept années et demie. Mais il n'existera pas toujours avec la même puissance ; car vers la fin, il sera réduit à un petit royaume, comme nous l'avons dit plus haut. Au reste, pour savoir combien d'années il a déjà existé, il faut revenir à son origine dont nous parlerons ailleurs.

Et ils fouleront aux pieds la cité sainte, etc. Par la cité sainte on comprend la ville de Jérusalem actuelle, elle est appelée sainte à cause de la sainteté du lieu où elle fut construite, et parce que Jésus-Christ y fut crucifié. Par la cité sainte le prophète entend toute la Palestine, prenant la partie pour le tout. Les nations la fouleront aux pieds, c'est-à-dire, qu'elles y domineront. Car ce qu'on foule à ses pieds est au-dessous de soi, on le domine, et on le traite d'après son bon plaisir. Ces mots signifient donc l'empire des nations sur la ville sainte. Maintenant pourquoi saint Jean nomme-t-il les nations et non pas leur chef ? C'est parce qu'il cite le corps pour la tête, puisque ces nations professeront toujours la secte de Mahomet, qui fut aussi le fondateur de son empire. Car ces nations n'existèrent pas toujours sous ce même empire de Mahomet par succession immédiate, puisque ce règne subit des changements et passa en d'autres mains ; mais la secte demeura toujours, comme nous le verrons plus has. Or, comme ici le prophète ne décrit pas le chef de cette secte impie lui-même, qui fut Mahomet, type et précurseur de l'Antéchrist, mais qu'il décrit le temps que durera l'empire dont il est le fondateur, c'est avec raison qu'il nomme de préférence les nations qui persévéreront constamment dans sa secte, jusqu'à ce que les quarante-deux mois et demi de sa durée soient accomplis. On voit donc, par ce qui vient d'être dit, pourquoi les armées des croisés, quelquefois si nombreuses et si fortes, et pourquoi tant d'expéditions guerrières entreprises à diverses époques dans un saint but contre les Sarrasins et contre les Turcs, eurent un si vain résultat. Car mettant à part quelques-unes des causes majeures qui les firent avorter, comme la jalousie des Grecs, les péchés et les scandales des croisés, et d'autres obstacles et calamités diverses, il nous reste pour raison de ce fait la volonté divine, qui voulait que les prophéties sur les règnes, les temps et les prévarications s'accomplissent. Cela n'empêche cependant pas que ces saints guerriers qui, se trouvant dans la paix du Seigneur, tombèrent sous le fer ennemi, et qu'en général tous ceux qui prirent part à ces glorieuses expéditions, ne soient récompensés de leurs généreux sacrifices et de leurs pieux travaux. Car on ne doit pas s'imaginer que ces entreprises soient provenues d'autre source que de l'inspiration du Saint-Esprit, dans le but de procurer aux soldats chrétiens une mort glorieuse et méritoire en versant leur sang pour le nom de Jésus, comme aussi pour briser les forces de l'ennemi, le maintenir dans la crainte, et l'empêcher de sortir de ses limites pour exterminer les chrétiens.

# SECTION II. SUR LE CHAPITRE XI. DE LA PERSECUTION DE L'ANTECIIRIST, ET DE LA SEPTIÈME ET DERNIÈRE TROMPETTE.

§ 1. Du temps de la persécution de l'Antéchrist. CHAPITRE XI. - VERSET 3-13.

I. VERS. 3. - Et je donnerai mon esprit à mes deux témoins ; et, revêtus de cilices, ils prophétiseront mille deux cent soixante jours.

Dans ce texte, saint Jean décrit le règne ou plutôt la tyrannie de l'Antéchrist et la désolation finale provenant de l'empire de Mahomet et se terminant à celui de l'Antéchrist ; c'est-à-dire, que la figure devient réalité, et que le règne du Précurseur devient le consommateur de toute iniquité. Et ce nouvel empire naîtra, se formera et tirera son pouvoir du premier. C'est de ce rapprochement et de cette affinité qu'il y a entre l'un et l'autre de ces empires que Dieu établit aussi un rapprochement et une affinité de temps, de manière que le second règne durera autant de jours que le premier aura duré d'années. C'est pourquoi saint Jean exprime avec vérité la durée de l'un et de l'autre de ces règnes par quarante-deux mois qui, si on les réduit en jours prophétiques, font un laps de mille deux cent soixante dix-sept années et demie, qui sera la durée du règne de Mahomet ; mais si on compute ces quarante-deux mois dans leur sens naturel, qui est le vrai, et qui est canoniquement reconnu dans le second cas, il en résulte que le temps de la persécution de l'Antéchrist sera de mille deux cent soixante dix-sept jours et demi. C'est à ce dernier jour que l'Antéchrist, voulant s'élever au ciel, sera précipité en enfer, comme nous le verrons plus loin. Sa persécution sera la plus dangereuse et la plus grande qui ait jamais eu lieu, comme Jésus-Christ le prédit clairement en saint Matthieu, XXIV, 21 : « La tribulation alors sera grande, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais ». Cependant la divine bonté enverra plusieurs robustes athlètes de la foi du Christ, parmi lesquels on distinguera surtout Enoch et Elie, qui prêcheront et opéreront de grands prodiges au nom de Jésus, contre les impostures et les faux miracles de l'Antéchrist ; et lorsqu'ils auront terminé leur mission et déposé leur témoignage, celui-ci les mettra à mort.

D'où le texte continue : Et je donnerai mon esprit à mes deux témoins.

Ces deux témoins seront Enoch et Elie ; le premier vécut sous la loi naturelle, et le second sous la loi de Moïse. Ils reviendront à la fin du monde et rendront témoignage à Jésus-Christ de Nazareth par des miracles surprenants et par leur puissante prédication contre l'Antéchrist et ses adeptes. Ils persuaderont les nations et même les juifs que Jésus de Nazareth est vraiment le Messie, Fils du Dieu vivant, qui est déjà venu en ce monde en qualité de rédempteur, et qu'il a été vraiment crucifié à Jérusalem par les grands prêtres ; qu'il est mort pour le salut de tout l'univers ; que le troisième jour il est ressuscité des morts, qu'il est monté aux cieux, et qu'il est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra au dernier jour juger les vivants et les morts. D'où l'on voit que, comme saint Jean-Baptiste fut le précurseur du Christ à son premier avènement, ainsi le seront Enoch et Elie à sa seconde apparition. Et comme les apôtres lui rendirent témoignage jusqu'aux extrémités de la terre qu'il est le Christ, Act., I, 8 ; ainsi le feront Enoch et Elie dans les derniers jours du monde. Leur témoignage sera donc exprimé par leur bouche, et il sera confirmé par leurs prodiges que Jésus est le Christ, et c'est là ce que niera formellement le fils de perdition. I. Jo., II, 22 : « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ. Celui-là est un Antéchrist qui nie le Père et le Fils ». Ibidem, IV, 1, 2, 3.

Et je donnerai, etc. Ce verbe est mis ici au futur actif, tandis que plus haut, dans le latin, il est mis au passé passif, pour signifier que Dieu permet seulement les maux, et qu'il est le rémunérateur et le distributeur des biens. Et de même qu'il accorda en tout temps à l'Eglise et à son peuple des consolations et des secours proportionnés aux besoins et aux tribulations qu'ils devaient endurer ; ainsi continuera-t-il de le faire, surtout dans la dernière et la plus dangereuse des persécutions. Il donnera donc à ces deux témoins choisis pour cette circonstance une grande sagesse, et une puissante vertu contre l'Antéchrist et contre les faux prophètes et les faux chrétiens.

Et, revêtus de cilice, ils prophétiseront mille deux cent soixante jours. Par ces paroles, saint Jean désigne le temps, l'office et l'habit de ces deux témoins du Christ Fils de Dieu. Ce temps de leur prédication sera donc de mille deux cent soixante jours pria sur les quarante-deux mois de la tyrannie de l'Antéchrist et de ses adeptes. L'office de ces saints sera la prédication : ils prophétiseront, c'est-à-dire, ils prêcheront aux nations et aux juifs la fin du monde, le jugement dernier, la pénitence ; et enfin ils prêcheront que Jésus est le Christ Fils de Dieu, qui viendra juger les vivants et les morts. Telle est leur destination et le but pour lequel ils sont réservés ; c'est-à-dire, pour la conversion et la pénitence des nations et des juifs. Il est parlé d'Enoch dans l'Ecclésiastique, XLIV, 16 : « Enoch a plu à Dieu et a été transporté dans le paradis, pour faire entrer les nations dans la pénitence ». Et d'Elie au même Livre, XLVIII, 9 et 10 : « Vous (Elie) qui avez été enlevé au ciel dans un tourbillon de feu et dans un char tramé par des chevaux qui lançaient la flamme ; vous qui avez été destiné, dans les jours du jugement, pour adoucir la colère du Seigneur, et choisi pour concilier les cœurs des pères et des enfants, et pour rétablir les tribus de Jacob, etc. ».

VERS. 4. - Ce sont deux oliviers et deux chandeliers debout en présence du Seigneur de la terre. Ce sont deux oliviers et deux chandeliers.

Ces mots doivent être pris tant dans un sens passif que dans un sens actif : passif, parce qu'ils seront oints de l'huile de la sainteté, de la charité et de la sagesse céleste ; actif, parce qu'ils verseront l'huile du salut sur les plaies des nations et des juifs ; qu'ils adouciront leurs cœurs, les éclaireront dans la vérité et la foi en Jésus-Christ, et feront ainsi cesser la dispersion d'Israël. C'est pourquoi Jésus-Christ dit en saint Matthieu, XVII, 11 : « Il est vrai qu'Elie, doit venir, et qu'il rétablira toutes choses ». Et en saint Marc, IX, 11 : « Il est vrai qu'auparavant, Elie doit venir et rétablir toutes choses ». De là le texte ajoute que ces deux oliviers et ces deux chandeliers sont debout en présence du Seigneur, c'est-à-dire, qu'ils sont réservés vivants, par la volonté de Dieu, pour la pénitence et la conversion des nations et des juifs ; car ceux d'entre les nations et les juifs qui existeront sur la terre dans les derniers jours, adhéreront à la doctrine de l'Antéchrist. Saint Jean, en représentant ces deux prophètes sous la figure de deux chandeliers, prend ici le contenant pour le contenu. L'habit dont les deux saints seront revêtus en prêchant par toute la terre, sera le même que saint Jean-Baptiste portait, lorsqu'il sortit du désert pour prêcher la pénitence, c'est-à-dire, le sac et le cilice, qui sont le seul habit convenable pour remplir dignement cet office. Ceci devrait faire rougir de honte les prédicateurs et les pasteurs des âmes qui, à l'exemple des mondains, osent se parer et se montrer dans les cours et dans les sociétés du monde avec des habits de luxe et tous les raffinements d'une toilette efféminée !

#### II. VERS. 5. - Si quelqu'un veut leur nuire, un feu sortira de leur bouche, etc.

Ces paroles et les suivantes expriment la vertu et la puissance des grands miracles et des prodiges qu'il sera donné à ces deux saints d'opérer dans ces derniers jours, pour confondre l'imposture et le pouvoir de l'Antéchrist et des faux prophètes. Car ce qui se fit en Egypte, aux jours de Pharaon, par la main de Moïse et d'Aaron, et aux jours d'Achab et de Jézabel, par la main d'Elie, se renouvellera dans les derniers jours par la puissance de ces deux prophètes.

Leur vertu première et spéciale sera de perdre, par le feu, les ennemis que l'Antéchrist et ses adeptes enverront contre eux pour les tuer ; et ce prodige se répétera fréquemment et publiquement pendant le cours de leur mission. C'est pourquoi il est dit : *Si quelqu'un veut leur nuire*, c'est-à-dire les tuer et les perdre, *un feu sortira de leur bouche*, non pas réellement et en substance, mais par leur voix impérative. Car, par la parole de Dieu, ils commanderont aux éléments, et la foudre descendra du ciel et dévorera leurs ennemis. Nous lisons, en effet, dans l'Écriture, que ce prodige s'opéra réellement à la parole d'Elie, IV. Reg., I, 9 : « (Le roi) envoya vers lui (Elie) un chef de cinquante soldats et les cinquante soldats qu'il commandait ; celui-ci monta vers Elie, assis sur le haut d'une montagne, et lui dit : homme de Dieu, le roi vous commande de descendre. Elie lui répondit : Si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes cinquante hommes ! Aussitôt le feu du ciel descendit, et le dévora avec les cinquante hommes qui étaient avec lui. Et

Ochozias envoya un autre chef de cinquante soldats, qui dit à Elie: Homme de Dieu, voici ce que dit le roi: Hâtez-vous, descendez. Elie, répondant, dit: Si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel descende et te dévore, toi et tes cinquante hommes! Et aussitôt le feu du ciel descendit, et dévora cet homme et ses cinquante soldats. Ochozias envoya un troisième chef et ses cinquante soldats avec lui », etc.

De plus, la vertu du pouvoir de ces deux prophètes sera générale, c'est-à-dire qu'ils feront retomber toute espèce de mal sur la tête de ceux-là même qui oseront les attaquer, et leurs ennemis tomberont dans leur propre fosse qu'ils auront creusée pour leur dresser des embûches de quelque genre qu'elles puissent être, la mort ou d'autres maux. Car le texte ajoute : *Et si quelqu'un veut les offenser, il périra de la même manière*. C'est ainsi qu'Elie perdit tous les prophètes de Baal au torrent de Cison, lorsque Jézabel cherchait à le faire mourir avec les siens. III. Reg., XVIII.

La troisième vertu de leur pouvoir se manifestera dans le ciel, car :

VERS. 6. - Ils ont la puissance de fermer le ciel, pour empêcher la pluie de tomber pendant qu'ils prophétiseront.

C'est ce qui arriva aux jours d'Achab, roi d'Israël, par la main du prophète Elie, à cause de l'impiété et de l'idolâtrie auxquelles ce roi et son peuple se livraient, III. Reg., XVII ; car il n'y eut, durant trois années, ni rosée, ni pluie sur cette terre, et le ciel fut fermé.

La quatrième vertu du pouvoir de ces saints se manifestera sur les eaux, qu'ils changeront en sang. C'est ce que firent Moïse et Aaron, lorsqu'ils frappèrent les eaux de leur verge. Exod., VII, 20. C'est-pourquoi le texte dit : *Et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang*.

La cinquième vertu, ils la manifesteront sur la terre en la frappant de plaies, elle et ses habitants, selon le texte : Ils *ont le pouvoir... etc.*, *de frapper la terre de toutes sortes de plaies, aussi souvent qu'ils le voudront*. C'est ce que fit Moïse, Exode, VIII, IX et X, lorsqu'il envoya, sur la terre d'Egypte, des grenouilles, des moucherons, des mouches, des sauterelles, la grêle, la foudre, la peste sur les animaux, des ulcères sur les hommes, les ténèbres, la mort sur les premiersnés ; enfin, la spoliation de l'or et de l'argent. C'est de telles plaies et de beaucoup d'autres encore, que ces deux prophètes frapperont la terre vers la fin des temps, en présence du fils de perdition, et en présence des nations et du peuple d'Israël, comme le firent Moïse et Aaron. Et de même aussi que Pharaon parvint à imiter, par ses maléfices, quelquesuns de ces prodiges, quoique d'une manière imparfaite, et qu'il résista à ces deux hommes de Dieu et à son peuple ; ainsi, aux derniers jours, l'Antéchrist jouira, par la permission de Dieu, d'un pouvoir beaucoup plus grand encore, pour imiter Enoch et Elie, mais non pas pour les égaler en puissance dans les grands prodiges qu'ils opéreront par la vertu de Dieu, au ciel, sur la terre, sur les eaux, sur les fruits, sur les animaux, enfin, sur les impies, qu'ils frapperont de plaies si cruelles, qu'ils en mourront de douleur. Le fils de perdition, à son tour, fera de semblables choses, mais il ne pourra pas les faire toutes, ni aussi parfaitement, et il les fera dans un esprit d'iniquité et de mensonge, et par la vertu du démon, dont il sera possédé et qu'il adorera, etc.

VERS. 7. - Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui s'élève de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera

Dans ces paroles et celles qui suivent, saint Jean décrit la guerre, la mort et la victoire corporelle dans lesquelles Dieu accordera à l'Antéchrist le triomphe sur ces deux prophètes, après leur guerre et leur victoire spirituelle contre lui. L'Antéchrist est ici appelé la bête qui s'élève de l'abîme.

Et quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire, passé le temps de mille deux cent soixante jours durant lesquels ils prêcheront que Jésus de Nazareth est vraiment le Messie, la bête qui s'élève de l'abîme leur fera la guerre. Par la bête, saint Jean désigne donc l'Antéchrist, ou le fils de perdition qui apparaitra dans le monde vers la fin des temps.

- 1 ° Il est appelé la bête à cause de sa vie abominable qu'il passera dans la luxure et la concupiscence des femmes.
- 2° A cause de sa cruauté sans exemple avec laquelle, comme le farouche léopard, il sévira contre les chrétiens.
- 3° Une bête féroce dévore et déchire tout ce qu'elle rencontre ; et c'est ainsi que l'Antéchrist dévorera et mutilera toutes choses saintes et sacrées ; il abolira le sacrifice continuel, il foulera aux pieds le Saint des Saints, il ne craindra pas le Dieu de ses pères, et ne s'inquiétera d'aucun dieu. Dan., XI, 37.
- 4° Comme le destin final de la bête est de naître et de vivre pour-être tuée ou pour périr ; ainsi l'Antéchrist naîtra et sera désigné et choisi pour ne faire que le mal, et pour courir à sa perte ; c'est pour cela qu'il est appelé le fils de perdition. La bête qui s'élève de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera.
- 1° Il est dit que la bête s'élèvera de l'abîme, parce que l'Antéchrist parviendra à l'empire, par les fraudes les plus sourdes et les plus cachées et par les artifices les plus coupables ; et c'est à l'aide de la puissance des ténèbres, qu'il entrera dans le royaume, et s'élèvera par-dessus tout, et ensuite parce qu'il possédera les trésors d'or, d'argent et de pierreries les plus précieuses qui soient cachées dans les abîmes de la terre et de la mer ; et ces trésors lui seront révé-lés et livrés par le démon Moazim qu'il adorera. Dan., XI. Enfin le mot abîme signifie aussi une immense quantité d'eau dont on ne connaît pas le fond ; et les eaux, selon l'Apocalypse, XII, « sont les peuples, les nations et les langues ». Or, la quantité de ces eaux qui adhéreront à la doctrine de l'Antéchrist et le reconnaîtront, seront presqu'infinies. C'est de cet abîme que s'élèvera le fils de perdition ; et c'est sur son immense surface qui sera aussi grande que le monde, que s'étendra son empire.
- 2° La bête qui s'élève de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. On doit remarquer ici. que le verbe s'élever est mis au présent, tandis que les verbes faire, vaincre et tuer sont au futur ; c'est pour nous apprendre que ce n'est pas dès l'instant de son élévation au trône, qu'il sera permis à l'Antéchrist de sévir contre les deux prophètes, mais seulement après qu'ils auront rendu, et terminé leur témoignage de Jésus-Christ, selon l'expression même de saint Jean : Quand ils auront achevé leur témoignage., la bête qui s'élève de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera.

3° La guerre que l'Antéchrist fera contre ces deux saints sera de deux modes différents : la guerre dans les miracles, et la guerre dans les tourments. Car la bête cherchera à rivaliser avec ces saints prophètes par d'étonnants mais faux prodiges, qu'elle réussira d'opérer par des artifices diaboliques ; et comme elle ne parviendra pas à égaler en tout et parfaitement leur vertu et leur puissance qu'ils tiendront de Dieu même, la bête vengera sa défaite et y suppléera par des tourments et par des actes tyranniques contre la vie temporelle de ces prophètes ; et par la permission de Dieu, elle les vaincra et les tuera. Ensuite elle jettera leurs corps, et les exposera sur les places publiques de Jérusalem aux yeux des nations et des juifs ; et elle aura soin de faire publier leur mort, afin que tous les hommes, autant que possible, voient et croient qu'elle est au-dessus de toute vertu et de toute puissance. D'où il suit :

VERS. 8. – 4° Et leurs corps seront étendus dans les places de la grande ville appelée spirituellement Sodome et l'Egypte, où leur Seigneur aussi a été crucifié.

Cette grande ville, c'est la Jérusalem moderne. Elle est appelée la grande ville, à cause de sa nombreuse population et de l'immense célébrité qu'elle aura surtout alors. Elle sera grande par ses richesses, par ses trésors, par les peuples, les nations et les hommes de diverses langues qui l'habiteront et y afflueront de toutes parts ; car en ce temps-là Jérusalem deviendra très puissante et très célèbre. C'est sur les places de cette ville que giseront réellement les corps des deux prophètes Enoch et Elie, avec ceux de plusieurs autres saints martyrs qui auront été constants, fermes et inébranlables dans la confession du saint Nom de Jésus, et auront résisté jusqu'à la mort au fils de perdition. Parmi eux se trouveront surtout les prêtres et les docteurs de l'Eglise dont parle Daniel, XI, 33 : « Et les sages du peuple en instruiront plusieurs, et tomberont sous le glaive, dans la flamme, en captivité et dans la ruine de ces temps-là ». Cette persécution ne se fera pas seulement dans Jérusalem, mais elle sévira d'une manière horrible et épouvantable sur toute la surface de la terre, et surpassera de beaucoup toutes les précédentes, comme Jésus-Christ l'annonce en saint Matthieu, XXIV, 21 : « La tribulation alors sera grande, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais ». Cette ville est appelée spirituellement, c'est-à-dire allégoriquement, Sodome, à cause de la ressemblance que Jérusalem aura alors avec Sodome pour les vices consommés de tous genres qui s'y commettront, ainsi que par toute la terre. Car en ce temps-là la crainte de Dieu aura disparu, et les hommes se livreront au péché en toute sécurité, et tel sera le chef, tel sera le peuple. Les impies de ces derniers temps reproduiront le résumé et le comble de toutes les scènes d'impiétés que le monde aura produites depuis son origine. De plus, cette ville est appelée Egypte, parce que Jérusalem et son roi feront contre Jésus-Christ, aux jours d'Enoch et d'Elie, ce que l'Egypte et son roi Pharaon firent aux jours de Moïse et d'Aaron contre Dieu. Et de même qu'alors il se faisait une lutte de miracle à miracle, de prodige à prodige, ainsi arrivera-t-il à la fin des temps. De même encore que Pharaon fit tous ses efforts pour empêcher les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise, ainsi l'Antéchrist emploiera toute sa puissance pour empêcher les chrétiens d'entrer dans le séjour de la promesse, qui est la vie éternelle. Toutes ces paroles sont dites par allégorie, car les scènes de l'ancien Testament étaient la figure des secrets et des mystères du nouveau.

Enfin, pour qu'il soit clairement manifesté que cette ville ne sera pas autre que Jérusalem, le texte ajoute : *Où leur Seigneur aussi a été crucifié*. Ces paroles s'appliquent littéralement à la mort de Jésus-Christ, qui est le Seigneur de toutes choses. Et de même qu'à la mort du Christ les Juifs et les gentils se réjouirent et que le peuple osa blasphémer en disant, Matth., XXVII, 40 : « Toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix » ; ainsi, à la mort d'Enoch et d'Elie, les impies se réjouiront et battront des mains en signe d'applaudissement sur leur mort et sur celle des justes ; et ils glorifieront le fils de perdition leur faux messie. Ils l'exalteront par-dessus toutes choses, et le considéreront comme Dieu. Sa puissance leur paraîtra au-dessus de toute puissance, parce qu'il aura vaincu et tué ces deux prophètes auparavant si puissants eux-mêmes en paroles et en œuvres. C'est pourquoi ils les jugeront comme des magiciens et de faux prophètes, les tourneront en dérision, couvriront leurs corps de crachats, et les traiteront avec ignominie.

VERS. 9. – 5° Et les tribus, les peuples, les langues et les nations verront leurs corps étendus trois jours et demi.

Le jour est pris ici pour une semaine, qui est le temps destiné aux travaux de l'homme, comme si la semaine ne formait qu'un jour. Ainsi ces corps des deux prophètes demeureront exposés à la risée des impies qui s'en feront un jouet pendant trois semaines et demie, et l'Antéchrist jouira tout ce temps des fruits de sa victoire et de son triomphe, au milieu des scènes les plus horribles. Il ne sera pas permis d'ensevelir ces corps, comme devant servir de témoins aux nations assemblées, de la grandeur, de la puissance et même de la divinité du faux messie qui les aura vaincus et tués.

C'est pourquoi le texte ajoute : *Et ils ne permettront pas qu'on les mette dans le tombeau*. Alors le fils de perdition se verra tellement glorifié de cette victoire, et il en sera si enivré que, dans la chaleur de son enthousiasme, il ira se placer sur le sommet du mont des Oliviers, pour s'y faire adorer en public comme s'il était Dieu. Et pour mieux manifester la gloire de sa divinité, il se mettra en mesure de célébrer son ascension au ciel. C'est à cette circonstance que se rapportent les paroles du prophète Daniel, XI, 45 : « Il campera à Apadno, au milieu des mers (les nations et les peuples), sur la montagne célèbre et sainte ; et il viendra jusqu'à son sommet, et nul ne le secourra ».

VERS. 10. - Et les habitants de la terre se réjouiront de leur mort : ils la célébreront et s'enverront des présents les uns aux autres.

Ces paroles font voir l'ivresse de la joie poussée jusqu'à la frénésie, que les impies manifesteront pendant ces vingtquatre jours ou ces trois semaines et demie que durera leur triomphe. Et dans leur aveuglement ils exalteront et glorifieront l'Antéchrist; et comme celui-ci aura eu soin de faire publier sa victoire sur ces deux prophètes si célèbres, la masse des hommes qui couvrent la surface du globe s'agitera comme les flots de la mer; et les tribus, les nations et les hommes de diverses langues afflueront en ces jours-là à Jérusalem pour voir ces cadavres si renommés, et contempler leur roi déifié dans tout l'éclat de sa majesté. Alors les hommes danseront de joie sur la mort des deux prophètes et des autres justes qui auront été martyrisés pour le saint Nom de Jésus, comme Hérodiade dansa et se réjouit sur la décollation de saint Jean-Baptiste. Ils érigeront par toute la terre des trophées et des statues magnifiques à l'Antéchrist, ils brûleront de l'encens sur ses autels et l'adoreront comme leur dieu et leur messie. Tous les hommes qui croiront en lui seront conviés à des festins, à des banquets, à des danses, à des noces et à des voluptés de tous genres. Ils chercheront à satisfaire tous les désirs de la chair, parce qu'ils penseront être arrivés à la plénitude du repos, depuis que leur paix n'aura plus été troublée par les deux prédicateurs de la pénitence. Ils seront tellement étourdis par la félicité et les bacchanales de ces vingt-quatre jours de folies mondaines, qu'ils ne se douteront pas du tout des derniers et horribles maux qui les surprendront comme un voleur.

Et (ils) s'enverront des présents les uns aux autres, de village à village, de cité à cité, et de pays à pays. Car après la mort des deux prophètes il sera donné pouvoir à la bête sur tous les hommes puissants en œuvres et en paroles ; et ceux-ci seront mis à mort dans toutes les contrées de la terre, ou seront forcés de s'enfuir dans les montagnes et les lieux déserts, pour se cacher dans les antres des rochers et dans les cavernes obscures. Car personne n'osera se déclarer chrétien en public. De leur côté les impies seront dans la joie, dans les fêtes et dans les plaisirs, et leur triomphe sera parfait sur la terre. Le Dieu du ciel ne donnera plus de signes ni au ciel, ni sur la terre, ni dans les eaux après ces deux prophètes qui enseignaient auparavant la vraie doctrine à plusieurs, les maintenant dans la foi par les plus grands prodiges. De sorte qu'en ces derniers jours, vraiment tous les hommes adoreront la bête et même les chrétiens, excepté les élus, voyant tout à la fois la mort ignominieuse de leurs prophètes, la paix des méchants, la victoire de l'Antéchrist, le silence et l'abandon apparent de Dieu, en prendront scandale et feront défection. Ils brûleront aussi leur encens devant l'autel de la bête, et après avoir accepté son caractère à la main ou au front, comme nous l'expliquerons plus loin, ils adoreront son image.

Saint Jean nous indique maintenant la cause de cette folle joie : *Parce que ces deux prophètes tourmentaient ceux qui habitaient la terre*, savoir : par leurs prodiges et par leurs grands miracles qu'ils opéreront au ciel, sur la terre et dans les eaux, pour rendre témoignage à Jésus qu'il est le Christ, et en frappant la terre et ses habitants de toute espèce de plaies et de fléaux temporels, pour les obliger de recourir à la pénitence et de sauver leurs âmes. Or, ces impies obstinés dans leurs péchés en seront souverainement contrariés, et ils se réjouiront d'être enfin délivrés de leurs maux physiques, parce que ces deux prophètes tourmentaient ceux qui habitaient la terre.

# VERS. 14. - Mais après trois jours et la moitié d'un jour, l'esprit de vie entra en eux de la part de Dieu.

Ces paroles et les suivantes nous indiquent tout-à-coup le changement de la droite du Tout-Puissant, qui ne permet pas pour longtemps le triomphe des impies sur les justes. *Mais après trois jours et la moitié d'un jour*, c'est-à-dire après ces vingt-quatre jours, *l'esprit de vie* entra en eux de la part de Dieu, qui, par sa puissance infinie, fera ressusciter ces deux prophètes d'entre les morts. Et ils se relevèrent sur leurs pieds ; et une grande crainte s'empara de ceux qui les virent. En effet, le changement subit et inattendu de cette scène imposante sera terrible pour les impies ! Cette solennelle transformation de l'état des hommes sur la terre nous donne une idée de celle que nous verrons dans l'autre vie. Aux yeux des hommes, l'impie triomphe, et le juste est opprimé ; mais devant Dieu ces gémissements du juste se transformeront en gloire et en consolation éternelle, tandis que le triomphe passager et éphémère des méchants sera suivi de tourments immenses dans leur rigueur, et interminables dans leur durée. Sag., V, I : « Alors les justes se soulèveront avec une grande fermeté contre ceux qui les auront tourmentés et qui leur auront ravi les fruits de leurs travaux. Les méchants à cette vue seront saisis de trouble et d'une horrible frayeur ; ils seront surpris d'étonnement en voyant tout d'un coup, contre leur attente, les justes sauvés. Ils diront en eux-mêmes, se repentant et gémissant dans le serrement de leur cœur : Ce sont ceux-là qui ont été autrefois l'objet de nos railleries, et que nous donnions pour exemple de personnes dignes de toutes sortes d'opprobres. Insensés que nous étions, leur vie nous paraissait une folie et leur mort une honte. Cependant les voilà élevés au rang des enfants de Dieu, et leur partage est avec les saints ».

# III. VERS. 12. - Et ils entendirent une voix forte qui leur dit du haut du ciel : Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans une nuée, à la vue de leurs ennemis.

On doit prendre à la lettre tous les mots contenus dans ce texte ; et leur sens est naturel et sans figure. Car il arrivera véritablement que Dieu, voulant rendre un témoignage public et solennel à la vérité de la prédication de ces deux prophètes ressuscités d'entre les morts, les fera monter au ciel en corps et en âme, en présence de tous les peuples, de toutes les tribus et de toutes les langues, qui seront venus de toutes les extrémités de la terre, et se seront portés, comme en flots de population, vers le roi de Jérusalem. Alors l'Antéchrist se sentira troublé d'un effroi glacial, il frémira de rage, et dans l'excès de son orgueil et de sa présomption infernale, voulant donner une dernière preuve de sa fausse divinité, et voulant aussi retenir les peuples dans l'abîme de l'erreur, à l'aide de la puissance des démons, il s'élèvera du mont des Oliviers dans les airs, avec une grande majesté, et s'efforcera d'atteindre Enoch et Elie pour les précipiter sur la terre. Mais voilà qu'à ce moment solennel, la vertu du Tout-Puissant le frappe et le précipite lui-même dans la plus grande ignominie et confusion! Un horrible tremblement de terre bouleverse toute la contrée, une grande partie de Jérusalem tombe en ruine, les faux prophètes et la plupart de leurs adeptes sont tués, et le fils de perdition, tombant dans les gouffres de la terre entrouverte, est précipité tout vivant dans l'enfer. C'est alors que les restes des Juifs et des nations, voyant de leurs propres yeux la puissance de Dieu, et la déception du faux messie leur roi, se convertiront au Seigneur et à son Christ ; et, saisis d'une horrible crainte, ils se frapperont la poitrine, et prononceront ces paroles que Jésus-Christ a prédites sur eux : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est pourquoi saint Jean ajoute :

VERS. 13. - Et à cette même heure il se fit un grand tremblement de terre : la dixième partie de la ville tomba, et sept mille hommes périrent dans le tremblement de terre ; le reste fut saisi de crainte, et rendit gloire à Dieu.

# § II. DE LA DERNIÈRE TROMPETTE ET DU DERNIER MALHEUR. CHAPITRE XI. - VERSET 14-19.

I. Après la tribulation de ces grands jours et la ruine de l'Antéchrist, il n'y aura plus d'années, mais seulement des jours, qui seront encore accordés au genre humain pour faire pénitence. Et c'est en ces derniers jours qu'auront lieu les grands signes et les horribles présages qui précèderont la dissolution du ciel et de la terre, et le grand jour du jugement. Ces signes et ces présages seront manifestés dans les quatre éléments, dans le soleil, la lune, les étoiles, dans la mer et sur les collines. C'est ce que nous lisons dans saint Matthieu, XXIV, 29 : « Or, aussitôt après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira, et la lune ne répandra plus sa lumière ; les étoiles tomberont du ciel, et les vertus des cieux seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. Et il enverra ses anges avec la trompette et un grand bruit, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre ». Nous lisons de même en saint Luc, XXI, 25 : « Et des prodiges seront dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles ; et, sur la terre, la consternation des peuples, à cause du bruit tumultueux de la mer et des flots. Les hommes sécheront de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver à tout l'univers : car les vertus célestes seront ébranlées, etc. Ainsi donc, après la chute de l'Antéchrist, il n'y aura plus de mois, ni d'années, mais seulement peu de jours, remplis de toute misère, de toute calamité et d'horribles présages. Car, alors, le globe terrestre lui-même combattra contre les insensés qui vivront surtout en ces temps-là.

# VERS. 14. - Le second malheur est passé, et voilà le troisième qui viendra bientôt<sup>14</sup>.

Ce troisième et dernier malheur, le plus horrible de tous, ainsi que la septième et dernière trompette, se rapportent à la consommation des siècles, à la dissolution du monde et au jugement universel. Au reste, ce septième ange qui sonnera de la trompette ne sera pas comme les précédents, un mauvais ange, mais un bon. Ce sera même l'archange saint Michel qui, comme un chef de guerre, après avoir terminé le combat et remporté une victoire définitive et éternelle, appellera les siens au jugement universel et à la résurrection des morts, afin que les œuvres et les pensées secrètes des hommes soient manifestées au grand jour, et qu'ensuite les soldats du Christ, qui auront vaillamment combattu, reçoivent leur récompense et leur couronne. Par contre, les ennemis de Dieu et les soldats de Lucifer seront précipités dans les supplices de l'enfer. Saint Paul parle de la trompette de cet ange, dans sa première épître aux Corinthiens, XV, et il l'appelle aussi la dernière trompette. Il dit, de plus, I. Thess., IV, 15 : « Dès que le signal aura été donné par la voix de l'archange et par la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui seront morts en Jésus-Christ, ressusciteront les premiers, etc. » Nous voyons même en saint Matthieu, XXIV, 34 : « Il enverra ses anges avec la trompette et un grand bruit, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, etc. ». Ainsi, au son de la trompette de ce septième ange, le siècle présent finira avec les trompettes, les guerres, les péchés et les calamités. Le système de ce monde sera dissous, un nouveau ciel et une nouvelle terre seront constitués ; Dieu jugera le siècle par le feu qui éprouve l'or, et le mystère du royaume de Dieu sera consommé, selon qu'il l'a évangélisé par les prophètes ses serviteurs, dès le commencement du monde.

II. VERS. 15. - Le septième ange sonna de la trompette ; et le ciel retentit de grandes voix, disant : Le royaume de ce monde est devenu le royaume de Notre-Seigneur et de son Christ, et il régnera dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Ces paroles et les suivantes décrivent la grande joie qu'éprouvera l'Eglise triomphante après la victoire remportée sur l'Antéchrist et le monde, parce qu'enfin le grand jour du Seigneur sera arrivé : jour dans lequel il sera tiré vengeance des ennemis de la croix du Christ, et où les justes seront récompensés.

Et le ciel retentit de grandes voix, disant, etc. C'est-à-dire, que dans l'Eglise triomphante, il y aura de grandes acclamations faites au Seigneur Dieu et à son Christ. Ces voix du ciel seront celles des saints, c'est-à-dire, leurs désirs, leurs prières, leurs louanges et leurs actions de grâces, que tous les chœurs des saints martyrs, des vierges, des anges et de tous les saints feront entendre avec acclamation, après cette victoire remportée sur l'Antéchrist, et après l'extermination de tous ses adeptes sur la terre.

Et ces saints diront : *Le royaume de ce monde est devenu le royaume de Notre Seigneur et de son Christ, et il régnera dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.* Cette acclamation convient parfaitement au Roi des rois qui a vaincu tous les autres, et qui règne seul, en souverain absolu, sans opposition aucune, à qui tous les sujets sont parfaitement soumis, et dont le règne est éternel. Car Satan ne pourra plus lui faire la guerre ni à lui, ni à ses amis qui le serviront dans la gloire ; tandis que ses ennemis lui seront soumis dans l'enfer sans jamais pouvoir en sortir. Il est parlé de ce règne dans les Psaumes de David, Ps. CIX, 1 : « Le Seigneur dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce que je réduise vos ennemis à vous servir de marchepied ». Et dans Daniel, II, 44 : « Dans le temps de ces royaumes, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, un royaume qui ne passera point à un autre peuple, qui renversera et qui réduira en poudre tous ces royaumes, et qui subsistera éternellement ». C'est ainsi qu'il est dit encore dans saint Luc, 4, 33 : « Son règne n'aura point de fin ».

VERS. 16. - Et les vingt-quatre vieillards, assis sur leurs sièges devant la face de Dieu, se prosternèrent sur le visage, et ils adorèrent Dieu, disant, etc.

Par les vingt-quatre vieillards, saint Jean désigne l'universalité des juges qu'il représente déjà assis sur leurs sièges, pour nous faire comprendre que le jugement universel est tellement rapproché, que les juges ont déjà pris place pour juger tous les hommes.

Ces vingt-quatre vieillards se prosternèrent sur le visage, et ils adorèrent Dieu disant, etc. Ces actes témoignent la soumission la plus parfaite et le culte d'adoration que les saints rendent au Seigneur Dieu dans le ciel, en paix, en amour et en vérité : ils lui sont parfaitement soumis, ne reconnaissant, ne louant, ne glorifiant et n'adorant que lui seul, pour sa plus grande gloire, dans les siècles des siècles.

VERS. 17. - Nous vous rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui êtes, qui étiez et qui devez venir.

Ces paroles sont un acte de la plus juste action de grâce, par lequel les saints attribuent à Dieu tout-puissant, premier principe et source éternelle de tout bien, toute la gloire et le bonheur dont ils jouissent dans le ciel. Car en effet, tout ce que nous sommes, et tout ce que nous deviendrons, c'est à Dieu le Père que nous devons en rendre gloire, parce que c'est de lui, en premier, que nous tenons tout ce que nous pouvons posséder.

VERS. 18. - Parce que vous avez reçu votre grande puissance et que vous régnez, les nations se sont irritées, et le temps de votre colère est arrivé, et le temps des morts pour être jugés ; et pour donner la récompense aux prophètes vos serviteurs, et aux saints et à ceux qui craignent votre nom, aux petits et aux grands, et pour exterminer ceux qui ont corrompu la terre.

L'apôtre spécifie ici les causes de cette joie éclatante et si solennelle des saints, dont la première est : *Parce que vous avez reçu votre grande puissance, et que vous régnez.* C'est une manière de parler des hommes dont l'Ecriture se sert aussi pour exprimer que Dieu est immuable, et qu'il possède en lui-même tout ce qu'il manifeste hors de lui ; et c'est en ce sens qu'il a reçu et exercé sa grande puissance contre les impies, et qu'il a enfin soumis et dompté tous ses ennemis, pour régner seul pendant toute l'éternité. C'est de la même manière qu'on dit d'un prince ou d'un guerrier : Le roi lui donna l'épée pour combattre ses ennemis, bien qu'auparavant il portât déjà cette épée. C'est encore dans le même sens que s'exprime le Psalmiste, Ps. XCII : « Le Seigneur a régné, il a été revêtu de gloire et de majesté, le Seigneur a été revêtu de force et s'est préparé ». Dieu opéra sans doute beaucoup de merveilles pendant le cours des temps, mais c'est surtout pour la consommation du siècle qu'il réserve ses grands coups, quand il frappera l'Antéchrist avec tous ses adeptes, qu'il manifestera des signes et opérera des prodiges surprenants, qu'il bouleversera le ciel et la terre, et qu'il viendra au dernier jour avec une grande puissance et une grande majesté pour juger tous les hommes, rendant à chacun ce qui lui est dû, sans acception de personne. C'est avec raison que l'Église triomphante manifestera alors sa joie par de bruyantes acclamations, parce que le Seigneur Dieu tout-puissant se sera enfin armé de sa grande puissance pour exterminer les impies et tous les rois qui auront tyrannisé les justes, et pour accorder aux bons une récompense éternelle dans son royaume.

La seconde cause de ces acclamations est indiquée dans ces mots : Les nations se sont irritées ; et pourquoi ? Parce qu'elles ne pourront plus dominer ni opprimer, ni affliger le juste, dépouiller la veuve et l'orphelin, mépriser les pauvres, ni satisfaire leurs mauvais désirs ; car selon le Psalmiste, Ps. LVIII, 14 : « Ils reviendront vers le soir, et ils souffriront la faim comme des chiens, et ils tourneront autour de la ville. Ils se disperseront pour chercher de quoi manger ; et s'ils ne sont point rassasiés, ils s'abandonneront alors au murmure. Mais pour moi, je chanterai les louanges de votre puissance, et je rendrai gloire dès le matin à votre miséricorde par des chants de joie, parce que vous vous êtes déclaré mon protecteur, et que vous êtes devenu mon refuge au jour de mon affliction, etc. » Dans ce monde ce sont les veuves, les orphelins, les pauvres, les opprimés, les misérables, les persécutés et les saints de Dieu qui courent autour des villes, implorant, trop souvent sans effet, la miséricorde de ceux qui possèdent la substance de la terre. Mais dans l'autre vie, les circonstances auront bien changé, lorsque Jésus-Christ, le Roi des rois, régnera seul pour l'éternité dans la justice, la vérité et la sainteté, etc., et que le règne des mauvais princes, des tyrans et des riches impitoyables aura passé et se sera changé en des tourments éternels. C'est alors que ces sortes de nations s'irriteront contre le royaume éternel du Dieu tout puissant. Ps. XCVIII, 1: «Le Seigneur a établi son règne ; que les peuples en soient émus de colère ; lui qui est assis sur les chérubins : que la terre en soit ébranlée ». Mais la colère de ces nations sera vaine et leurs tourments seront éternels, un ver les rongera sans cesse, ils vieilliront et sécheront dans leurs douleurs interminables, et les effets de leur colère contre le Seigneur seront beaucoup plus impuissants que le grain de sable de la mer ne l'est contre le firmament. C'est pourquoi il est dit : Ps. CXI, 9 : « Le pécheur le verra et en sera irrité ; il grincera les dents et séchera de dépit ; mais le désir des impies périra ». Car ils seront comme des chiens affamés, sans espérance d'être jamais déliés de leurs chaînes éternelles, parce qu'ils auront été eux-mêmes sans pitié et sans miséricorde sur la terre.

La troisième cause de leur rage sera : *Et le temps de votre colère est arrivé* ; c'est-à-dire que le jour de la vengeance universelle, le jour des ténèbres et de la grande tempête, qui foudroiera les méchants, est arrivé. Et ceux-ci s'irriteront en vain ; car si la colère de Dieu est juste et toute-puissante pendant toute l'éternité, leur colère aura moins d'effet que les efforts d'une fourmi qui tenterait de bouleverser l'univers. Ps. 11, 4 : « Celui qui habite dans le ciel se rira d'eux, et le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère, et il les remplira de trouble dans sa fureur. Pour moi, j'ai été établi roi par lui sur Sion, sa sainte montage, afin d'annoncer ses préceptes ». C'est de cette colère des impies que David a encore prophétisé : Ps. XX, 9 : « Vous les embraserez comme un four ardent au temps où vous montrerez votre visage ; la colère du Seigneur les jettera dans le trouble, et le feu les dévorera ». Enfin nous remettons au lecteur le soin de lire dans l'Ecriture les nombreux passages qui ont trait à la colère du Seigneur au dernier jour. C'est encore cette même colère que l'Eglise chante dans son *Dies iræ, dies illa*, etc.

La quatrième cause se trouve dans ces paroles : *Et le temps des morts pour être jugés*. Les saints se réjouiront de cette colère et de cette juste vengeance de Dieu, et ils l'attendent. C'est par elle que le Seigneur console les siens dès cette vie dans leurs tribulations, en disant : Rom., XII, 19 : « Ne vous vengez point vous-mêmes, mais laissez passer la colère. Car il est écrit : La vengeance est à moi, et c'est moi qui la ferai, dit le Seigneur ». Deut., XXIII, 22 : « Ma fureur s'est allumée comme un feu ; elle pénétrera jusqu'au fond des enfers ; dévorera la terre avec ses moindres herbes ; et embrasera les montagnes jusque dans leurs fondements. Je les accablerai de maux, je tirerai contre eux toutes mes flèches. La famine les consumera, et les oiseaux les déchireront par leurs morsures cruelles. J'armerai contre eux les dents des bêtes, et la fureur de celles qui se traînent et qui rampent sur la terre. Le glaive les dévastera au dehors, et au dedans l'épouvante, etc. Mais à cause de la colère de leurs ennemis, j'ai différé, de peur que leurs ennemis ne s'enorgueillissent et ne dissent : Notre main puissante et non le Seigneur a fait toutes ces choses. Race sans conseil et sans prudence, que n'ouvrent-ils les yeux ! Que ne comprennent-ils ! Que ne prévoient-ils la fin ! etc... La vengeance est à moi, et je leur paierai le salaire au temps marqué, afin que leur pied chancelle ; le jour de perdition est près, et les temps se hâtent de venir, etc. » C'est ainsi qu'au jour du jugement, Dieu exécutera ses vengeances, les saints s'en réjouiront, et ils le désirent à l'avance. Car alors,

- 1° toutes les hypocrisies seront révélées, les hypocrites seront troublés d'une horrible confusion, et les justes s'élèveront avec force contre ceux qui prédominaient et brillaient dans le monde, tandis qu'eux-mêmes y étaient méprisés, rebutés, méconnus, pauvres et opprimés.
- 2° Tous les secrets les plus cachés seront mis au grand jour, et alors il sera rendu gloire à Dieu seul, et chacun recevra selon ses œuvres. C'est ce bouclier de patience que saint Paul recommande, I. Cor., IV, 5 : « Ne jugez donc point avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres, et découvrira les plus secrètes pensées des cœurs : et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due ».
- 3° Dieu nous jugera tous sans acception de personne ; et nul ne sera oublié, ni le pauvre, ni le riche, ni le sujet, ni le roi, ni le simple fidèle, ni le prélat. Colos., III, 24 : « Servez le Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui agit injustement recevra la peine de son injustice, et Dieu ne fait point acception des personnes ».

La cinquième cause de la colère des impies, sera la rétribution des fatigues, des tribulations et des bonnes œuvres des saints dans le service de Dieu. Et pour donner la récompense aux prophètes vos serviteurs, et aux saints, et à ceux qui craignent votre nom, aux petits et aux grands. Saint Jean désigne toutes ces classes pour nous faire comprendre que Dieu n'oubliera personne, et qu'il y aura des récompenses spéciales pour chacun. Baruch, III, 24 : « O Israël, qu'elle est grande la maison de Dieu, et qu'ils sont vastes les lieux qu'il possède ». Et Jo., XIV, 4 « Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ».

Enfin, la sixième cause sera l'extermination générale et universelle de tous les méchants et de tous les impies de la terre ; ils seront détruits de fond en comble, tous ceux qui, depuis l'origine du monde, et surtout à la fin, auront versé le sang des justes et opprimé leurs semblables, en corrompant la terre par leurs scélératesses, et ils périront comme Sodome, comme l'Egypte et comme les hommes du déluge dont il est parlé dans la Genèse, VI, 11 : « La terre était corrompue devant Dieu et pleine d'iniquité ». Cette extermination universelle des méchants est exprimée en ces termes : *Et pour exterminer ceux qui ont corrompu la terre*.

III. VERS. 19. - Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance y parut, et il y eut des éclairs, des voix, un tremblement de terre et une grêle très forte.

Après les acclamations, les louanges, les actions de grâces et les désirs de l'Eglise triomphante cités plus haut, suit l'arrivée solennelle de Jésus-Christ dans les airs. Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel; c'est-à-dire que le Fils de l'homme viendra et apparaîtra sur les nuages; car il est le temple du Dieu vivant, Colos., II, 9: « Puisque toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement »; et que selon saint Jean, II, 21, il appelle son corps un temple. Et l'arche de son alliance y parut, c'est-à-dire que la croix du Christ, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel au dernier jour. Pourquoi le signe de la croix est-il appelé ici l'arche de son alliance? La raison en est que comme son Testament et ses secrets demeurèrent cachés et déposés dans l'arche d'alliance de l'ancien Testament, jusqu'à ce qu'ils fussent expliqués et renouvelés; ainsi la croix du Christ est la véritable arche du nouveau Testament dans laquelle le mystère de notre rédemption restera impénétrable aux yeux des impies, jusqu'au jour du jugement où la croix leur sera manifestée pour leur confusion, parce qu'ils n'auront pas voulu en accepter l'héritage, considérant cette croix comme une folie et un scandale, selon saint Paul: I Cor., I, 23: « Pour nous, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les gentils ». Mais quand cette arche apparaîtra et qu'ils la verront, ils gémiront, mais trop tard. Apoc., I: « Et toutes les tribus de la terre en le voyant se frapperont la poitrine ». L'Ecriture dit encore, Jo., XIX, 37: « Ils verront quel est celui qu'ils ont percé ».

Et il y eut des éclairs, des voix, un tremblement de terre et une grande grêle. Les éclairs nous font comprendre l'immense terreur qui descendra du ciel, car le Juge éternel viendra juger la terre et le siècle par le feu. Les voix sont les gémissements, les pleurs et les grincements de dents des méchants, et aussi les cris de joie, les acclamations et les applaudissements des saints. Un tremblement de terre, le plus grand qui fut jamais, puisque la terre et la mer rendront leurs cadavres, tous les morts sortiront de leurs tombeaux, et le Christ descendra du ciel avec des milliers d'anges et de saints, pour juger tous les hommes. Et une grêle très forte, c'est-à-dire, la plus grande et la plus horrible tempête, au milieu de laquelle les damnés seront précipités avec les démons dans l'enfer par le feu qui sortira de la bouche du souverain Juge, Jésus-Christ, qui leur dira : « Allez maudits au feu éternel qui a été préparé au démon et à ses anges, etc. »

Tout ce qui a été révélé à saint Jean dans ce chapitre IX sur l'Antéchrist et le jugement dernier, est seulement une description générale et accidentelle ; le but du prophète en cela a été de terminer l'ensemble de sa révélation par la description de la septième trompette, omettant ainsi, pour ne pas rompre le cours de sa narration, plusieurs descriptions spéciales et particulières sur les horribles règnes de Mahomet et de l'Antéchrist, et aussi sur les dernières plaies, etc., qui lui furent révélées dans les neuf chapitres suivants.

# § III. CONCORDANCE DE LA PROPHÉTIE DE DANIEL AVEC CELLE DE SAINT JEAN SUR LES DEUX DERNIÈRES CIRCONSTANCES DE LA FIN DU MONDE.

I. Depuis le moment que le sacrifice continuel aura été aboli, et que l'Antéchrist sera entré dans la plénitude de sa puissance, le prophète Daniel compte mille deux cent quatre-vingt-dix jours ; tandis que saint Jean fixe quarante-deux mois qui font trois ans et demi, et mille deux cent soixante-dix-sept jours et demi. Ces deux prophètes diffèrent donc entre eux de douze jours et demi. Et c'est avec raison, car Daniel annonce la plénitude du règne de l'Antéchrist, tandis que saint Jean, qui vient après lui, annonce ce règne tel qu'il fut abrégé par la miséricorde divine ; comme Jésus-Christ le dit expressément en saint Matthieu, XXIV, 22 : « Si ces jours n'eussent été abrégés, toute chair aurait été détruite : mais ils seront abrégés à. cause des élus ». Ces jours seront donc abrégés de douze jours et demi, par la chute de l'Antéchrist qui, comme on l'a dit, sera précipité en enfer au moment où il voudra s'élever dans les cieux à la suite d'Enoch et d'Elie. Ainsi l'Antéchrist parvenu à la plénitude de son pouvoir, en laissant à part le temps qu'il fera la guerre à tous les royaumes et les soumettra tous, règnera quarante-deux mois qui font trois ans et demi, et douze cent soixante-dix-sept jours et demi. Or si on soustrait ce dernier chiffre des treize cent trente-cinq jours que Daniel a fixés pour la durée des derniers temps, depuis la mort de l'Antéchrist jusqu'à la dissolution du monde, il ne restera aux hommes que cinquantesept jours et demi pour faire pénitence. Mais comme il est écrit en saint Matthieu, XXIV, 36 : «Ce jour et cette heure personne ne les sait, pas même les anges du ciel ; mon Père seul les connaît », les treize cent trente-cinq jours de Daniel doivent être pris dans un sens indéterminé relativement à la dernière heure et au dernier jour, comme saint Jean le fait au chapitre X, 7, quand il dit aussi d'une manière indéterminée : Mais qu'au jour de la voix du septième ange, lorsque la trompette commencerait à sonner, le mystère de Dieu serait accompli.

Ensuite Daniel a cité les jours tels qu'ils lui furent révélés ; or le dernier jour et l'heure du second avènement de Jésus-Christ ne lui furent certainement pas révélés d'une manière précise, puisque Jésus-Christ dit lui-même qu'ils sont réservés à la prescience et à la volonté seule de son Père.

On peut objecter que saint Jean a fixé douze cent soixante jours pour la durée du témoignage des prophètes Enoch et Elie, et qu'après leur mort l'Antéchrist régnera encore vingt-quatre jours ; or, ces deux chiffres additionnés ensemble font douze cent quatre-vingt-quatre jours : donc l'Antéchrist régnerait plus de vingt-quatre mois, et l'abréviation de ces jours de calamités n'aurait pas lieu. La solution de cette difficulté se trouve en ce que ces deux prophètes seront apparus pour commencer leur mission, d'autant de jours avant que l'Antéchrist entre dans la plénitude de son pouvoir ; car ce passage du verset 7, chap. XI, *La bête qui s'élève de l'abîme leur fera la guerre*, doit être compris au présent et non au passé, c'est-à-dire que la bête ne leur fera pas la guerre après s'être pleinement élevée de l'abîme, mais en s'élevant de l'abîme.

# FIN DU LIVRE CINQUIÈME.

# LIVRE SIXIÈME. SUR LES CHAPITRES XII, XIII, XIV, XV.

De quelques révélations spéciales et particulières faites à saint Jean sur les règnes de Mahomet et de l'Antéchrist, et aussi sur les dernières plaies, et le dernier triomphe de l'Eglise ; ainsi que sur d'autres particularités qui la concernent.

# OBSERVATION PRÉLIMINAIRE.

Après que saint Jean eut reçu la révélation générale des événements principaux de tout le cours de l'Eglise, jusqu'à la consommation des siècles, Dieu lui fit connaître en particulier quelques mystères spéciaux, secrets et cachés, et aussi terribles qu'étonnants, qu'il permettrait de se vérifier dans les divers âges de l'Eglise militante. Ces mystères concernent surtout les règnes de Mahomet et de l'Antéchrist, et beaucoup d'autres choses qui sont contenues dans les chapitres suivants, sous diverses figures et énigmes.

#### SECTION I. SUR LES CHAPITRIS XII ET XIII.

DE LA GUERRE QUE LE DÉMON A FAITE ET FERA ENCORE A L'ÉGLISE PAR CHOSROES, MAHOMET ET L'ANTÉCHRIST.

La guerre qui est décrite dans les chapitres suivants est la plus cruelle, la plus violente, la plus opiniâtre, et la plus longue que Lucifer, le prince des ténèbres, ait jamais entreprise pour détruire l'Eglise de Dieu, s'il était possible. Mais les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Cette lutte acharnée commença par l'horrible tyran Chosroès, lequel, ayant été vaincu par Héraclius, suscita à sa place un monstre plus horrible encore dans la personne de Mahomet, qui s'empara du trône des Perses, et étendit considérablement son empire. Le règne de cet ennemi héréditaire et implacable, qui fit verser des flots de sang aux chrétiens, continue de durer ; et, bien qu'il doive être considérablement amoindri dans l'âge de consolation de l'Eglise, par le bras du Monarque attendu, il en restera néanmoins une portion resserrée dans d'étroites limites, jusqu'à ce que vienne le fils de perdition. Celui-ci, par des trames obscures, arrivera au trône de

cet empire qu'il fera revivre, et qu'il restaurera au point de soumettre presque tout à son pouvoir. Alors Lucifer se servira de ce dernier et du plus puissant souverain de ce règne, pour mettre le comble à sa fureur contre l'Eglise de Dieu.

# §I. DE LA GUERRE QUE LE DÉMON SUSCITA PAR CHOSROÈS CONTRE L'EGLISE. CHAPITRE XII. - VERSET 1-18.

I. VERS. I. - Et un grand signe parut dans le ciel : une femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles.

VERS. 2. - Elle portait un enfant dans son sein, et elle criait dans sa douleur, et elle ressentait toutes les angoisses de l'enfantement.

Sous le type de la femme qui est décrite ici, on comprend l'Eglise militante du Christ sur la terre. C'est avec raison que le prophète la représente sous la figure d'une femme, puisqu'elle est l'épouse de Jésus-Christ, et notre mère, en ce qu'elle nous fait enfants de Dieu par le baptême. Et un grand signe parut, c'est-à-dire, l'Eglise, qui est en effet un grand signe visible dans tous les temps et par toute la terre, et c'est contre ce signe que s'élèvera surtout le fils de perdition : à cause du nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ qu'il blasphèmera, et que peu d'hommes oseront confesser sous son règne d'horrible tyrannie. Il est dit que ce grand signe parut dans le ciel, parce que l'Eglise tient sa lumière du ciel, lumière qui la rend visible par tout le monde. Et, bien qu'elle soit sur la terre, exposée à la fureur des persécutions, et sans cesse agitée et battue par les flots de la tempête que ce monde lui suscite, elle continue néanmoins de demeurer sous la protection du Dieu du ciel, qui lui communique les rayons de son soleil, et qui ne permettra jamais contre elle d'autres maux que ceux que sa sainte volonté, et celle de son Christ, jugera utiles ou nécessaires. Car Dieu n'est jamais si rapproché des siens qu'il protège, que lorsque ceux-ci se trouvent au milieu des plus grands dangers et des plus grands maux. Cette Eglise est comparée à une femme revêtue du soleil, parce que Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est le soleil de Justice, l'éclaire sans cesse, la soutient et la fortifie par son assistance divine ; il la glorifie et l'entoure de sa protection toute-puissante. Saint Jean l'annonce sous la figure d'une femme revêtue du soleil, parce qu'à la fin des temps, aux jours de ses plus grandes tribulations, l'Eglise sera plus particulièrement assistée par Jésus-Christ, qui inspirera et fortifiera ses élus, peu nombreux à la vérité, de peur qu'ils ne succombent.

Ayant la lune sous ses pieds, c'est-à-dire, le globe terrestre, qui croît et décroît comme la lune, selon que les chrétiens qui en font partie diminuent ou se multiplient dans le cours des âges. L'Eglise est représentée ayant la lune sous ses pieds, à cause de la puissance que Jésus-Christ lui a donnée sur tout le monde, bien que, selon la volonté de Dieu, et selon qu'il communique sa lumière à la terre, le nombre de ceux qui lui obéissent croisse ou décroisse, selon les circonstances des temps. Il est spécialement remarqué que cette lune est sous les pieds de l'Eglise; or, dans les derniers jours ses pieds toucheront à peine la terre, et Jésus-Christ, le soleil de Justice, et son Eglise qui en reflète la lumière, seront éclipsés par les habitants du globe terrestre. Car, alors, il y aura peu d'hommes qui confesseront son saint nom. Les princes de la terre, et presque tous les peuples qui s'opposeront à la lumière de ce soleil, couvriront la surface du globe comme autant de sauterelles, comme le sable de la mer, ou comme les feuilles des arbres; et ils seront précipités dans l'enfer par la colère de l'Agneau.

Et sur sa tête une couronne de douze étoiles. Ces douze étoiles signifient tout les saints qui s'élèveront contre le torrent des impies, et qui combattront pour l'Eglise et pour son Christ, comme le firent les apôtres et les autres saints, pendant les premiers siècles des grandes persécutions. C'est de tous ces saints que Daniel, XII, 3, dit : « Or, ceux qui auront été savants, brilleront comme les feux du firmament ; et ceux qui en auront instruit plusieurs dans la voie de la justice, luiront comme des étoiles dans l'éternité ». Ainsi ces saints qui combattront pour l'Eglise à la fin des temps, en seront la couronne et l'ornement sur la terre, comme les étoiles sont l'ornement du ciel. Et sur sa tête une couronne de douze étoiles.

Elle portait un enfant dans son sein, et elle criait dans sa douleur, et elle ressentait toutes les angoisses de l'enfantement.

Ces paroles désignent les terribles angoisses, la douleur profonde et les grands dangers dans lesquels l'Eglise militante et l'empire romain (qui est aussi représenté ici, dans un autre sens littéral, par la femme), furent plongés et continueront de l'être en face du dragon, de la bête et du faux messie. Car l'empereur Phocas, l'un des princes les plus impies, les plus scélérats et les plus efféminés du monde, inonda l'empire de ses crimes. Ensuite Chosroès, roi des Perses, tyran très cruel, et les barbares de leur côté, causèrent ensemble de tels ravages, qu'ils laissèrent l'Eglise et l'empire romain à peine subsister. L'Egypte, la Palestine, la Lybie et Jérusalem furent envahies, et 90,000 chrétiens furent massacrés dans ces horribles circonstances, qui se prolongèrent jusqu'à l'avènement d'Héraclius. Ce prince étant monté sur le trône de l'empire, s'empara de l'Arménie, et défit l'armée de Chosroès, qu'il mit en fuite par une victoire mémorable. Après cela il triompha des Perses, qu'il vainquit dans trois grandes batailles, et reconquit enfin la vraie croix de Jésus-Christ sur les infidèles, pour la restituer à l'Eglise catholique. Or, ce sont ces angoisses, ces douleurs, ces difficultés et ces dangers de l'Eglise, que saint Jean décrit sous l'énigme d'une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement.

- 1° En effet, les quatre circonstances principales de ces épreuves de l'Eglise du Christ trouvent leur vérification figurée dans les couches d'une femme.
  - a). Elle portait un enfant dans son sein, c'est-à-dire, Héraclius son fils et futur empereur.
  - b). Et elle criait dans sa douleur, et ses tribulations.
  - c). Et elle ressentait toutes les angoisses, c'est-à-dire, le danger pressant qui la menaçait.

- d). Elle ressentait toutes les angoisses de l'enfantement, désirant vivement et avec crainte et sollicitude de mettre enfin au monde, à l'aide de la miséricorde divine, un fils plein de force et de vie, c'est-à-dire, un bon empereur qui la délivrât. C'est en effet ce qui lui fut accordé, quoique plus tard cet empereur tomba dans l'hérésie, fut abandonné de Dieu et périt misérablement, comme nous le verrons dans la suite.
- 2° L'Eglise et l'empire romain continuèrent, plus ou moins jusqu'à ce jour, d'être plongés dans la douleur, les dangers et les angoisses, par l'empire de Mahomet, c'est-à-dire, l'empire des Turcs, que les chrétiens doivent considérer comme une bête très féroce qui ne cessera pas, à cause de son instinct diabolique, de poursuivre l'Eglise à outrance.
- 3° Ce danger et ces angoisses deviendront extrêmes aux jours de l'Antéchrist, qui sera le dernier représentant de cette puissance infernale, mais aussi le plus redoutable et le plus terrible, parce que l'ancien serpent l'inspirera pour consommer sa rage et sa vengeance.

Ainsi l'énigme de la femme dans les douleurs de l'enfantement ne se rapporte pas à une seule époque, mais bien à diverses circonstances dans lesquelles Dieu lui donnera toujours des enfants mâles, forts et robustes, c'est-à-dire, des empereurs, des rois et des princes qui la défendront et la protégeront, elle et son empire romain, pour empêcher qu'elle ne soit dévorée par cette bête cruelle. Bien que l'empire turc soit présenté dans l'histoire avec quelques modifications, il ne forme cependant, en réalité et dans son ensemble, qu'une seule monarchie, depuis Chosroès jusqu'à l'Antéchrist, parce que ses souverains ont un but commun, qui est l'extermination de la chrétienté et de l'empire romain.

VERS. 3. - Et un autre signe parut dans le ciel ; un grand dragon roux, avec sept têtes et dix cornes, et sept diadèmes sur ses têtes.

VERS. 4. - Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et il les fit tomber sur la terre... Et un autre signe parut dans le ciel.

Ce signe est représenté dans le ciel, parce que le dragon de l'abîme avec tous les impies osent s'élever jusqu'aux choses célestes pour les détruire. Mais, quels que soient leurs efforts, ils sont toujours repoussés et contenus par la puissance divine, et ne peuvent nuire qu'autant que Dieu le permet. Un grand dragon roux, le texte latin dit, et ecce, et voici ; ces mots sont pleins de force et appellent toute notre attention sur le monstre horrible et épouvantable que le prophète va décrire. Et voici un grand dragon roux, c'est-à-dire, Lucifer, le prince de tous les démons et de tous les tyrans, contre lequel saint Jean a soin de nous mettre en garde en nous disant, de peur qu'il ne nous séduise : Ce grand dragon, l'ancien serpent, appelé le démon et Satan, qui séduit tout l'univers, fut précipité sur la terre, et ses anges avec lui. Ce dragon est appelé grand, à cause de l'immense pouvoir que Dieu lui a permis d'exercer contre les saints, contre l'Eglise et contre l'empire romain, particulièrement au temps de Chosroès, de Mahomet, et surtout de l'Antéchrist, qui sera l'épilogue et le représentant de tous les tyrans, de tous les scélérats, de tous les sortilèges et de tous les imposteurs. Lorsqu'un serpent croit dans des proportions monstrueuses, on l'appelle un dragon. Or, c'est là ce qui se vérifiera surtout dans le fils de perdition ; car ce serpent deviendra très grand par ses victoires, par sa puissance, par ses monstrueuses impostures, par la multitude de ses faux miracles, et par la variété et le raffinement de ses stratagèmes. Ce dragon parut roux à saint Jean, c'est-à-dire, de la couleur du sang dont il s'est entaché depuis Abel et les premiers martyrs, jusqu'au dernier des chrétiens que ce monstre fera immoler, par jalousie de la gloire de Dieu et du saint Nom de Jésus. C'est de ce dragon que saint Jean nous dit, VIII, 44 : « Il a été homicide dès le commencement », parce qu'il n'a pas persévéré dans la vérité, et qu'il a perdu la place que Dieu lui avait donnée. Ce dragon est aussi roux, à cause du feu infernal dans lequel il est tourmenté avec les siens, dans les siècles des siècles. De même il est roux, à cause de son ancienne jalousie, de sa rage et de son envie, qui lui donne une couleur livide, tant il brûle du désir de nuire au genre humain et à l'Eglise du Christ, cherchant sans cesse à dévorer les chrétiens, et à ruiner leurs pieux desseins et leurs bonnes œuvres, comme les serpents roux et les crapauds, qu'on regarde comme très venimeux, cherchent à nuire aux hommes. Enfin, il est roux, parce qu'il est et qu'il sera, vers la fin des temps, très rusé et très fin, comme Jésus-Christ nous en prévient en saint Matthieu, XXIV, 24, « de manière à séduire les élus mêmes, s'il était possible ».

Ce dragon parut à saint Jean avec sept têtes et dix cornes, et sept diadèmes sur ses têtes. Ces sept têtes signifient tous les rois, ou plutôt tous les tyrans qui règneront dans la monarchie turque jusqu'à la fin. Et par les dix cornes, on entend tous les règnes qui seront soumis au pouvoir du dragon. Il est dit que ce dragon a ou possède ces têtes et ces cornes, parce qu'il régit ces rois et ces royaumes, et qu'il les pousse à la tyrannie contre les chrétiens. Il combat avec eux et en eux, et il sévit par eux contre Jésus-Christ et son Eglise. Il est dit aussi qu'il aura sept diadèmes sur ses têtes, parce que la dignité royale continuera de subsister dans la monarchie turque jusqu'au fils de perdition, car ce règne ne sera pas totalement détruit.

Les dix cornes sont aussi dix rois plus ou moins puissants qui, vers la fin des temps, l'empire romain ayant été détruit, se couronneront d'eux-mêmes ; chacun d'eux voudra avoir son royaume à part ; mais le fils de perdition les vaincra et les soumettra à sa domination. Et c'est ainsi qu'il acquerra une grande puissance, car il se servira de ces rois comme de ses cornes, pour combattre et ruiner toutes choses, à l'instar de l'animal dont la force est dans les cornes.

Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et il les fit tomber sur la terre. Par la queue, on comprend les conséquences de cette monarchie diabolique qui entraîna, en effet, et enveloppa la troisième partie des étoiles du ciel, c'est-à-dire, de l'Eglise grecque, qui se sépara peu à peu de l'Eglise romaine, après s'être souillée de diverses erreurs, à l'occasion de la secte de Mahomet, et sous le joug de la monarchie turque. Cette Eglise grecque est représentée par les étoiles du ciel, parce qu'elle florissait auparavant et brillait comme les étoiles, par un grand nombre de saints et de docteurs ; à ce point que nous devons reconnaître nous-mêmes que presque toutes les lumières, et surtout les plus grandes de l'Eglise du Christ, ont principalement brillé dans la primitive Eglise et dans l'Eglise grecque.

Et il les fit tomber sur la terre, parce que l'Eglise grecque fut dispersée, et demeurera ainsi dans son triste état sous la domination de l'empire turc, jusqu'au temps du fils de perdition. Il est vrai qu'au sixième âge, lorsque cet empire turc aura été restreint dans des limites plus étroites, l'Eglise grecque se réunira de nouveau à l'Eglise latine. Mais comme cette époque sera de courte durée, relativement à la longueur de ce règne, cette réconciliation avec notre sainte mère l'Eglise ne peut pas être considérée comme constante et durable. De plus, cette Eglise grecque sera presque la première de toutes qui, à la fin des temps, adhérera au fils de perdition et à ses faux prophètes, et se tournera contre la femme revêtue du soleil, c'est-à-dire, contre la vraie Eglise de Jésus-Christ. Alors elle s'emploiera, selon sa vieille habitude diabolique, à reproduire ses erreurs sur la nature du Fils et la procession du Saint-Esprit, et elle adorera et fera adorer sur la terre un faux sauveur du monde, et le plus criminel des imposteurs, l'Antéchrist.

De même aussi, par *la queue* sont désignés les faux chrétiens et les faux prophètes, qui, à l'instar d'une queue de dragon, seront remplis du venin de la doctrine la plus pestilentielle, et adhèreront à Satan d'une manière inséparable, le suivant partout où il ira, et agissant conformément à sa volonté et au pouvoir qu'il possédera par la permission de Dieu. Et ils séduiront beaucoup d'hommes, selon la prophétie de Jésus-Christ, Matth., XXIV, 24 : « Car de faux christs et de faux prophètes s'élèveront, et ils feront de grands prodiges et des choses étonnantes, de manière à séduire, s'il était possible, les élus mêmes ». C'est pourquoi il est dit : *Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et il les fit tomber sur la terre*. Par les étoiles du ciel on entend aussi les docteurs, les religieux et les ecclésiastiques même de l'Eglise latine, qui, dans ces derniers jours, voyant que tout sera bouleversé et que Dieu paraîtra comme endormi, et même comme impuissant à réprimer les impies auxquels il permettra tout, en prendront scandale, et se laisseront séduire par les prodiges des faux prophètes, et feront défection. Ils se livreront aux voluptés de la chair, se marieront, et plongeront leur cœur dans des amours illicites et la concupiscence des femmes. Car, alors, le célibat et la sainte vertu de chasteté seront considérés comme un scandale et un objet de dérision. On verra renaître les temps de Noé, où toute chair avait corrompu ses voies ; et alors Dieu détruira l'univers, non plus par l'eau, mais par le feu.

Et il les fit tomber sur la terre, parce que ces apostats, unis de cœur et d'esprit avec les faux prophètes, adhèreront à leur fausse doctrine et se mettront en œuvre pour troubler, d'une manière horrible, l'Eglise du Christ. Ils commettront de très grands scandales ; ils séduiront les peuples et les nations, et persécuteront leurs frères et leurs supérieurs qui ne voudront pas marcher sur la voie de leurs abominations. De là l'avertissement que Jésus-Christ nous donne en saint Matthieu, XXIV, 9 : « Alors ils vous livreront aux tribulations, et ils vous tueront, et vous serez en haine à toutes les nations, à cause de mon nom. Et plusieurs alors se scandaliseront ; ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et comme l'iniquité abondera, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui qui persévèrera jusqu'à la fin, sera sauvé ».

III. VERS. 5. - Et ce dragon s'arrêta devant la femme qui devait enfanter, afin de dévorer son fils aussitôt qu'elle en serait délivrée. Elle mit au monde un enfant mâle qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son fils fut enlevé près de Dieu et de son trône.

Cette station, en présence et en face de la femme, désigne une violence excessive et très pressante, ainsi qu'une tyrannie continuelle et soutenue contre l'Eglise du Christ et son empire romain ; violence que Satan exerça en premier lieu dans la personne de Chosroès, roi des Perses, qui ne fait qu'un avec Satan. C'est pourquoi il est appelé le dragon en second et comme instrument, parce qu'il en fut la queue et qu'il ne tendait qu'à un seul but, de faire disparaître le nom de Jésus-Christ et de son Eglise. Il en est de même, et à plus forte raison encore, de Mahomet, et conséquemment de son empire tyrannique qui durera 1260 ans, et qui sera renouvelé par l'Antéchrist, le fils de perdition. Car il est admis, une fois pour toutes, comme certain, que cette guerre si cruelle et si longue du dragon fut entreprise et commencée par Chosroès, qu'elle fut continuée très longtemps par Mahomet et son empire turc, et qu'elle finira par l'Antéchrist, qui commettra plus de crimes, pendant les jours de la durée de son règne, que tous les précédents n'en auront produits en autant d'années. Ces jours sont indiqués par Daniel et par saint Jean, comme on l'a dit plus haut. Au reste, en en parlera encore plus au long dans la suite. Tout le monde doit donc savoir que sous l'énigme du dragon, le grand chef et le grand directeur des impies, et sous les énigmes des bêtes et des cornes, des têtes, des eaux et des femmes, toutes les abominations de cette guerre sont décrites par saint Jean, qui en éprouve lui-même de l'étonnement, parce que ce sont là, en effet, de grandes et vraiment étonnantes tribulations qui ruineront plus ou moins l'Eglise, et dans lesquelles les élus seront éprouvés comme par le feu. C'est pourquoi le dragon, Chosroès, Mahomet, tous les successeurs de sa secte à l'empire turc, et aussi le fils de perdition qui en sera le complément, sont tous les ennemis déclarés du saint Nom de Jésus et de son Eglise, et constituent un seul corps moral, qui est la bête ou le dragon.

Et ce dragon s'arrêta devant la femme qui devait enfanter. Ces paroles signifient de grandes angoisses et un danger de périr très pressant, dans lesquels se trouvèrent l'Eglise et l'empire romain au temps de l'empereur Phocas, sous le règne duquel Chosroès occupa une très grande partie de cet empire. Car il dévasta toutes les églises, traita inhumainement les fidèles, qu'il faisait cruellement massacrer, s'empara de la ville de Jérusalem, où 90,000 chrétiens furent passés au fil de l'épée, et enleva la vraie croix du Sauveur. Et si la miséricorde divine n'eût pas suscité à l'Eglise un libérateur puissant dans son fils Héraclius, ce cruel tyran, qui s'était agrandi par tant de déprédations et par tant de royaumes dont il s'était emparé, aurait fini peut-être par tout dévorer, comme un dragon en fureur.

Et ce dragon s'arrêta devant la femme qui devait enfanter, afin de dévorer son fils aussitôt qu'elle en serait délivrée. Chosroès, en effet, devenu insolent par ses victoires, voulait absolument dévorer et détruire Héraclius, lorsqu'il monta sur le trône de l'empire, qui venait de subir de si violentes atteintes. Car Chosroès, enflé de ses victoires, et plein de confiance dans l'étendue de sa puissance et dans la valeur de ses armées, refusa de conclure un traité de paix avec Héraclius, même aux conditions les plus humiliantes pour cet empereur.

IV. Elle mit au monde un enfant mâle gui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer.

Ce fut Héraclius, qui fut élevé à l'empire, et qui démontra véritablement une mâle vigueur, dès les commencements de son règne. Il réprima l'insolence de Chosroès par d'éclatantes victoires, tailla en pièces plusieurs de ses plus formidables armées, occupa la Perse, replanta la sainte croix sur le mont Calvaire, enfin se montra vraiment digne de régner sur toutes les nations. Et Dieu lui eût peut-être accordé cet avantage, s'il ne se fût pas éloigné de lui, en soutenant l'hérésie des Monothélites. Ainsi donc, autant l'heureux commencement de son règne fut agréable à Dieu et à l'Eglise, et utile à l'empire ; autant devint-il lui-même misérable et odieux dans la suite. Que les rois, les princes et les puissants du siècle apprennent par cet exemple ce qu'ils peuvent faire avec l'aide et dans l'amitié de Dieu, et combien au contraire ils deviennent impuissants et malheureux en s'éloignant de lui.

Qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Par ce sceptre de fer on comprend une très grande et très forte puissance, que Dieu eût donnée à Héraclius pour soumettre à sa domination, et contenir dans l'obéissance et la servitude, les nations barbares, si celui-ci ne se fût pas séparé de lui, et s'il n'eût pas corrompu ses voies en tombant dans l'hérésie. C'est pourquoi saint Jean s'exprime d'une manière conditionnelle, et non pas absolue : Qui devait gouverner, etc. Et son fils fut enlevé près de Dieu et de son trône. Ces paroles expriment la protection de Dieu envers Héraclius, et ses conseils éternels contre ses ennemis ; et aussi les victoires éclatantes et l'élévation de ce prince au trône de l'empire. Ce sont là, en effet, des dons qui viennent de Dieu, et qu'il distribue comme il lui plait. Qu'on lise, si l'on veut, les guerres, les victoires et les actes pieux de cet empereur, lorsqu'il défendait encore la cause de Dieu, et qu'il combattit si vaillamment pour la croix de son Christ, et l'on verra clairement le doigt de Dieu dans le couronnement de cet empereur, et dans son éclatant triomphe sur les ennemis les plus puissants et les plus redoutables, avec de très faibles moyens humains. Mais parce qu'il abandonna les voies de la justice et de la vérité, il fut lui-même abandonné de Dieu, et subit dans la suite toute espèce d'infortunes et de misères. Sa défection donna entrée à la bête dans l'un des règnes les plus puissants, les plus stables et les plus longs de l'histoire du monde, s'étendant depuis Mahomet jusqu'à l'Antéchrist.

V. VERS. 6. - Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait une retraite que Dieu lui avait préparée, pour y être nourrie mille deux cent soixante jours.

Lorsque Dieu eut vu que le christianisme et l'empire d'Orient ne pouvaient pas se soutenir en face de la bête, et que la foi catholique elle-même commençait à s'obscurcir par la fumée de l'orgueil, et à être souillée par la boue de l'arrogance dont les fidèles eux-mêmes se rendaient coupables envers le saint Siège ; et lorsqu'il eut vu les ténèbres des hérésies et des schismes s'introduire peu à peu dans l'Eglise, il la transporta elle et son empire romain en Allemagne, dont la principale partie était encore ensevelie dans les erreurs du paganisme. Dieu voulant donc user de clémence envers la race allemande, lui envoya de grands saints, de l'ordre à jamais célèbre de saint Benoît, qui la convertirent successivement à la foi catholique. Qu'il soit permis de citer ici quelques-uns de ces noms apostoliques : Saint Goarius convertit les habitants de Trèves ; saint Rupert avec ses compagnons la Bavière ; saint Priminus la Saxe occidentale ; saint Gisalonius fut l'apôtre de l'Autriche. Les Iles-Britanniques reçurent la lumière de la foi de saint Richard, abbé, de saint Augustin, de saint Boniface et de plusieurs autres saints docteurs. Saint Wilfride convertit les peuples de la Frise, et saint Chilianus ceux de la Franconie. C'est ainsi que toute la race allemande se trouva constituée au centre de la félicité et de la lumière de la foi du Christ par ces saints apôtres, et par beaucoup d'autres encore que Dieu lui envoya. La bête en frémit de rage. L'Allemagne, qu'on pouvait considérer auparavant comme une vaste solitude ou un désert, fut ainsi fécondée par la doctrine de ces saints apôtres, et arrosée par le sang de plusieurs d'entre eux qui scellèrent, par le martyre, les vérités qu'ils prêchaient. C'est pourquoi l'apôtre dit : Et la femme s'enfuit dans le désert ; c'est-à-dire, que Dieu transporta son Eglise en Occident et particulièrement en Allemagne, contrées qui sont métaphoriquement désignées par le désert :

- 1° Parce qu'un désert n'est pas habité, et qu'il n'y a point de vie sociale.
- 2° Parce que les déserts sont ordinairement le repaire des bêtes féroces.

Or, l'Allemagne et l'Angleterre, c'est-à-dire, les lles Britanniques vers le Nord et l'Occident, étaient comme remplies de bêtes féroces, c'est-à-dire, de prêtres des idoles et d'idolâtres, qui frémissaient de rage à la voix de l'Evangile. Ensuite la foi et le vrai Dieu n'ayant pas encore habité et éclairé ces contrées, le prophète les appelle un désert, où la femme avait une retraite que Dieu lui avait préparée, c'est-à-dire, qu'il avait disposé ces contrées de l'Occident à recevoir la foi catholique, et conséquemment l'Eglise de Jésus-Christ, figurée métaphoriquement par la femme, comme il a été dit plus haut. Dieu prédisposa en effet l'Allemagne et les contrées occidentales de l'Europe à recevoir la foi catholique par les lumières de sa grâce qu'il répandit dans les cœurs, et par les lumières extérieures et sensibles de ses apôtres. Pour y être nourrie mille deux cent soixante jours. Ces paroles désignent la durée proprement dite du refuge de l'Eglise de Jésus-Christ en Occident. Et cette durée sera de mille deux cent soixante ans, car ici les jours comptent pour des années, comme c'est souvent le cas dans l'Ecriture. Le commencement de ce temps date de l'origine de la monarchie turque, et aussi du commencement de la conversion des Anglais et des nations occidentales. De même que dans l'ancien Testament, le peuple d'Israël eut continuellement un ennemi héréditaire dans les gentils ; ainsi, le peuple chrétien et l'Eglise du Christ auront toujours la nation turque et tous les peuples barbares de la secte de Mahomet pour adversaires jusqu'à la fin des temps. Cette bête recevra à la vérité un grand coup et une plaie profonde par le grand Monarque qui lui enlèvera l'empire de Constantinople avec une grande partie de son territoire. Mais l'Antéchrist qui sera la huitième corne de la bête, cicatrisera sa plaie, et fortifiera même si considérablement cette bête, qu'elle occupera presque tous les Etats, et arrivera même à un degré suprême d'élévation parmi tous les autres royaumes. J'ai dit, qu'elle occupera presque tous les Etats ; en effet, l'Antéchrist qui s'élèvera sur le frêne de la monarchie turque, dans les terres où le grand Monarque l'aura relégué, rétablira son empire et le rendra plus puissant que jamais.

Et la femme s'enfuit dans le désert pour y être nourrie; c'est-à-dire, pour y être entretenue et conservée. C'est en effet ce que Dieu accorda à l'Eglise d'Occident dans sa bonté paternelle, et c'est ce qu'il lui accordera jusqu'à la fin des temps, de pouvoir conserver sa foi par la prédication de l'Evangile et par les exemples de ses saints. En tout temps et dans chaque siècle, Dieu a toujours envoyé des ouvriers dans sa vigne pour la cultiver; et c'est ainsi qu'il empêcha cette vigne ou cette Eglise de périr, surtout dans l'épouvantable ouragan de l'hérésie de Luther.

## VI. VERS. 7. - Et il y eut un grand combat dans le ciel, etc.

Saint Jean décrit dans les paroles suivantes la guerre qui s'éleva, lorsque saint Michel et les anges gardiens s'employèrent à établir l'Eglise d'Occident, et que le dragon, avec ses mauvais anges, fit tous ses efforts pour s'y opposer, et même pour la détruire. Et il y eut un grand combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon ; et le dragon, avec ses anges, combattait contre lui. Saint Michel est le protecteur de l'Eglise militante, et ses anges sont les gardiens des églises, des royaumes et de toute la chrétienté. Saint Michel est le prince et le chef de ces milliers d'anges qui combattent, selon la volonté de Dieu, contre la puissance des ténèbres, pour protéger et conserver l'Eglise, qui est plus ou moins étendue par toute la terre, selon les circonstances des temps, et qui est confiée à la garde de cet archange. Le dragon, au contraire, c'est Lucifer, l'ancien serpent, le diable et Satan. Ses anges sont les autres esprits mauvais et réprouvés qu'il envoie sur toute la surface du globe pour en faire disparaître l'Eglise et le nom du Christ. Ainsi, tandis que les premiers s'efforçaient de répandre en Europe la foi chrétienne, les seconds mettaient tout en œuvre pour s'y opposer et pour la détruire, en sollicitant les âmes des nations converties à faire défection, et en les excitant à la sédition, aux guerres, à la tyrannie, à la persécution et à la haine contre les prêtres et les apôtres du Christ. De plus ils suscitaient de faux frères, des fils de Bélial dans le sein de l'Eglise par les hérésies, afin que ceux-ci jetassent le trouble et la confusion parmi les nouveaux chrétiens par le scandale, dans le but de les rendre odieux aux autres nations qui étaient encore dans les ténèbres, et pour empêcher celles-ci de se convertir. Mais malgré tous ces efforts tentés par le dragon et par ses anges rebelles, ni les séditions, ni les guerres, ni les défections, ni l'effusion du sang des martyrs, ni tant d'autres difficultés de tout genre ne purent empêcher la conversion de l'Allemagne et des nations occidentales, parce que cette sainte œuvre était sous la spéciale protection de Dieu qui se montra sensible aux prières et aux sacrifices de tous les saints apôtres de l'Allemagne, et même de toute l'Europe. De sorte que la puissance, les combats, les travaux, l'industrie et l'extrême vigilance de saint Michel et de ses saints anges prévalurent, et obtinrent un plein triomphe. C'est pourquoi il est dit dans le texte, en parlant des premiers.

VERS. 8. - Mais ceux-ci furent les plus faibles, et leur place ne se trouva plus dans le ciel, c'est-à-dire, dans l'Eglise d'Allemagne et d'Occident, pour empêcher l'Eglise de naître, ou pour la détruire ensuite. Car la foi catholique fut établie et répandue au long et au large dans toute l'Europe, par la puissance et la piété de Charlemagne, vers l'an 800.

VERS. 9. - Et ce dragon, l'ancien serpent, appelé le démon et Satan, qui séduit tout l'univers, fut précipité sur la terre, et ses anges avec lui, c'est-à-dire, que Satan et toute sort armée furent repoussés, dispersés, proscrits et mis en fuite par saint Michel et ses anges, comme un roi a coutume de repousser un ennemi qui a osé pénétrer dans son royaume.

Et ce dragon, l'ancien serpent, appelé le démon et Satan, qui séduit tout l'univers, etc. Saint Jean explique ici à la lettre ce qu'on doit comprendre par ce mot le dragon, c'est-à-dire, Lucifer, qui est appelé un dragon à cause de l'étendue de sa puissance, de la finesse et de la pénétration de son intelligence et de son excessive astuce, dont nous trouvons une idée dans la Genèse, III, 15 : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne : elle te brisera la tête, et tu la blesseras au talon ». Or, ce passage ne doit pas s'entendre seulement de la bienheureuse Vierge Marie, mais aussi de l'Eglise contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas.

VII. On voit par là combien il importe aux évêques, aux prélats, aux curés et aux autres pasteurs des âmes de veiller sur le troupeau qui leur est confié, puisque Lucifer, avec des milliers de démons, travaille à toute heure et sans relâche à la ruine des âmes. Et ces pasteurs ont d'autant plus de moyens de garantir leurs ouailles, qu'ils possèdent dans le Saint-Esprit la haute intelligence de toutes les choses, et qu'ils sont constitués de Dieu pour gouverner l'Eglise. Enfin il résulte de ce qui vient d'être dit plus haut combien Notre-Seigneur Jésus-Christ mérite d'admiration, d'actions de grâces et de confiance de la part des hommes qui, quoique aveuglés par le péché, sont néanmoins protégés d'une manière toute paternelle, au milieu de tant de dangers et d'embûches, par les saints anges, que nous devons en conséquence récompenser par un tendre amour en les invoquant. C'est seulement après avoir abandonné notre chair mortelle que nous verrons clairement les horribles dangers que nous aurons courus, et que nous n'aurons pu éviter que par la protection spéciale des saints anges. Mais nous aussi, nous devons toujours veiller, pour ne pas donner entrée au démon dans nos âmes. C'est ce dont nous avertit saint Pierre, qui est la colonne fondamentale de l'Eglise du Christ, quand il dit, I. Petr., V, 8 : « Soyez sobre et veillez ; car le démon votre ennemi tourne autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, demeurant fermes dans la foi ».

Et ce grand dragon... fut précipité sur la terre, et ses anges avec lui. Par la terre, saint Jean désigne ici l'empire et l'Eglise d'Orient, dont il a été dit qu'il s'arrêta devant la femme, au temps de Chosroès. Car, ayant été chassé et rejeté de l'Eglise d'Occident, il lui fut permis de continuer à exercer sa fureur avec les siens en Orient, à cause de la méchanceté et des péchés de ces nations, et pour punir, par Mahomet et par la monarchie turque, l'orgueil, l'avarice, l'ambition, les hérésies et les schismes de l'Eglise grecque, qui fut si longtemps rebelle aux pontifes romains, comme nous le verrons plus loin.

VIII. VERS. 10. - Et j'entendis une grande voix dans le ciel, disant : Maintenant le salut de notre Dieu est affermi, et sa puissance et son règne, et la puissance de son Christ.

Suivent dans ces paroles la joie et les témoignages de gratitude de l'Eglise triomphante, à cause de la conversion de l'Allemagne et des contrées occidentales de l'Europe, car c'est le propre du caractère des saints de se réjouir du bien et d'avoir de l'aversion pour le mal.

Et j'entendis une grande voix dans le ciel, disant, etc. Cette voix est la voix du vainqueur, c'est-à-dire, de saint Michel qui rentre triomphant dans le ciel, après avoir terminé son expédition guerrière en sa qualité de général en chef et de protecteur de l'Eglise militante sur la terre.

Maintenant le salut de notre Dieu est affermi, et sa puissance et son règne, et la puissance de son Christ. Le salut vient de Dieu, et il est accordé aux nations par leur conversion à la foi catholique, sans laquelle, dit saint Paul, il est impossible de plaire à Dieu et d'obtenir la vie éternelle. La puissance signifie la grâce, les lumières et les miracles de l'Esprit du Seigneur, qui envoya de saints et vaillants ouvriers à ces nations, pour les faire sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort où elles étaient assises, et les conduire à la vérité de la foi et dans la bergerie des élus. Le règne indique la soumission et l'obéissance avec lesquelles ces nations commencèrent à servir Dieu leur créateur, et à l'adorer, au lieu de servir les idoles et d'adorer les démons, auxquels elles étaient misérablement soumises auparavant. La puissance du Christ, enfin, signifie la juridiction qui fut acquise à l'Eglise militante sur ces peuples et sur ces nations. Cette puissance est dite du Christ, parce que c'est lui-même qui se l'est acquise par son sang précieux, pour la donner ensuite à son Eglise sur la terre.

Parce que l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant Dieu, a été précipité. C'est-à-dire, que la puissance du dragon a été proscrite et bannie des cœurs ; ainsi que l'idolâtrie, l'imposture et le mensonge dont ces nations s'étaient souillées auparavant. Ce dragon est appelé, par les saints de l'Eglise triomphante, l'accusateur de nos frères, parce que son orgueil inné le porte continuellement à reprocher devant Dieu la fragilité humaine et les imperfections de notre nature corrompue, comme il le fit à l'égard de Job (II). C'est ainsi que, méprisant l'extrême simplicité des moines qui évangélisèrent l'Allemagne, Satan regardait comme impossible que des nations douées d'une si grande prudence humaine, et que des peuples si barbares, si belliqueux et si puissants se laissassent détourner de leur idolâtrie, pour se convertir à la voix de ces simples moines dépourvus de tous moyens humains.

VERS. 11. - Et ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, et par le témoignage qu'ils ont rendu à sa parole, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à souffrir la mort.

Saint Jean exprime ici la victoire et le triomphe que les serviteurs et les ouvriers du Christ, aidés de sa grâce, remportèrent sur Satan et sur ses anges, en amenant peu à peu toutes les nations de l'Allemagne et des contrées occidentales au bercail du bon pasteur. L'apôtre attribue cette grande victoire à trois causes principales ; savoir : Au sang de l'Agneau, au témoignage que les martyrs ont rendu à sa parole, et au mépris de la vie jusqu'à souffrir la mort. En effet, c'est par son sang adorable que le Christ a fécondé son Eglise. Et c'est par la prédication de l'Evangile que la foi a été propagée par toute la terre. Le sang des martyrs était comme une semence qui multipliait les chrétiens ; et ceux-ci devenaient les branches de la vigne du Seigneur. Et ils ont méprisé leur vie jusqu'à souffrir la mort, c'est-à-dire, qu'ils se sont livrés pour l'amour du saint Nom de Jésus et pour la conversion des âmes, à toutes les incommodités, aux afflictions, aux dangers de la vie, et à la mort même. (Voir là-dessus les annales, dès l'an 600 jusqu'à l'an 800.)

VERS. 12. - C'est pourquoi, cieux, réjouissez-vous, et vous qui les habitez.

Ces paroles expriment la paix, la joie, le bonheur, l'allégresse et le repos de l'Eglise militante, ainsi que des félicitations sur sa victoire et sur son triomphe. C'est ainsi qu'un roi a coutume de féliciter sa capitale et son royaume, en ordonnant même des réjouissances publiques, après avoir poursuivi et dispersé les ennemis qui s'étaient emparés d'une partie de ses états.

IX. Malheur à la terre et à la mer, parce que le démon est descendu vers vous, plein d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps.

Ces paroles annoncent un grand malheur pour l'Eglise grecque et pour tout l'Orient. Ce malheur se manifesta en effet par beaucoup de tribulations et de persécutions, et par une grande tyrannie et une humiliante servitude de la part de la secte de Mahomet. Dieu permit ces maux en punition de l'endurcissement de l'Eglise grecque et des péchés des nations de l'Orient.

Le démon est descendu vers vous, plein d'une grande colère. Satan est l'ennemi implacable et héréditaire du genre humain, et s'il ne peut réussir à nuire aux hommes dans quelque partie du monde, il s'irrite, s'emporte et frémit de rage. Et c'est alors qu'il se venge pour autant que Dieu lui permet de sévir, et il ruine et détruit tout. Or, comme Satan venait d'éprouver une grande défaite, et une fuite honteuse dans l'Eglise d'Occident, il dit dans sa colère : Matth., XII, 44 : « Je reviendrai dans ma maison d'où je suis sorti ».

Sachant qu'il a peu de temps. Ces paroles font voir la noire envie et l'ingratitude inexplicable du dragon contre son Créateur si bon, si aimable, si bienfaisant, si miséricordieux et si libéral, qui créa de rien Lucifer, et le constitua, lui et tous ses anges rebelles, dans une grande puissance, sagesse et intelligence, et les dota tous de magnifiques qualités et de brillants avantages. Malgré cette générosité de Dieu à leur égard, ils se révoltèrent contre lui ; et maintenant le temps leur paraît trop court pour satisfaire leur désir effréné et leur soif ardente de se venger, en exhalant leur rage et leur jalousie, et manifestant leur orgueil et leur présomption contre la bonté de leur créateur et contre le genre humain dont la nature fut unie au Verbe de dieu.

Sachant qu'il a peu de temps. En effet, les principaux temps de l'ancien Testament de perdre les âmes, ont passé pour lui ; et dans la loi de grâce, il est lié et limité dans sa puissance. Et comme le temps de nuire et d'exaucer sa vengeance est très court relativement à l'éternité, dans laquelle il sera enchaîné avec les siens dans d'horribles lieux de supplices, le démon est plein d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.

VERS. 13. - Mais le dragon, se voyant précipité sur la terre, poursuivit la femme qui avait mis au monde un enfant mâle

Cet enfant mâle fut l'empereur Charlemagne que l'Eglise mit au monde en l'élevant à l'empire romain, l'an 800 de Jésus-Christ. Il fut le premier des empereurs d'Allemagne, et se montra un protecteur admirable de l'Eglise latine et d'Occident. Car il la défendit, l'exalta et la propagea de tout son pouvoir. Qu'on lise, pour s'en convaincre, l'histoire de son époque.

Mais le dragon, se voyant précipité, etc. Lorsque le dragon eut vu qu'il ne pouvait pas empêcher la conversion de l'Allemagne et des nations occidentales, il poursuivit la femme, c'est-à-dire, l'Eglise latine, en suscitant dans son sein des troubles, des séditions et des partis. C'est ce qui arriva en effet, sous le pape Léon III, qui se vit forcé d'appeler Charlemagne au secours de l'Eglise, pour lui rendre la paix et la sécurité. Cet empereur fut donc un second fils mâle, que l'Eglise enfanta réellement, puisque ce fut Léon III qui le couronna et le déclara empereur. Il est dit aussi que le dragon poursuivit la femme, parce que ce serpent est implacable dans sa colère et dans sa jalousie contre le genre humain, et contre l'Eglise du Christ. Et lorsqu'il ne vient pas à bout d'entraver la vérité et la justice de Dieu, il ne cesse pas de tenter et de tourmenter les hommes, en leur suscitant toute espèce de contrariétés et de malheurs. C'est ce que chaque chrétien n'éprouve que trop dans ses cruelles et horribles tentations contre la foi, la pureté et les autres vertus. Et l'auteur de tous ces maux, c'est Satan qui ne peut supporter que nous vivions pieusement dans le Seigneur. Consolons-nous donc si nous sommes éprouvés par beaucoup de tentations, parce que c'est un signe que nous sommes les amis de Dieu, et que nous marchons dans les sentiers de la vie éternelle.

VERS. 14 - Et deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, au lieu de sa retraite, où elle est nourrie un temps, et des temps, et la moitié d'un temps, hors de la présence du serpent.

Ce grand aigle fut Charlemagne et tous ses successeurs à l'empire romain ; car Charlemagne transporta cet empire en Occident. Les deux ailes de cet aigle sont tous les états de cette puissance qui fut si grande, qu'elle s'éleva comme l'aigle, dans les airs, et domina la terre de l'Europe. Ces ailes du grand aigle furent données à la femme, c'est-à-dire, à l'Eglise d'Occident ; et c'est avec ces ailes que cette Eglise s'éleva et continuera de se soutenir pendant douze cent soixante ans, qui sont un temps, et des temps, et la moitié d'un temps. Car mille ans sont un temps de dix siècles, deux cents ans sont des temps de deux siècles, et soixante ans sont à peu près la moitié d'un temps, ou d'un siècle, pendant lesquels l'Eglise d'Occident continuera d'exister. On doit compter ces années dès le commencement de la secte de Mahomet et dès l'époque où Dieu transplanta son Eglise en Occident.

Afin qu'elle s'envolât au désert, au lieu de sa retraite, où elle est nourrie un temps, et des temps, et la moitié d'un temps, hors de la présence du serpent.

Ces paroles signifient que l'Eglise du Christ, qui ne fut jamais stable en Orient, prendra pied en Occident, c'est-à-dire, dans le désert, et y fixera sa demeure ou son siège, qu'elle conservera pendant douze cent soixante ans. Et deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert. Cette comparaison est tirée des oiseaux qui vont à la recherche des forêts, des arbres ou d'autres lieux propices, qu'ils trouvent surtout le long des eaux et dans les montagnes, pour y vivre en sécurité contre les chasseurs. C'est dans ces lieux de retraite qu'ils aiment à fixer leurs nids pour y pondre leurs œufs, et s'y multiplier. Or, c'est ainsi que l'Eglise du Christ, fuyant la présence du serpent en Orient, s'envola à tire-d'aile pour fixer sa retraite en Occident où elle se multiplia et engendra des millions de fidèles pour la vie éternelle.

Afin qu'elle s'envolât au désert. Ce vol signifie aussi la liberté de l'Eglise, liberté qui peut être comparée aux oiseaux qui volent de leurs propres ailes. Et c'est ainsi que l'Eglise du Christ jouira toujours en Occident de la liberté de professer la foi catholique, par les ailes du grand aigle, c'est-à-dire, par la puissance et la protection de l'empire romain. Et c'est avec les ailes de cette aigle, qu'elle volera toujours, et qu'elle continuera de posséder son nid en Occident pour y multiplier sa race, selon les dessins éternels de la volonté divine. Car tous les empereurs de cet empire romain seront catholiques jusqu'au dernier. Afin qu'elle s'envolât au désert, c'est-à-dire, en Allemagne, au lieu de sa retraite. Bien que les hérésies et les défections aient enlevé à l'Eglise une multitude de fidèles en Occident, elle y conserva néanmoins toujours son lieu de retraite, que Dieu lui a réservé, selon qu'on peut le voir dans l'histoire des nations occidentales.

Au lieu de sa retraite, hors de la présence du serpent, parce que vers la fin des temps, c'est-à-dire, sous le règne de l'Antéchrist, l'Eglise aura son lieu de retraite en Occident, et se cachera dans les montagnes, les lieux arides ou déserts, et dans les fentes des rochers. C'est pourquoi Jésus-Christ dit en saint Matthieu, XXIV, 16 : « Alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient sur les montagnes ; que celui qui sera sur le toit, ne descende point pour emporter quelque chose de sa maison ; et que celui qui sera dans les champs ne retourne point pour prendre son vêtement ».

VERS. 15. - Alors le serpent lança contre la femme de l'eau comme un fleuve pour l'entraîner dans ce torrent.

L'eau que le serpent lança de sa bouche comme un fleuve, contre la femme, sont les grandes tribulations que Lucifer excita contre l'Eglise latine par les schismes qui la scindèrent continuellement l'espace de 200 ans. L'eau représente les peuples et leurs armées nombreuses que Satan fit mettre en mouvement par l'avarice et par l'ambition des empereurs, pour introduire de faux papes et de faux évêques dans l'Eglise latine. Il suffit de lire à ce sujet les déplorables tragédies

des XI<sup>e</sup>, XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècles, et l'on comprendra ce que signifient ces eaux lancées contre la femme par le serpent. Il est dit expressément que *le serpent lança contre la femme de l'eau comme un fleuve*, parce que la tribulation de ce schisme fut très grande, et devait durer très longtemps, De même qu'un fleuve contient beaucoup d'eau qui coule continuellement, ainsi ces schismes déplorables de l'Eglise latine des XI<sup>e</sup>, XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècles, furent comme un torrent de calamités, de guerres et de tribulations continuelles.

Alors le serpent lança contre la femme de l'eau comme un fleuve pour l'entraîner dans ce torrent, c'est-à-dire, pour faire disparaître de l'Allemagne et de l'Occident la foi de Jésus-Christ; mais Dieu vint à son secours en comprimant toujours à temps tous ces schismes, jusqu'à ce qu'enfin ils fussent complètements éteints. C'est pourquoi saint Jean dit:

VERS. 16. - Mais la terre aida la femme, elle ouvrit son sein, et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule.

En effet, ces schismes ne purent jamais prévaloir, et lorsque ces schismatiques combattaient l'Eglise et voulaient la contraindre par leurs armées à accepter leurs honteuses idoles, qu'ils s'obstinaient d'introduire sur le siège pontifical et sur les sièges épiscopaux, ces armées périrent, et leurs cadavres furent engloutis ou ensevelis dans le sein de la terre. C'est par là que l'Eglise recouvra son repos et sa stabilité ; et c'est pourquoi :

VERS. 17. - Le dragon s'irrita contre la femme, c'est-à-dire, contre l'Eglise latine ou d'Occident, qui est la plus grande, la plus étendue et la plus peuplée. Et le dragon s'irrita contre la femme, parce qu'il ne put jamais la vaincre, quelques moyens qu'il entreprit pour lui nuire.

Et il alla combattre ses autres enfants qui gardent les commandements de Dieu, et qui rendent témoignage à Jésus-Christ.

Les autres enfants de cette femme sont les chrétiens de l'Eglise grecque qui sont, dispersés en Orient et que le dragon, après la honteuse défaite qu'il essuya en Occident, se mit à persécuter à Outrance. C'est pourquoi il est dit :

#### VERS. 18. - Et il s'arrêta sur le sable de la mer.

Ces paroles nous font voir ce dragon sur les bords de la mer, plongé dans une méditation profonde des maux qu'il pourra imaginer pour se venger de ses ennemis, et pour satisfaire sa jalousie et sa noire envie. C'est en effet ce qu'il fit et ce qu'il continuera de faire à la lettre, par la secte de Mahomet, par sa monarchie tyrannique, et par les schismes des Grecs.

# § II. DE LA GUERRE QUE LE DÉMON A FAITE PAR MAHOMET ; ET FERA ENCORE PAR L'ANTÉCHRIST. CHAPITRE XIII. - VERSETS 1-10.

- I. VERS. 1. Et je vis une bête s'élevant de la mer, avec sept têtes et dix cornes, et dix diadèmes sur ses cornes, et des noms de blasphèmes sur ses têtes.
- VERS. 2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds ressemblaient aux pieds d'un ours, et sa gueule, à la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et sa grande puissance.

Cette bête qui s'élève de la mer, c'est l'empire de Mahomet ou l'empire des Turcs dont parle Daniel, chap. VII, 7. Il est dit que cette bête s'élève de la mer, parce que son royaume a pris naissance entre les mers ; car Mahomet fut d'abord chef des Arabes.

Cette bête avait sept têtes ; ce qui signifie l'universalité des rois qui gouverneront cet empire jusqu'à la consommation des siècles.

Ses dix cornes représentent l'universalité des royaumes et des provinces qui sont soumises à cet empire, et celles qui lui seront encore soumises au temps de l'Antéchrist, comme nous le verrons plus loin. Les dix rois sont ceux entre lesquels cet empire sera un jour divisé, et ils le détruiront pour un temps, et le livreront à la bête; c'est pourquoi il est dit:

Et dix diadèmes sur ses cornes, et des noms de blasphème sur ses têtes... Ces dix diadèmes sont les couronnes royales.

Les noms de blasphème sont les titres des empereurs turcs qui dénotent un orgueil surprenant et renferment des blasphèmes contre la majesté, la gloire et l'honneur de Dieu, qui seul est grand, tout puissant, d'une sagesse infinie, créateur du ciel et de la terre, et le fondateur de tous les royaumes. Les noms de blasphème sont encore les sectes musulmanes et le coran, soit la loi de Mahomet où sont renfermés des faussetés et des blasphèmes monstrueux.

Il est dit que ces noms de blasphème sont sur ces têtes, parce que tous ceux qui règneront dans cet empire seront tous animés du même esprit en faveur de cette secte ; ils la défendront par la force et par la violence pour empêcher qu'elle ne périsse. Enfin les noms de blasphème sont la doctrine de l'Antéchrist, qui sera la dernière corne de cette bête infernale, comme nous le verrons au chap. XIV.

Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds ressemblaient aux pieds d'un ours, et sa gueule, à la gueule d'un lion. Cette bête est comparée au léopard à cause de sa vélocité, de sa puissance, de sa force, de sa férocité et de son orgueil ; parce que, durant son règne, elle sera très rapace et très cruelle envers toute la chrétienté ; et elle le sera surtout par sa dernière corne, qui sera l'Antéchrist.

Et ses pieds ressemblaient aux pieds d'un ours, à cause de l'étendue de son empire, qui sera immense, surtout sous la dernière corne. Le caractère particulier de cette monarchie fut de tout envahir et de tout occuper ; et lorsque les Turcs mettaient une fois le siège devant une ville, ils n'épargnaient rien pour s'en emparer, et ils n'en levaient le siège qu'après

l'avoir emportée d'assaut, pour continuer ensuite leurs dévastations. Il est dit que cet empire si cruel et si redoutable a des pieds très robustes et très grands, comme ceux de l'ours, parce qu'il devait occuper les royaumes, les provinces, les cités, les îles et toute espèce de territoires, et parce que l'Antéchrist foulera aux pieds le Saint des saints et tous les objets sacrés, comme un ours en fureur.

Et sa gueule ressemblait à la gueule d'un lion, car cet empire brisera et mettra en pièce tous les royaumes de la terre, surtout sous la dernière corne, Dan., VII, 7 et sv. : « Je regardais ensuite dans cette vision que j'avais pendant la nuit, et je vis paraître une quatrième bête, qui était terrible et étonnante. Elle était extraordinairement forte ; elle avait de grandes dents de fer ; elle dévorait, elle mettait en pièces, et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était fort différente des autres bêtes que j'avais vues avant elle ; et elle avait dix cornes. Je considérais ses cornes ; et je vis une autre petite corne, qui sortait du milieu des autres. Trois de ses premières cornes furent arrachées de sa face. Cette corne avait des yeux semblables à ceux d'un homme, et une bouche qui proférait de grandes choses... J'eus ensuite un grand désir d'apprendre ce que c'était que la quatrième bête, qui était très différente de toutes les autres et effroyable au delà de ce qu'on peut dire : ses dents et ses ongles étaient de fer ; elle dévorait et mettait en pièces, et elle foulait aux pieds ce qui avait échappé à sa violence. (Je voulus m'enquérir aussi) des dix cornes qu'elle avait à la tête, et d'une autre qui lui vint de nouveau, en présence de laquelle trois de ces cornes étaient tombées ; et de cette corne qui avait des yeux, et une bouche qui prononçait de grandes choses ; et cette corne était plus grande que les autres. Je regardai attentivement, et voici que cette corne faisait la guerre aux saints, et avait l'avantage sur eux... La quatrième bête est le quatrième royaume, lequel sera plus grand que tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la foulera et la brisera. Mais les dix cornes de ces royaumes seront dix rois ; et un autre s'élèvera après eux qui sera plus puissant que les premiers, et il humiliera trois rois. Et il parlera orgueilleusement contre le Très Haut, et il brisera ses saints ; et il croira qu'il peut changer les temps et les lois, et ils seront livrés en sa main jusqu'à un temps, et des temps, et la moitié d'un temps. Et le jugement interviendra, afin que la puissance lui soit ôtée, et qu'elle soit brisée, et qu'elle soit déchirée et qu'elle périsse pour jamais ». Ainsi cette bête ou cette monarchie turque brisera et dévorera tout. L'univers en sera dans l'étonnement ; et elle deviendra le scandale et la ruine des âmes.

Et le dragon lui donna sa force et sa grande puissance. Satan peut communiquer sa force et sa puissance en deux manières : premièrement, par son assistance, par ses mauvais conseils et en produisant des effets surnaturels : telle fut la puissance qu'il donna à Mahomet et à son empire. Cette première manière est extrinsèque. La seconde est intrinsèque, et elle aura lieu lorsque Satan se revêtira pour ainsi dire du corps et de l'âme de l'Antéchrist, et ne fera qu'un avec lui. Or, cette manière, Dieu ne l'a encore jamais permise à Satan, mais elle lui sera accordée dans le fils de perdition. C'est pourquoi Lucifer, qui est la créature la plus orgueilleuse qui existe, cherchant toujours dans sa jalousie à imiter la Divinité en toutes choses, entrera dans l'Antéchrist, le formera, le possèdera et se revêtira en quelque sorte de son corps et de son âme, dès le moment de sa conception, dans le sein de sa mère. Il subsistera en lui d'une manière intrinsèque et l'habitera corporellement, de sorte que l'Antéchrist, qui, selon Daniel, VII, 7, sera une bête terrible et merveilleuse, opèrera des prodiges incroyables par la force et la grande puissance de Lucifer dont il sera possédé. Et de même que le Verbe de Dieu s'unit véritablement et hypostatiquement à la nature humaine, et que par cette union la Divinité communiqua à l'humanité la force et la puissance d'opérer des miracles pour prouver qu'il est vraiment le fils de Dieu ; c'est ainsi que Satan s'efforcera de démontrer par de grands prodiges que la divinité habite spirituellement dans l'Antéchrist ; et il parviendra à en persuader presque tous les hommes, à l'exception de ceux dont les noms sont inscrits au livre de vie. C'est pourquoi il est dit : Le dragon lui donnera sa force et sa grande puissance. Personne ne doit s'imaginer que je parle d'une manière inconséquente, en confondant la bête avec l'Antéchrist ; car les prophètes ont coutume, dans leurs énigmes, de présenter et de comprendre sous une seule figure plusieurs choses qui arriveront en divers temps, lorsqu'elles ont quelque rapport entre elles. Or, comme Mahomet et ses successeurs, et surtout l'Antéchrist qui sera le dernier complément de toute prévarication, ont un but commun, qui est de nier et de détruire le saint Nom de Jésus, il est conséquent de dire qu'ils ne sont tous ensemble qu'un seul corps moral et qu'une seule bête. Et c'est surtout à l'Antéchrist que convient proprement ce nom de la bête, parce qu'il sera le plus scélérat et le plus puissant de tous les monarques turcs, et que son empire sera le dernier, le plus vaste et le plus puissant ; car son règne tyrannique résumera tous les autres. Il sévira et rugira comme un lion contre le saint Nom de Jésus ; et il foulera aux pieds le Saint des saints comme un ours. Enfin quiconque nie que Jésus-Christ fils de Dieu soit venu sur la terre et se soit fait chair comme nous, est un Antéchrist, et tous ceux qui agissent de la sorte constituent un seul corps, dont l'Antéchrist, le fils de perdition, est la tête et la queue. De là ces paroles : I. Jo., II, 18 : « Comme vous avez ouï dire que l'Antéchrist doit venir, maintenant il y a plusieurs Antéchrist », c'est-à-dire, qu'il est venu dans ses membres et dans ses prodromes, en attendant qu'il vienne en personne pour consommer la prévarication.

II. VERS. 3. - Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort ; mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, dans l'admiration, suivit la bête.

Ces paroles renferment un sens caché et difficile.

1° Il est dit qu'une de ses têtes était comme blessée à mort, c'est-à-dire, que la bête recevra une plaie mortelle, parce qu'il arrivera, en effet, que l'empire turc ou l'empire de Mahomet éprouvera une grande défaite et une ruine presque complète, au point qu'il sera comme anéanti ; puisqu'il n'en restera qu'une portion comme un petit royaume. Mais l'Antéchrist relèvera cet empire ; car il en occupera le trône et réparera toutes ses pertes, il l'agrandira même immensément, beaucoup plus qu'il ne l'aura jamais été auparavant. L'Antéchrist naîtra et tirera son origine des restes de cet empire mis en ruine. On peut voir, dans les prophéties citées plus haut, que Daniel dit la même chose, lorsque, parlant avec une grande

admiration de cette petite corne qui s'éleva du milieu des dix cornes, il ajoute qu'elle avait des yeux semblables à ceux d'un homme, et une bouche qui proférait de grandes choses, et que cette corne était plus grande que les autres.

- 2° Saint Jean continue : *Mais cette plaie mortelle fut guérie*. C'est ce qui s'accomplira réellement par l'Antéchrist, qui rétablira le règne des nations tombées presque entièrement en ruines auparavant. Et ce règne de l'Antéchrist sera plus grand que tous les autres règnes de la terre depuis l'origine du monde ; c'est ce que dit aussi Daniel, VII, 23 : « Le quatrième royaume sera plus grand que tous les royaumes, il dévorera toute la terre et la foulera aux pieds ».
- 3° C'est pourquoi saint Jean ajoute : Et toute la terre, dans l'admiration, suivit la bête. Le sens de ces dernières paroles est donc, que tout l'univers, voyant cette puissance de la bête s'élever au-dessus de toutes les puissances terrestres, sera dans l'admiration la plus grande ; les hommes seront comme ravis en extase à cause de ses prodiges ; et ils suivront la bête, c'est-à-dire, la doctrine de l'Antéchrist. Ils feront même plus :
- III. VERS. 4. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné puissance à la bête, et ils adorèrent la bête, disant : Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle ?

Ces paroles se lient d'une manière admirable avec les précédentes ; car toutes les nations adoreront Lucifer incorporé à l'Antéchrist, puisqu'elles considèreront celui-ci comme étant la divinité, et croiront que la divinité existe en lui, à cause de sa puissance et des grands prodiges qu'il opèrera à l'aide de Lucifer, et à cause aussi du savoir, des connaissances et des grandes merveilles qui sortiront de sa bouche, et qui lui seront suggérées par le prince des démons. Lucifer est en effet le prince des démons, parce qu'il est élevé au-dessus de tous les autres esprits infernaux par les qualités les plus parfaites que puissent avoir les mauvais anges. Et c'est à l'aide de cette puissance surprenante, que le fils de perdition opèrera les plus grands prodiges. Le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre permettra ces merveilles pour châtier les hommes qui, dans ces derniers jours, mettront le comble à toute prévarication. Ainsi donc, lorsque les hommes verront ces grands prodiges de l'Antéchrist, toutes les nations lui rendront un culte, et l'adoreront comme Dieu et le Messie. C'est pourquoi saint Jean dit : *Et ils adorèrent la bête*, comme nous-mêmes nous adorons le Fils de l'homme à cause de sa divinité.

Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle ? Ces paroles signifient une apostasie universelle par laquelle les hommes se sépareront du Dieu du ciel et de la terre, et surtout de son fils fait chair Jésus-Christ; de telle sorte que toutes les nations, les Juifs et même beaucoup de chrétiens, voyant la puissance, la sagesse et les grands prodiges de ce monstre, se laisseront séduire à cause de leur méchanceté et de leurs énormes péchés. Car Dieu les abandonnera à leur sens réprouvé. Et tous ces hommes séduits diront dans leur aveuglement : Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle ? Ces paroles renferment un blasphème horrible contre le Dieu du ciel et contre son Christ, c'est-à-dire, sur l'essence et la toute puissance de Dieu créateur du ciel et de la terre, dont la seconde personne s'est faite homme et a habité parmi nous. Or, en ces derniers jours, les impies oseront attribuer ces avantages divins au fils de perdition, à cause de l'étonnante puissance et des grands prodiges que Dieu lui permettra de manifester ; et ils adoreront l'Antéchrist comme Dieu et le Messie, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle ? Ces paroles sont donc le plus grand blasphème dont les hommes puissent se rendre coupables contre le Dieu du ciel et de la terre et contre son Christ, contre les saints, ses serviteurs, ses prophètes, ses martyrs et contre tout ce qu'il y a de plus sacré, puisqu'elles supposent que tout ce qui existe et qui vient de Dieu est inférieur à ce qui vient de Lucifer ; c'est-à-dire, inférieur à la bête qui est la plus grande monstruosité qui ait jamais existé et qui existera jamais. Nous trouvons des exemples de ce blasphème dans Pharaon et surtout dans Goliath. I. Reg., XVII.

IV. VERS. 5. - Et il lui fut donné une bouche qui se glorifiait et blasphémait ; et elle reçut le pouvoir de faire la guerre quarante-deux mois.

Ce passage et les suivants expriment la puissance que Dieu permettra à la bête d'exercer, et pour laquelle toutes les nations l'écouteront et l'adoreront comme Dieu.

1° *Il est dit : Et il lui fut donné une bouche qui se glorifiait et blasphémait.* Ici le prophète désigne la cause instrumentale pour la principale, et cette cause est la grande sagesse et la science surprenante que le dragon communiquera à l'Antéchrist, de manière qu'il sortira de sa bouche des choses grandes, admirables, plausibles en apparence, mystérieuses et élevées au-dessus de toute intelligence humaine. Et c'est par là surtout qu'il séduira toutes les nations et les amènera à croire qu'il est Dieu et le Messie. *Et il lui fut donné une bouche qui se glorifiait et blasphémait* contre les mystères de la sainte Trinité et de l'Incarnation, contre la doctrine de Jésus-Christ et contre tout le nouveau Testament. *Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre quarante-deux mois*. Ces quarante-deux mois sont le temps du règne de la bête. Si on applique ce temps à l'empire turc, il durera autant d'années qu'il y a de jours dans quarante-deux mois, depuis son origine jusqu'à l'Antéchrist ; et si on l'applique au seul règne de ce fils de perdition, on doit compter les jours selon leur sens naturel ; de sorte que la durée de ce dernier règne sera de trois ans et demi. Ainsi l'empire turc durera environ autant d'années que celui de l'Antéchrist durera de jours, en y comprenant le temps où la bête sera comme blessée à mort. Car, bien que la bête doive être blessée à mort, c'est-à-dire, que l'empire turc doive éprouver une grande ruine, il ne périra cependant pas totalement, et il en restera un germe jusqu'à ce que vienne le fils de perdition pour entrer dans le royaume qui lui est réservé.

VERS. 6. - 2° Elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.

Il est dit que la bête ouvrit la bouche ; c'est-à-dire, que l'Antéchrist, qui s'était tu auparavant, ouvrira la bouche, quand il sera assis dans la plénitude de son règne ; et il parlera non seulement par lui-même, mais encore par ses faux pro-

phètes et par ses faux apôtres, et il vomira la haine et le blasphème contre Dieu. Saint Jean désigne spécialement trois vérités contre lesquelles seront dirigés ces blasphèmes : Son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Ainsi l'Antéchrist blasphèmera

- 1) le nom de Dieu qui n'appartient qu'à la Divinité et ne convient à personne autre, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les enfers ; et il ne permettra plus qu'on lui rende de culte, comme le font les chrétiens ; et même il défendra qu'on prononce ce saint Nom. Car c'est ainsi que le dragon exercera sa haine et sa perfidie contre le Très Haut, à qui il prétendit autrefois s'assimiler.
- 2) Par le *tabernacle*, on comprend la nature humaine dont la Divinité s'est revêtue, et à laquelle elle s'est unie hypostatiquement, continuant d'être ainsi unie dans le ciel et dans la très sainte Eucharistie. Or, c'est contre ce tabernacle que l'Antéchrist, avec les siens, vomira le blasphème et fera mourir tous ceux qui lui rendront un culte, ou confesseront que Dieu s'est fait chair, et que Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, est le Messie.
- 3) Et ceux qui habitent dans le ciel ; c'est-à-dire, les apôtres et les martyrs qui ont souffert pour le nom de Jésus en l'annonçant au monde ; de même tous les chrétiens, et surtout les docteurs et les prédicateurs qui vivront alors dans l'Eglise militante, laquelle est souvent désignée par le ciel dans l'Ecriture. En un mot, la bête blasphèmera contre tous ceux qui résisteront à sa perfidie et à sa puissance. Ceux-ci seront livrés aux nations par l'Antéchrist et par ses adeptes, selon que Jésus-Christ le prédit en saint Matthieu, XXIV, 9 : « Alors ils vous livreront aux tribulations, et ils vous tueront ; et vous serez en haine à toutes les nations, à cause de mon nom ».

## VERS. 7. - Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre aux saints, et de les vaincre.

Ceci s'entend d'abord d'Enoch et d'Elie (voir chap. XI) ; ensuite ceci s'entend de tous ceux qui résisteront à l'Antéchrist, à ses faux prophètes et à ses faux apôtres. Enfin, ces paroles s'appliquent à tous ceux qui prêcheront et confesseront le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ crucifié. C'est surtout à ces temps-là qu'on pourra de nouveau faire l'application de ces paroles de saint Paul : « Pour nous, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les gentils ». Mais cette victoire de la bête qui s'élèvera de l'abîme contre les saints, c'est-à-dire, contre les hommes justes, pieux et craignant Dieu, ne sera que passagère et limitée à cette vie mortelle. Elle consistera :

- a). Dans les prodiges et les impostures les plus raffinées, et dans l'applaudissement de la doctrine et de la grande sagesse de l'Antéchrist, à laquelle les Juifs et toutes les nations croiront unanimement. Les hommes préféreront cette doctrine à celle qu'Enoch et Elie avec tous les saints leur prêcheront d'un commun accord.
- b). Cette victoire consistera dans la puissance et le nerf de la guerre, dans l'immense étendue de l'empire de l'Antéchrist; et aussi dans l'impiété et la perfidie des nations et des Juifs, qui fourniront toutes les occasions et tous les secours nécessaires pour faire immoler les fidèles comme des brebis. Car, alors, personne ne pourra impunément confesser et prêcher le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu.
  - 3° Et la puissance lui fut donnée sur toute tribu, sur tout peuple, et sur toute langue, et sur toute nation.

Ces paroles indiquent encore la puissance de ce règne. Cette puissance sera telle que jamais il n'y en aura eu de pareille depuis le commencement du monde. Car toutes les tribus, toutes les nations, toutes les langues et tous les peuples seront soumis à l'Antéchrist. On comprend par là quelle sera la désolation de ces jours.

Les *tribus* sont les restes des Juifs, qui seront tous d'accord et s'entendront pour se rassembler de tous les coins du monde, où ils étaient dispersés depuis dix-huit siècles, et voleront, pour ainsi dire, vers le fils de perdition dont ils recevront puissance, et le reconnaîtront pour le messie. Ils séviront avec une fureur inexplicable contre ceux qui confesseront et prêcheront le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, comme étant le vrai Messie. Car leur fureur, leur perfidie et leur puissance auront été liées jusqu'au temps de l'Antéchrist. C'est pourquoi Jésus-Christ dit expressément en saint Jean, V, 43 : « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez point ; si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez ».

Par les peuples sont désignés les chrétiens qui feront défection en très grande partie, à l'exception des seuls élus, lesquels seront peu nombreux en proportion de la masse de ces peuples ; car presque tous les hommes se sépareront de Dieu leur créateur, et de Jésus leur rédempteur infiniment aimable, pour se livrer à l'idolâtrie de la bête. C'est ce que le Sauveur nous prédit lui-même. Luc, XVIII, 8 : « Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-Vous qu'il trouve de la foi sur la terre ? »

Par toute langue, le prophète nous fait entendre qu'en ces tristes jours il n'y aura aucune nation, ni aucune langue sous le soleil qui ne consente à adorer la bête, et n'adhère au fils de perdition, abandonnant ainsi Dieu leur créateur infiniment parfait, et leur aimable Rédempteur. O affreuse ingratitude qu'aucune larme ne pourrait assez déplorer!

Par toute nation, il nous est donné d'entendre que, comme depuis le commencement du monde, et depuis l'origine de l'Eglise du Christ, les nations orientales et septentrionales ne conservèrent jamais la foi pour longtemps, et qu'elles firent continuellement la guerre entre elles, selon que l'histoire le démontre ; ainsi, et surtout vers la fin des temps, toutes ces nations se ligueront avec l'Antéchrist, et seront animées de son esprit et de sa fureur pour exterminer la chrétienté, tant elles se laisseront facilement séduire par les faux miracles, et par les prodigieux mensonges de la bête!

VERS. 8. - 4° Tous les habitants de la terre l'adorèrent, tous ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de l'Agneau immolé dès la création du monde.

Ce verset confirme que tous les réprouvés rendront un culte d'adoration à la bête, et se sépareront de Dieu leur créateur, et du Christ. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, sont les élus ; et le livre de vie, c'est la prescience de Dieu, scrutatrice des cœurs : prescience avec laquelle Dieu a disposé son royaume de toute éternité, et a voulu donner à chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi l'apôtre saint Paul dit aux Romains, VIII, 30 : « Ceux qu'il a connus dans

sa prescience, il les a aussi prédestinés pour être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il fût lui-même le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés ; et ceux qu'il a justifiés ». Ce livre de vie, selon notre intelligence, est semblable au catalogue d'un professeur qui inscrit tous les progrès de ses élèves dans la science et dans la vertu, et qui en fait une lecture publique à la fin de l'année scholastique. Alors chacun de ceux qui en sont dignes, montent plus haut, ou reçoivent des prix et des louanges. Or, c'est de la même manière que Dieu procèdera à la fin du monde au jugement universel. Car, alors, il sera démontré qu'il ne fait d'injustice à personne, mais qu'il récompense chacun selon ses œuvres : les bons obtiendront le paradis pour récompense, et les méchants auront l'enfer pour châtiment : car leurs œuvres les suivent, selon les paroles de l'Apocalypse même, XIV, 13. On peut aussi tirer une comparaison d'un roi qui a défait ses ennemis et remporté sur eux une victoire décisive ; il distribue ensuite des récompenses aux citoyens et aux soldats qui se sont bien comportés dans le danger, et il châtie ou humilie ceux qui se sont montrés lâches ou traîtres envers la patrie.

L'Agneau immolé dès la création du monde. Ces paroles contiennent la cause de la mort de Jésus et de son immolation sur la croix; et cette cause, ce sont les péchés du genre humain, péchés commis dès la création du monde, et pour l'expiation desquels Jésus-Christ est mort sur la croix, afin de réconcilier tous les hommes avec Dieu son Père. C'est ce qu'a prophétisé Isaïe, LIII, 4: « Il a vraiment porté lui-même nos langueurs, il s'est chargé de nos souffrances; oui, nous l'avons considéré comme un lépreux, comme un homme frappé de Dieu et humilié ». Si donc le Père a voulu que son propre Fils, Dieu comme lui et avec lui, fût livré entre les mains des impies, et mourût pour nos péchés, d'une mort cruelle et ignominieuse, qu'avons-nous à nous plaindre? faut-il donc tant nous étonner s'il permet aussi que les impies et les tyrans prévalent contre son Eglise et contre nous-mêmes, puisque leurs persécutions n'ont d'autres résultats pour nous, que de nous corriger, de nous justifier, et de nous faire arriver plus vite au souverain bonheur de la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu permet que les impies prévalent dans la vie présente, tandis que les justes et tous ceux qui montrent du zèle pour la cause de Dieu sont opprimés et succombent sous les coups des méchants. C'est ce que Dieu permettra surtout au temps de l'Antéchrist à l'égard de quiconque combattra pour le nom de Jésus-Christ, soit par les armes, en faisant partie, par exemple, de l'armée des chrétiens, soit par la parole ou par quelque autre moyen; car, alors, le juste succombera devant la puissance de la bête, et sera immolé. C'est pour bien faire comprendre à l'Eglise et aux fidèles, la vérité de cette permission divine, et pour bien en convaincre la société chrétienne tout entière, que le prophète ajoute:

VERS. 9 et 10. - Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Celui qui mènera en captivité, ira en captivité; celui qui tuera par le glaive, mourra par le glaive.

Mener en captivité et tuer par le glaive est le propre des soldats et des guerriers. Le sens de ces paroles est donc : Tout roi, tout prince ou tout peuple chrétien qui voudra résister à la bête par la force des armes, succombera, sera tué ou conduit en captivité. La fin du monde étant très rapprochée en ces temps-là, Dieu permettra que tous ces saints et courageux soldats qui combattront pour la justice et la vérité, soient vaincus et immolés comme des victimes, pour combler le nombre des martyrs. Ainsi donc, dans ces jours de douleur, il n'y aura nulle puissance et nulle victoire à espérer, si ce n'est la plus belle de toutes les victoires, le triomphe du martyre. Car nulle armée ne pourra faire face à celle de la bête, Les Juifs seront surtout très puissants et très nombreux alors, ils séviront avec une fureur toute particulière contre tous ceux qui oseront confesser devant toutes les nations le nom de Jésus-Christ crucifié. Ainsi donc, la seule victoire possible pour les chrétiens en ces jours si terribles, sera d'être vaincus, persécutés, tourmentés et mis à mort, en demeurant fidèles, constants et fermes, et en espérant, contre toute espérance, en la foi de Notre-Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi saint Jean ajoute : C'est ici la patience et la foi des saints. Jésus-Christ fit allusion à cette dernière et surprenante désolation des chrétiens, par une allégorie, lorsqu'il ordonna à ses disciples, dans sa passion, d'acheter des épées ; et lorsque aussi, s'adressant à saint Pierre, il lui dit, Matthieu, XXVI, 52 : « Remettez votre épée dans le fourreau, car tous ceux qui se serviront de l'épée, périront par l'épée ».

# § III. DE L'ANTIPAPE ABOMINABLE ET SCÉLÉRAT IDOLÂTRE, QUI DÉCHIRERA L'EGLISE D'OCCIDENT, ET FERA ADORER LA PREMIÈRE BÊTE. CHAPITRE XIII. -VERSET 11-18.

I. VERS. 11. - Et je vis une autre bête s'élever de terre, qui avait deux cornes semblables à celles de l'Agneau, et qui parlait comme le dragon.

Cette bête qui s'élèvera de terre est un faux prophète qui annoncera le fils de perdition comme étant le Christ, et il en sera le bras à raide duquel l'Antéchrist opérera des choses surprenantes tant par des signes que par la puissance de ses armes. C'est pourquoi Daniel, XI, 42, dit : « Et il étendra sa main sur les terres ». Il est dit que cette autre bête s'élèvera de terre, parce que l'Antéchrist avec les siens exercera sa tyrannie en Orient et entre les mers ; tandis que le faux prophète s'élèvera, prévaudra et sévira sur la terre ferme, qui est voisine des mers et sur laquelle se trouve actuellement l'empire romain renfermant dans son sein les états de l'Eglise.

Il est dit que cette bête aura deux cornes semblables à celles de l'Agneau, parce qu'elle sera un chrétien apostat et qu'elle s'élèvera secrètement et frauduleusement. Elle assemblera les Juifs qui seront partout très nombreux en ces jours, et ceux-ci s'attacheront unanimement à son parti. Elle envahira les états de l'Eglise avec une grande armée, occupera le siège pontifical, tuera le dernier pape successeur légitime de saint Pierre, et versera le sang des chrétiens surtout des prélats comme l'eau, aux alentours de Jérusalem. Alors l'Eglise sera dispersée dans les solitudes et les lieux déserts, dans les forêts et les montagnes, et dans les fentes des rochers, parce que le pasteur aura été frappé, et que les brebis seront dispersées. Car il en sera de même qu'au temps de la Passion de Notre-Seigneur. Et il parait que c'est à cette

circonstance de la dernière désolation que Jésus-Christ fit allusion, lorsqu'il dit dans sa Passion, Matth., XXVI, 31: « Il est écrit : Je frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées ». Alors l'Eglise latine sera déchirée, et à l'exception des élus, il y aura défection totale de la foi. Ce faux prophète proclamera le fils de perdition comme étant le Christ. Il est aussi remarqué par saint Jean que cette autre bête avait deux cornes semblables à celles de l'Agneau, à cause de la puissance qu'elle aura de dire et d'opérer des choses merveilleuses et surprenantes, comme il est écrit avec vérité, touchant Jésus de Nazareth, Luc, XXIV, 19 : « Qu'il a été un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple ». Or, ces deux puissances de Jésus-Christ de parler et d'opérer étaient comme deux cornes, selon que nous l'avons dit au chap. V ; et c'est avec ces deux cornes qu'il combattit et vainquit les Juifs et les nations. Le faux prophète aura donc une puissance à peu près semblable en apparence, mais fausse en réalité ; car il tiendra cette puissance non pas de Dieu, mais du dragon de l'abîme, et il s'en servira pour séduire et tromper les habitants de la terre. C'est pourquoi il est ajouté : Et qui parlait comme le dragon : c'est-à-dire, que le dragon lui communiquera une telle sagesse et une telle astuce dans l'art de parler et de séduire les hommes, que c'est comme si lui-même, en personne, conversait dans le monde. Enfin ces deux cornes sont la loi et les prophètes ; et de même que ceux-ci contiennent les plus beaux et les plus nombreux témoignages sur la vérité de Jésus-Christ de Nazareth crucifié, par lesquels le Seigneur convainquit lui-même les disciples d'Emmaüs qu'il est le Christ Fils de Dieu, selon saint Luc, XXIV, 27 : « Commençant depuis Moïse, et continuant par tous les prophètes, il leur interprétait ce qui avait été dit de lui dans toutes les Ecritures »; ainsi cet idolâtre, le plus scélérat possible, se servira de ces deux témoignages, la loi et les prophètes, et les mettra, pour ainsi dire, sur sa tête comme deux cornes, avec lesquelles il combattra par lui et par les siens. Il démontrera par des preuves fausses, mais captieuses, que le Christ est venu en ces jours seulement, et non pas auparavant. Le Christ, dira-t-il, c'est le rédempteur de la nation juive, le Dieu des nations ; le Christ, c'est le roi de Jérusalem. Et il confirmera ces assertions par de tels prodiges, que la grande majorité des chrétiens seront séduits par ce scandale ; et presque tous, à l'exception des élus qui seront en petit nombre, relativement à la masse, feront défection et renieront le nom de Jésus-Christ de Nazareth crucifié. Mais auparavant, les principaux pasteurs des âmes auront été enlevés à leurs ouailles par la persécution et par le martyre, selon Daniel, IX, 32 et sv.

VERS. 12. - Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence ; c'est-à-dire, que cette bête aura toute la puissance des ténèbres comme le fils de perdition. C'est au moyen de cette puissance qu'elle opérera des prodiges et séduira toutes les nations ; et c'est pour cela que les hommes croiront que l'Antéchrist est le Christ récemment venu dans le monde. Car ce faux prophète sera animé du même esprit que le fils de perdition, et lui sera soumis. Il soutiendra son honneur et sa gloire envers et contre tout, avec le plus grand zèle.

De là ces paroles : *Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence*. Ces paroles signifient en effet l'honneur et la glorification qu'un homme procure à un autre homme en opérant des merveilles, afin d'exalter son autorité devant le monde : d'où il suit : *Et elle fit adorer par la terre et par ceux qui l'habitent la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie*. Ainsi cet apostat fera adorer par la terre et par ceux qui l'habitent, la première bête.

- 1° En soumettant à sa domination, par la force des armes, beaucoup de contrées.
- 2° Par la persuasion, en engageant les hommes à rendre un vrai culte d'adoration au roi de Jérusalem comme étant le vrai Dieu et le Messie attendu.

Maintenant, comment réussira-t-il à faire tomber tant de peuples et de nations, et les chrétiens eux-mêmes dans une pareille démence et un semblable crime ? Le voici :

- VERS. 13. Elle opérera de grands prodiges, jusqu'à faire tomber le feu du ciel sur la terre devant les hommes.
- VERS. 14. Et elle séduisit les habitants de la terre, par les prodiges qu'il lui fut donné d'opérer en présence de la bête, ordonnant aux habitants de la terre d'élever une image à la bête, qui a reçu une blessure du glaive, et qui vit.

VERS. 15. - Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, et de la faire parler, et de faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête.

Toutes ces choses s'accompliront à la lettre. Ils sont vraiment épouvantables tous les prodiges que Dieu permettra en ce temps-là, en punition des péchés des hommes et pour l'épreuve de ses élus ! Au reste, cet apostat opèrera ces merveilles en grande partie par la puissance occulte du démon. Car celui-ci sera plus puissant alors gu'il ne l'aura jamais été depuis le commencement du monde. C'est pourquoi il réussira aussi à séduire beaucoup de chrétiens. Quant à cette image de la bête, voici ce qu'il en sera : Le sacrifice continuel sera supprimé par toute la terre, on recherchera minutieusement toutes les hosties consacrées pour les fouler aux pieds, les jeter au feu, ou leur faire subir d'autres outrages plus scandaleux encore. Et les auteurs principaux de ces scandales seront surtout les Juifs qui prévaudront partout. Ils détruiront les autels ; livreront aux flammes les vêtements sacerdotaux et les ornements des Eglises. Les reliques des saints seront aussi foulées aux pieds, les vases précieux seront rassemblés et destinés à devenir l'image de la bête, c'est-àdire, de l'Antéchrist, roi de Jérusalem. Le démon habitera dans ces autels érigés en son honneur et pour son culte. Et ces images parleront et donneront des signes comme si elles étaient vivantes! Telle sera l'abomination de la désolation, dont parle Jésus-Christ en saint Matthieu, XXIV, 15 : « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, prédite par le prophète Daniel, etc. » En ces jours on ira à la recherche des chrétiens qu'on traînera devant les autels de la bête pour la leur faire adorer, et leur faire reconnaître, par cet acte, que l'Antéchrist est le Christ, qu'il est Dieu venant visiter son peuple pour le rassembler dans sa dispersion au milieu des nations, et qu'il est venu délivrer les Juifs du joug et de la servitude des chrétiens. Tous ceux qui refuseront de l'adorer seront tourmentés et mis à mort par les supplices les plus

raffinés et les plus horribles. Car la bête aura partout le dessus. La puissance de ses armes sera telle, qu'il ne restera point d'autre espérance de salut pour les chrétiens ni d'autre victoire à attendre, que les supplices et la mort du martyre. On trouve une faible image de cette persécution dans celle du roi Antiochus, I, Mach., qui fut lui-même un vrai type de l'Antéchrist ; et aussi dans la tyrannie de Dioclétien ; mais l'Antéchrist les surpassera de beaucoup. Car alors l'Eglise sera dispersée comme un livre déchiré en mille pièces qu'on jette au feu. Lisez le livre le des Machabées, I, et vous aurez une vive image de ces derniers jours. Rappelez-vous aussi les temps de Dioclétien et de Maximien, lorsqu'ils commencèrent à mettre en exécution leur plan d'exterminer la chrétienté tout entière. Mais persuadez-vous bien qu'en tout cela vous ne trouverez que l'ombre ou la figure de ce qui se passera sous le règne de l'Antéchrist. De là ce passage de saint Matthieu, XXIV, 21 : « La tribulation alors sera grande, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais ». Cette persécution diffèrera surtout des précédentes en ce qu'elle sera la plus cruelle et la plus étendue, et qu'il s'y fera une incroyable séduction des hommes par des prodiges capables du surprendre les élus mêmes, s'il était possible. De plus, elle surpassera toutes les précédentes par la défection de presque tout l'univers ; et cela à cause des supplices les plus raffinés, les plus longs et les plus douloureux qui puissent être imaginés. Les hommes en seront terrifiés, et c'est pour les éviter qu'ils sacrifieront leurs âmes en adorant la bête. C'est pourquoi il y aura peu d'hommes qui persisteront à confesser le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ crucifié. De là ces paroles des impies eux-mêmes que saint Jean a prophétisées : Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle ?

VERS. 16. - Et par elle les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves porteront le caractère de la bête dans leur main droite et sur leur front.

VERS. 17. - Et personne ne pourra acheter ni vendre que celui qui aura le caractère ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom.

VERS. 18. - C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête ; car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est six cent soixante-six.

Ces paroles contiennent

1° le supplice de la faim, par lequel les chrétiens se verront condamnés à mourir. Car ils ne pourront pas acheter, ni trouver les aliments nécessaires à la vie, à moins qu'ils ne consentent à adorer l'idole ou l'image de la bête. Et comme la faim est un tourment d'autant plus cruel qu'il est plus lent à tuer sa victime, ce moyen sera l'un des plus efficaces entre tous ceux que l'Antéchrist et ses adeptes mettront en usage pour forcer les hommes à adorer l'idole de l'abomination.

2° Ces paroles indiquent encore la cessation de tout trafic et de tout négoce pour ceux qui refuseront d'accomplir cet acte d'idolâtrie ; et ce moyen peut être aussi compté parmi les plus puissants sur le cœur et la volonté de l'homme, comme l'expérience de chaque jour nous le démontre clairement, surtout dans la classe moyenne. Car il n'y a rien que les hommes ne tentent ou ne sacrifient pour faire réussir leur négoce et leur commerce. On voit donc par là combien ce moyen entraînera d'hommes dans la défection et l'idolâtrie. Quant au caractère de la bête, voici ce qu'il en sera : Les rois et les princes, à l'occasion et en souvenir de leur naissance, de leur ascension au trône, ou de quelqu'autre fait remarquable, font frapper des médailles d'or, d'argent ou de bronze, et y font graver leur nom, les années de leur règne et les insignes de leur royauté : or, l'Antéchrist fera quelque chose de semblable, mais d'une manière plus cruelle encore ; car tous ceux qui adhèreront à sa doctrine devront porter son caractère : les hommes de la haute classe à la main droite, et ceux du peuple au front. Ce caractère s'imprimera sur la peau au moyen de tatouage, à peu près comme on le voit sur les bras de certains mercenaires. Et quiconque se présentera de gré ou de force pour offrir de l'encens à l'idole de la bête, devra aussitôt subir cette opération et recevoir à la main ou au front, selon sa condition, l'impression de la figure de l'idole. Dès lors il lui suffira de la faire voir pour jouir de toute liberté de vendre, d'acheter, de voyager, de vaquer à ses affaires, etc. Tandis que ceux qui ne porteront pas ce signe, n'oseront pas se produire en public, ni même s'occuper des choses les plus nécessaires à la vie. Car tout homme ne portant pas ce signe, venant à être découvert, sera saisi, maltraité et traîné devant l'idole ; et s'il refuse de l'adorer, il subira un horrible martyre. Ce sera certainement là un piège bien tendu ; et pour qu'il ne manque pas son effet, comme tout sera soumis au pouvoir de la bête, on fera ériger des autels partout, dans les ports de mer, dans les villes, sur les places publiques ou de commerce, le long des routes, etc. Ces autels seront gardés par la force armée, de sorte que tous ceux qui se montreront en public pour vendre, acheter, ou pour quelqu'autre affaire que ce soit, et qui seront reconnus pour n'avoir pas le caractère de la bête, se verront immédiatement conduits de force devant l'autel le plus rapproché ; et s'ils ne consentent à y brûler l'encens et à recevoir le caractère de la bête, ils seront mutilés et dévorés par cette bête féroce. Or, l'héroïsme des vrais chrétiens, en ces temps d'épreuve et de désolation la plus grande qu'on puisse imaginer, sera de mourir pour la foi et pour l'amour de Jésus ! Oh que ce martyre sera terrible, mais aussi qu'il sera glorieux ! Avec quel intérêt les saints du ciel contempleront cette lutte admirable et héroïque de leurs frères, dans laquelle la patience de la victime luttera avec la férocité de la bête! Et lorsque le sang du témoignage aura fait monter de la terre au ciel un parfum d'agréable odeur, une nouvelle lutte sera comme engagée entre les témoins de la terre et les témoins du ciel. Car tandis que les saints couronneront au ciel le triomphe de la victime sur la cruauté de la bête, les impies, de leur côté, proclameront sur la terre, par d'infernales vociférations, le triomphe de la bête sur la vie de la victime. O amour de Jésus, que vous êtes puissant! Pour vous, le chrétien passe de la vie à la mort, et par vous, il passe de la mort à la vie ! O quel doux moment pour l'époux contemplant du haut du ciel son épouse chérie dans sa constance, sa persévérance, son amour et sa victoire sur la terre ; c'est alors qu'il lui adressera ces tendres paroles du livre des Cantiques, IV, 11 : « Vos lèvres, ô mon épouse ! sont un rayon d'où distille le miel ; le miel et le lait sont sous votre langue, et l'odeur de vos vêtements est comme l'odeur de l'encens... Vos plants

forment un jardin de délices... La fontaine de vos jardins est une source d'eau vive qui se précipite du Liban. Aquilon, retirez-vous ; accourez, vent du midi ; soufflez de toutes parts dans mon jardin, qu'il exhale tous ses parfums ».

Saint Jean indique six classes d'hommes que la bête forcera de porter son caractère, qui sont : Les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves. Rien dans ce livre n'est écrit sans raison, et chaque mot contient la sagesse. Par les petits, sont désignés les enfants qui naîtront en ce temps, ou qui seront nés et auront été baptisés peu de temps auparavant ; car le fils de perdition et ses faux prophètes aboliront tout baptême fait au nom de la sainte Trinité. Ils auront soin de forcer tous les enfants et les jeunes gens des deux sexes de recevoir au front le caractère de la bête, et de rejeter le baptême institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ de Nazareth crucifié<sup>16</sup>. Quant aux enfants nouvellement nés, on empêchera de les baptiser, on leur imprimera au front le caractère de la bête, et tous les parents qui seront découverts pour avoir procuré le baptême à leurs enfants, seront horriblement massacrés. De là cette prophétie de Jésus-Christ en saint Matthieu, XXIV, 29 : « Malheur aux femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront en ces jours-là ». Par les grands sont désignés les adultes ; et par les riches sont désignés les princes, les grands et la classe élevée. Les pauvres indiquent la classe commune du peuple en général. Les hommes libres sont les citoyens des républiques de ce temps-là. Enfin par les esclaves on entend les mercenaires, les domestiques, les servantes, en général, les serviteurs à gages, et les ouvriers à la journée ; car tous ces esclaves accepteront le caractère et adoreront l'image de la bête.

Et personne ne pourra acheter ni vendre, que celui qui aura le caractère ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Toutes ces différences de désignations se rapportent au même objet ou au même nom, et voici comment : Ce caractère de la bête sera, comme on l'a dit, un certain signe que les sectateurs de l'Antéchrist porteront à la main ou au front. Or, ce signe est appelé caractère, parce qu'il sera imprimé sur la peau et contiendra certaines lettres d'une certaine langue. De plus, ce signe est appelé un nom, parce que ces lettres exprimeront en effet, et formeront un nom ; et ce nom sera celui de la bête. Enfin, ce signe désignera un nombre, parce que les lettres de ce signe, prises séparément, signifient ou représentent des nombres, et les nombres de chaque lettre additionnés ensemble font 666 qui est le nombre d'un homme, et le nombre de son nom, et le nombre des années où il naîtra.

C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête ; car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est six cent soixante-six.

Ici saint Jean provoque l'esprit humain à résoudre cette énigme. Il faut savoir d'abord que ce livre de l'Apocalypse a été écrit par saint Jean en langue grecque. Or cette langue ne possède pas de mot exprimant ce nombre 666 ; mais le nom grec αντεμος, qui est composé de deux mots, signifie 1° contraire, 2° ce mot contient, par les lettres dont il est formé, le nombre 666. Car il en est chez les Grecs comme chez les Latins : certaines lettres signifient un certain nombre, et c'est ainsi que l'interprète latin de l'Apocalypse n'a pas exprimé ce nom d'après sa signification ; mais il en a interprété le nombre, et au milieu du nom αντεμος, il a mis : Et son nombre est six cent soixante-six. Ce nom grec αντεμος est adjectif, et est donné au fils de perdition par antonomase, c'est-à-dire, désignant la qualité ou la manière d'être de l'Antéchrist, qui sera en effet contraire au Christ et à tout ce qui est le propre de Dieu. C'est pourquoi notre Sauveur lui donna le nom d'Antéchrist, nom composé de αντι, qui signifie en latin contra, et en français contre, et de κρισος, qui signifie Messie, c'est-à-dire promis, Sauveur du monde. Ainsi donc, ce nom αντεμος ne sera pas son nom propre. Mais le nom qu'il usurpera, sera celui du Christ; et c'est à ce nom, que tout genou, fléchira devant lui sur la terre. De là, ces avertissements plus d'une fois répétés que le Sauveur nous adresse, Matth., XXIV, 23 : « Alors si quelqu'un vous dit : Voilà que le Christ est, ici, ou là, n'en croyez rien ; car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et, des choses étonnantes ; de manière à séduire, s'il était possible, les élus mêmes. Je vous le prédis d'avance. Si donc ils vous disent : Voilà qu'il est dans le désert, ne sortez point. Le voici dans le lieu le plus retiré de la maison, n'en croyez rien ». Ces paroles sont dites dans un sens énigmatique<sup>17</sup>. Ce caractère de la bête consistera donc en centaines, lettres, hébraïques qui seront imprimées à la main droite ou au front des hommes, et signifieront en grec κρισος, et en latin *Chris*tus, le Christ. Or, comme il ne sera pas le Christ, mais l'Antéchrist, c'est-à-dire, contraire au Christ en toutes choses ; voilà pourquoi, saint Jean a dit en grec que son nom est le nombre d'un homme, et son nombre est αντεμος, c'est-à-dire, contraire au Christ, ou Antéchrists, comme l'appelle notre Sauveur. C'est pourquoi l'interprète latin s'est contenté d'exprimer ce nom par le nombre que ces lettres grecques αντεμος, additionnées ensemble, constituent, c'est-à-dire, six cent soixante-six. En effet, la lettre grecque  $\alpha$  u = 1, v = 50,  $\tau$  = 30,  $\epsilon$  = 5,  $\mu$  = 40, o = 70, et  $\zeta$  = 200, et tous ces chiffres additionnés ensemble font 666. Maintenant ce nombre 666 est un nombre de mois qui font cinquante-cinq ans et demi, et c'est le nombre des années de la bête, c'est-à-dire, de l'époque de sa naissance et de la durée de sa vie. Car au milieu de l'année de Jésus-Christ 1855, dans le dix-neuvième siècle, naîtra l'Antéchrist, et il vivra cinquante-cinq ans et demi. Et c'est dans les trois dernières années de sa vie et pendant les six derniers mois, c'est-à-dire, pendant trois ans et demi qu'il sévira dans la plus grande fureur contre la chrétienté, et que, d'accord avec son faux prophète l'antipape, il exterminera l'Eglise, dispersera le troupeau de Jésus-Christ, vaincra et tuera tous les fidèles par la puissance qui lui aura été donnée pour quarante-deux mois sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation, pour faire la guerre contre les saints de Dieu, et pour les vaincre durant le temps qu'il sera assis dans la plénitude de son règne. Ainsi donc, en l'an 1911, les jours de la bête, c'est-à-dire, du mahométisme, seront accomplis ; et le fils de perdition sera tué au milieu de la cinquante-sixième année de sa vie par le souffle, c'est-à-dire, par la parole qui sortira de la bouche de Jésus de Nazareth crucifié. Alors les restes des Juifs se convertiront et diront : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ensuite le firmament se dissoudra et se brisera avec une grande violence ; et le Christ viendra pour juger les vivants et les morts Matth., XXIV, 36 : « Mais ce jour et cette heure, personne ne les sait, pas même les anges du ciel ; mon Père seul les connaît », dit Jésus-Christ.

# SECTION II. SUR LES CHAPITRES XIV ET XV. DE LA GLOIRE ET DU TRIOMPHE DE L'ÉGLISE.

§ I. DE LA GLOIRE ET DU TRIOMPHE DES SAINTS MARTYRS QUI MOURRONT AVEC INTRÉPIDITÉ DANS LA DERNIÈRE PERSÉCUTION, POUR LE NOM DE JÉSUS ET DE SON PÈRE. CHAPITRE XIV. - VERSET 1-14.

I. VERS. 1. - Et je vis, et voici l'Agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur le front.

Et je vis, et voici l'Agneau debout sur la montagne de Sion. Cet Agneau, c'est le Christ qui est ici appelé l'Agneau, parce que comme il fut immolé dans sa passion à l'instar d'un agneau, et qu'il fut abandonné de tout le monde à sa mort ; ainsi, dans la dernière persécution, il sera l'Agneau dans ses martyrs qu'on tuera comme des brebis, et qui seront abandonna des hommes et même de Dieu pour cette circonstance ; car ils seront sans secours et sans libérateur. En ces jours de désolation, Jésus-Christ se montrera donc vraiment comme un agneau permettant aux ennemis de la croix de sévir contre ses saints, de les vaincre pour ce siècle, et de les tuer. Il est dit que cet Agneau était debout, parce qu'il sera témoin de leurs tourments, et qu'il les fortifiera dans l'intérieur de leur âme, de peur qu'ils ne faiblissent. C'est ainsi qu'il est rapporté de saint Etienne, Act., VII, 55, que, dans son martyre, il était : « rempli du Saint-Esprit, et que, portant ses regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu, et Jésus qui était debout à la droite de son Père ».

Et je vis, et voici l'Agneau debout sur la montagne de Sion.

Par la montagne de Sion est désignée l'Eglise du Christ qu'il préside toujours comme en étant le Chef universel. Et c'est surtout alors qu'il se tiendra debout comme un général en chef pour diriger son Eglise et pour encourager ses soldats à la victoire spirituelle. Car telle est la victoire du martyr, de souffrir, de mourir et d'être exterminé dans son corps pour vaincre dans son âme.

Et avec lui cent quarante-quatre mille. Ce nombre doit être pris dans un sens indéterminé, et il désigne l'universalité des martyrs qui seront immolés en très grande multitude, et persévèreront en ces temps-là dans la confession du nom de Jésus et de son Père. C'est pourquoi le texte ajoute : qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur le front ; car ces paroles indiquent que ces cent quarante-quatre mille fidèles, c'est-à-dire, une très grande multitude de chrétiens, lesquels cependant seront la minorité relativement à la masse de ceux qui feront défection; ces chrétiens, disons-nous, confesseront ouvertement et publiquement Jésus-Christ de Nazareth crucifié, et son Père vrai Dieu avec lui, et scelleront leur témoignage par leur sang, en mourant dévorés par la bête. Il est dit que ces quarante-quatre mille martyrs étaient debout avec l'Agneau Jésus-Christ; c'est-à-dire, pour combattre avec lui contre la bête. Ces martyrs seront les docteurs, les prédicateurs, les pasteurs des âmes ; car ce seront surtout les prêtres des divers ordres hiérarchiques de l'Eglise militante qui se présenteront ouvertement pour résister à l'Antéchrist et à ses faux prophètes, et pour protéger le peuple chrétien contre la défection. C'est de ces martyrs que parle Daniel dans sa prophétie, lorsqu'il dit, Dan., XI, 33, et sv. : « Et les sages du peuple en instruiront plusieurs, et tomberont sous le glaive, dans la flamme, en captivité et dans la ruine de ces temps-là. Et au moment de leur ruine, ils seront soutenus par un faible secours, et plusieurs se joindront à eux par une alliance feinte. Or, les sages tomberont, afin qu'ils soient renouvelés, et qu'ils soient choisis et qu'ils soient purifiés et blanchis jusqu'au temps marqué ». Les autres, au contraire, qui auront été terrifiés par l'horreur des supplices et par l'épouvantable tyrannie de la bête, fuiront sa présence et se cacheront dans les lieux déserts, dans les solitudes, les gorges des montagnes, et dans les fentes des rochers. Il est dit aussi pour distinguer les chrétiens intrépides de ceux qui feront défection, et comme pour signaler la gloire spéciale de ceux-là, qu'ils avaient son nom (de Jésus-Christ) et le nom de son Père écrits sur le front.

Et plus loin il est dit qu'ils chantaient un cantique nouveau, et que personne ne pouvait chanter ce cantique, excepté ces cent quarante-quatre mille, comme nous l'expliquerons ensuite. Enfin le prophète cite ce nombre cent quarante-quatre mille, parce que c'est précisément le nombre des douze mille marqués de chacune des douze tribus d'Israël dont il est parlé au chap. VII ; et aussi pour signifier l'universalité et la grande multitude des victimes qui seront immolées dans les différents ordres hiérarchiques de l'Eglise ; car ces ordres sont comme des tribus dont les douze tribus d'Israël étaient la figure.

- II. VERS. 2. Et j'entendis une voix du ciel, comme le bruit des grandes eaux, et comme le bruit d'un grand tonnerre ; et la voix que j'entendis était comme le son de plusieurs joueurs de harpes qui touchent leurs harpes.
- VERS. 3. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre animaux et les vieillards, et nul ne pouvait chanter ce cantique, que les cent quarante-quatre mille qui ont été rachetés de la terre.
- VERS. 4. Ceux-ci ne se sont pas souillés avec les femmes, parce qu'ils sont vierges. Ce sont eux qui suivent l'Agneau partout où il va : ils ont été achetés d'entre les hommes, comme les prémices consacrées à Dieu et à l'Agneau.
- VERS. 5. Il ne s'est point trouvé de mensonge en leur bouche, parce qu'ils sont purs devant le trône de Dieu. Toutes ces paroles s'appliquent beaucoup mieux à l'Eglise militante qu'à l'Eglise triomphante. Elles expriment les vertus, la gloire et le courage de ces fidèles serviteurs de Dieu dont nous venons de parler. Elles expriment :
- 1° Leur intrépide prédication et la confession du nom de Jésus et de son Père ; c'est pourquoi il est dit plus haut : (Qu'ils) avaient son nom et le nom de son Père écrits sur le front... Et j'entendis une voix du ciel comme le bruit des grandes eaux, et comme le bruit d'un grand tonnerre.

Cette voix est celle des prédicateurs et des confesseurs dµ nom de Jésus-Christ et de son Père dans les jours de la bête. Cette voix sera *comme le bruit des grandes eaux*, parce que comme les grandes eaux font un grand bruit qui excite l'attention des hommes et leur inspire de l'effroi ; et comme aussi les eaux lavent et sont un solvant très actif ; ainsi la prédication de ces saints agira fortement sur les cœurs des peuples chrétiens qu'elle instruira et conservera dans la foi orthodoxe, et dans la confession du nom de Jésus et de son Père.

Il est dit de plus que cette voix était *comme le bruit d'un grand tonnerre*. On distingue quatre choses dans le tonnerre. a). La lueur de l'éclair. b). Le bruit de l'orage. c). Les effets de la foudre. D). La crainte et l'épouvante que les hommes en ressentent.

Or, tels seront les effets de la prédication des ministres de Jésus-Christ, dans les derniers jours.

- a). Elle brillera par de grands miracles contre l'Antechrist et ses faux prophètes.
- b). Elle sera forte et puissante comme le rugissement du lion.
- c). Elle détruira et anéantira le prestige des merveilles de la bête ; et
- d). elle inspirera une grande crainte de Dieu et des maux à venir à une multitude d'hommes.

C'est ainsi que la prédication de ces saints confirmera les peuples dans la foi, et les encouragera à confesser le nom de Jésus et de son Père plutôt que d'adorer la bête et que de recevoir son caractère. Or, comme celle-ci ne pourra pas vaincre les martyrs et entraîner leurs âmes dans l'abîme, elle se vengera sur leurs corps avec la plus grande fureur, et les immolera comme les Hébreux immolaient les brebis, les bœufs et les autres animaux, lorsqu'ils solennisaient la Pâque en mémoire de leur sortie d'Egypte. C'est pourquoi il a été dit au chapitre précédent : *Elle reçut le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre*.

2° Les paroles du verset 3 citées plus haut expriment l'accord parfait des esprits et des cœurs de ces ministres du Seigneur, et aussi une exacte conformité de leurs œuvres avec leur doctrine, de telle sorte que, leur prédication produira un suave accord dont le son touchera et impressionnera puissamment les cœurs des peuples et produira une agréable harmonie en présence de Dieu et de l'Agneau. De là ces paroles du prophète : La voix que j'entendis était comme le son de plusieurs joueurs de harpes qui touchent leurs harpes. Ces paroles expriment avec une grande beauté la vérité de la doctrine, la pureté de mœurs et la perfection de la charité de ces saints qui prêcheront en ce temps-là au nom de Jésus-Christ et de son Père, contre les abominations et les erreurs de la bête. Car de même que plusieurs joueurs de harpes, lorsque leurs instruments sont d'un parfait accord, et qu'ils exécutent avec ensemble des morceaux d'harmonie, produisent un effet admirable, et exercent une grande puissance sur l'esprit et les cœurs des hommes ; ainsi la prédication de la parole de Dieu, confirmée et embellie par les saints exemples et par la grande pureté de mœurs des derniers apôtres, produira un effet puissant et efficace sur le cœur et l'esprit des pécheurs. Car les bonnes œuvres sont l'âme de cet instrument céleste du verbe de Dieu. Le prophète emploie donc cette comparaison aussi belle que touchante pour louer ces saints et ces soldats de Jésus-Christ qui oseront, au milieu du danger et dans la dispersion de leurs frères, se servir de leurs harpes pour les contenir, les rassembler et les ramener au combat. Et personne autre que ces cent quarante-quatre mille qui sont marqués au front du nom de Jésus Christ et de son Père, n'osera résister à la furie de la bête. Tous les autres fuiront sa présence dans les lieux déserts ou feront défection, recevront son caractère et adoreront son image.

3° Et ils chantaient comme un cantique nouveau.

Ces paroles désignent la confession de Jésus-Christ et de son Père, et aussi la chasteté virginale ou le célibat : deux mérites qui seront si rares parmi les hommes de cette époque, à cause surtout de la tyrannie de la bête, qu'ils paraitront comme un cantique nouveau. Car alors la foi aura entièrement disparu, toute chair aura corrompu ses voies, les hommes se vautreront dans les plaisirs de la chair et la concupiscence des femmes. Beaucoup d'ecclésiastiques même fouleront aux pieds leurs devoirs les plus sacrés, se feront apostats pour devenir époux, et la face de la chrétienté sera livide et horrible, comme elle ne l'aura jamais été jusqu'alors. Or comme la foi et le célibat étaient florissants dans les siècles précédents, et qu'ils étaient déjà bien connus autrefois, voilà pourquoi l'apôtre ne dit pas absolument que ces deux vertus seront des cantiques nouveaux mais comme ou presque nouveaux. Le mot chanter dans ce cas-ci renferme une métaphore, et signifie : prêcher en public, annoncer, confesser la vérité avec joie et avec une grande liberté et une grande indépendance d'esprit et de caractère, mettre toute sa gloire à le faire, en montrant même une certaine exaltation d'esprit ; car alors l'Eglise militante au milieu de sa désolation, de son abandon, de sa dispersion et de sa pauvreté, ne sera pas dépourvue de toute consolation. Et la consolation de l'Eglise en ce temps-là sera, pour les cœurs catholiques qui sauront l'apprécier, de voir tant d'intrépides soldats, unis par les liens les plus forts, par les liens de la charité en Jésus-Christ, faire consister leur gloire, leur espérance, leur amour et leur bonheur, à verser leur sang pour le nom du Seigneur.

4° Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre animaux et les vieillards... Devant les quatre animaux et les vieillards.

On doit entendre ces paroles tant de l'Eglise militante que de l'Eglise triomphante, à cause de la grande joie que le triomphe de ces intrépides et constants athlètes de la foi procurera à ces deux Eglises. Car, chanter devant quelqu'un, c'est lui manifester et lui procurer de la joie ; or tel sera l'effet produit par le chant de ces saints martyrs, prêchant, combattant et sachant mourir au besoin, pour la défense de leur foi et de leur virginité. Dans ces jours de terreur, la persécution ne sévira pas seulement contre la foi des chrétiens, mais encore contre la virginité ou le célibat sacerdotal ; car la bête, qui sera enfoncée dans la lie du vice et la concupiscence des femmes, aura en aversion la virginité. Dan., XI, 37.

5° Et nul ne pouvait chanter ce cantique, que les cent quarante-quatre mille qui ont été achetés de la terre.

Ces paroles contiennent un secret de la prescience éternelle de Dieu, secret qui fut cependant révélé à saint Jean, afin de nous informer à l'avance du petit nombre de ceux qui résisteront à cette si dure épreuve. Et Dieu nous révéla ce mystère, de peur que les chrétiens n'en prissent scandale, et que ce ne fût là un nouvel écueil ajouté à tous les autres,

pour décourager les fidèles. (La vérification de cette prophétie devra être, au contraire, pour les cœurs droits et les vrais soldats de Jésus-Christ, un motif de plus pour affermir leur foi et leur constance).

Et nul ne pouvait chanter ce cantique, que les cent quarante-quatre mille qui ont été achetés de la terre.

O que ce nombre est petit en proportion de la masse des hommes qui peuplent l'univers ! Ah, c'est qu'en ce temps d'abomination, il y aura mille méchants pour dix justes, et cent impies contre un saint !

Et personne ne pouvait, etc. Ces paroles ne démontrent que trop l'immense difficulté et les dangers incalculables qu'il y aura alors pour le salut des âmes. La cruauté des supplices, la corruption, la malice des hommes, les incroyables prodiges des faux prophètes, la puissance de l'Antéchrist sur tout le monde, le silence de Dieu, qui paraîtra fermer les yeux sur cette horrible scène, l'enlèvement et la disparition des meilleurs par la violence des supplices, seront tout autant de causes de cette défection universelle. O Dieu, combien vos jugements sont profonds, et vos voies impénétrables!

Et personne ne pouvait, etc. Ces paroles, mises à l'imparfait, ne renferment pas une impossibilité absolue, mais conditionnelle. Elle sera bien absolue relativement à la prescience de Dieu; mais elle sera conditionnelle relativement à la volonté humaine. Car ceux qui le voudront pourront résister, aidés de la grâce de Dieu. Mais, ô malheur, I. Cor., IX, 24: « Ne savez-vous pas que, quand on court dans la lice, tous partent, il est vrai, mais un seul remporte le prix. Courez donc de telle sorte que vous le remportiez. Or, tous les athlètes gardent en toutes choses une exacte tempérance; et (cependant) ce n'est que pour gagner une couronne corruptible, au lieu que nous en attendons une incorruptible. Pour moi (ajoute saint Paul), je cours, et je ne cours pas au hasard; je combats, non comme frappant l'air, mais je châtie rudement mon corps, et le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois réprouvé moi -même ». (Voilà notre exemple, à nous, prêtres du Seigneur, et à vous tous, chrétiens, disciples de Jésus-Christ; notre vie doit être un combat continuel; préparons-nous donc ainsi à la grande œuvre de la conversion du monde qui va commencer, et ensuite à la lutte qui menace l'Eglise de si près).

Et personne ne pouvait chanter ce cantique. Ah ! c'est qu'alors la chair et la concupiscence prévaudront sur l'esprit, les femmes cueilleront les fruits de l'arbre de l'Eglise, c'est-à-dire, les cœurs de plusieurs prêtres que Jésus-Christ devrait seul posséder. Il y aura alors pénurie d'hommes courageux, et la terre abondera d'égoïstes, d'arbres sans fruits, de chrétiens sans la foi et de mœurs corrompues.

6° Qui ont été rachetés de la terre. Ces paroles indiquent les élus, les citoyens de la Jérusalem céleste, qui ont été achetés de ce monde au prix du sang de l'Agneau, et qui seront préservés et conservés pour la vie éternelle, par leur propre sang, qu'ils verseront généreusement pour la foi et la confession du nom de Jésus.

VERS. 4. - 7° Ceux-ci ne se sont pas souillés avec les femmes, c'est-à-dire, qu'ils garderont fidèlement le célibat sa-cerdotal, ce qui sera un mérite rare et comme une spécialité en ces jours-là.

- 8° Parce qu'ils sont vierges. Ces bons et saints prêtres sont appelés vierges :
- a). Parce qu'ils ne se souilleront d'aucun vice de la chair.
- b). Parce qu'ils ne faibliront jamais pour accepter le caractère de la bête et adorer son image, mais qu'ils se conserveront purs de tout commerce et de tout rapport avec elle, comme les vierges et les honnêtes femmes savent se préserver des insultes d'un impudent.

Enfin, ils demeureront fidèles à Dieu et à l'Agneau, par leur persévérance dans la foi catholique. En ces mauvais jours, il est vrai, plusieurs tomberont dans l'apostasie et adoreront l'image de la bête, par fragilité humaine, à cause de la cruauté et de la durée des supplices, et à cause de la terreur que leur inspirera la puissance de la bête; mais ensuite ils reconnaîtront leur faute, se relèveront courageusement de leur chute, aidés de la grâce de Dieu, confesseront leurs péchés, seront confirmés et raffermis dans la vraie foi.

9° Ce sont eux qui suivent l'Agneau partout où il va.

Saint Jean exprime par ces paroles :

- a). la parfaite obéissance de ces saints qui seront toujours disposés à tout entreprendre, même ce qu'il y a de plus difficile et de plus rebutant pour la nature, et qui, poussés par l'esprit de Jésus-Christ, s'exposeront, au besoin, à tous les supplices, à la prison et à la mort même, et confesseront avec joie que Jésus est le Christ, Fils de Dieu.
- b). Ce sont eux qui suivent l'Agneau partout où il va. Ces paroles signifient de plus une parfaite imitation de l'Agneau, pour autant que les forces humaines, aidées de la grâce de Dieu, le permettent ; elles expriment une conformité de vie dans les justes avec la vie de Jésus, leur modèle et leur chef ; car ils seront pauvres, doux, humbles, affligés, persécutés, rebutés des hommes, et privés de leurs ressources et de leurs possessions, selon ces paroles de l'Apôtre, Hebr., XI, 35 : « Les uns ont été cruellement tourmentés, ne voulant point racheter leur vie présente, afin d'en trouver une meilleure dans la résurrection. Les autres ont souffert les outrages et les fouets, les chaînes et les prisons. Ils ont été lapidés, ils ont été sciés, ils ont été mis aux plus rudes épreuves ; ils sont morts par le tranchant du glaive ; ils ont mené une vie errante, couverts de peaux de brebis et de peaux de chèvre, abandonnés, affligés, persécutés ; eux dont le monde n'était pas digne (ils ont passé leur vie), errant dans les déserts et dans les montagnes, et se retirant dans les antres et dans les cavernes de la terre ». Or, tels sont les supplices réservés à ces saints, qui se montreront cependant doux comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Ils endureront tout avec résignation, pensant au résultat de leur martyre, et conservant toujours devant leurs yeux l'image vivante de leur Maître infiniment aimable et parfaitement pur, Jésus-Christ.

10° Ils sont rachetés d'entre les hommes, comme des prémices consacrées à Dieu et à l'Agneau.

Par ces paroles, saint Jean veut nous montrer, comme il l'a déjà fait suffisamment plus haut, que ces saints martyrs appartiendront aux ordres sacrés, et que ces cent quarante-quatre mille seront pris dans les docteurs, les prédicateurs, les pasteurs des âmes, parmi les prêtres en général, et qu'ils seront massacrés en haine surtout du saint sacrifice de la Messe, que la bête s'efforcera de supprimer. Il n'est pas fait mention, dans ce texte de saint Jean, du peuple chrétien,

mais il n'y a aucun doute qu'une très grande multitude de fidèles laïcs combattront courageusement aussi pour la foi, animés qu'ils seront par la parole et par l'exemple de leurs pasteurs. Ainsi donc les chrétiens en général seront immolés, comme des brebis, par toute la terre, et subiront le martyre avec l'aide de Dieu. Cette assertion est d'ailleurs fondée sur les versets 9, 13 et 14 du chapitre VII.

Ils ont été achetés d'entre les hommes, c'est-à-dire, que ces saints prêtres seront choisis et séparés des autres hommes, parce qu'ils garderont le célibat, qu'ils ne s'immisceront point dans les affaires du siècle, et parce qu'ils se montreront vraiment comme des prémices consacrées à Dieu et à l'Agneau.

#### VERS. 5. - 11° Il ne s'est point trouvé de mensonge en leur bouche.

Ici saint Jean exprime l'amour de la vérité et la simplicité de cœur, qui seront l'ornement de ces saints. Ils ne se laisseront point séduire par les impostures des faux prophètes, étant protégés par le bouclier de la vérité et de la simplicité de leurs cœurs. Ce bouclier sera en effet la meilleure défense qui puisse les prémunir sous le règne du mensonge de ces derniers temps ; car c'est dans la simplicité de leur cœur que ces saints fermeront l'oreille à toute séduction. Ils ne voudront rien croire qu'en Jésus-Christ et en la foi catholique qui renferme la vérité toujours ancienne et toujours nouvelle. C'est de ce même bouclier que se servirent les enfants d'Israël dans la persécution d'Antiochus, lorsqu'ils disaient, I. Mach., II, 37 : « Mourons tous dans la simplicité de notre cœur, et le ciel et la terre seront témoins que vous nous faites mourir injustement ». Il ne s'est point trouvé de mensonge en leur bouche, parce qu'ils prêcheront et enseigneront au monde toute vérité, sans mélange d'erreurs, sans circonvenir leurs frères par l'hypocrisie, le mensonge, la duplicité, la fourberie, la séduction et la fausse politique dont le monde sera alors infecté et couvert, comme la terre est couverte de sauterelles dans les chaleurs de l'été. Ces saints marcheront dans la droiture et la simplicité, en présence de Dieu et des hommes. C'est pourquoi saint Jean ajoute enfin :

12° Parce qu'ils sont purs devant le trône de Dieu. C'est-à-dire, qu'ils se conserveront purs de toute souillure au milieu du siècle le plus corrompu ; car ce siècle sera la lie de la corruption de tous les âges. Tout ce qu'il y aura eu d'abominable et de criminel dans le monde depuis son origine, se reproduira et sera porté au comble sous le règne de l'Antéchrist. C'est donc avec raison que saint Jean loue ces saints, comme jouissant d'une prérogative particulière et exceptionnelle, parce qu'ils sont purs devant le trône de Dieu.

# § II. DE LA VOIX DES TROIS ANGES, ET DE LA VOIX VENANT DU CIEL. CHAPITRE XIV. - VERSET 6-13.

VERS. 6. - Et je vis un autre ange qui volait dans le milieu du ciel, portant l'Evangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui siègent sur la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple.

VERS. 7. - Disant d'une voix forte : Craignez le Seigneur, et rendez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les fontaines.

Le premier ange c'est Jésus-Christ, qui annonça au monde la volonté de son Père, et qui est appelé l'ange du Testament dans Malachie, III, 1. L'autre ange après Jésus-Christ, c'est le corps des apôtres qu'il envoya par tout le monde, pour y prêcher l'Evangile. Ce second ange est appelé un autre ange, parce qu'il succéda immédiatement à Jésus-Christ dans la prédication de la parole de Dieu. Ainsi donc cet ange, que saint Jean vit voler dans le milieu du ciel, portant l'Evangile éternel, etc., c'est le corps apostolique, le sacerdoce (ou plutôt saint Michel représentant la personne morale de l'Eglise). Or, vers la fin des temps, selon le décret de la volonté du Christ son fondateur, le sacerdoce fleurira de nouveau, et s'embellira comme l'oiseau lorsqu'il renouvelle ses plumes. Et quand les ailes de sa liberté auront grandi, cet oiseau volera par le milieu du ciel. Par le ciel on entend ici l'Eglise militante dont le sacerdoce deviendra l'ornement et la joie par sa sainte conduite et par sa vie apostolique, métaphoriquement représentées par le vol de l'ange. Quant à l'Evangile éternel que saint Jean vit dans sa main, en voici l'interprétation : Cet Evangile éternel, ce sont les éloges divins que Dieu a révélés à ses apôtres par son Fils Jésus-Christ, et que ceux-ci ont communiqués au monde en prêchant l'Evangile par toute la terre. Il est dit que ce second ange portait l'Evangile éternel, parce que l'Evangile fût en effet confié aux mains des apôtres, à qui il appartient d'annoncer la parole éternelle de Dieu. De là ce passage : Pour l'annoncer à ceux qui siègent sur la terre, à toute nation, à toute tribus, à toute langue et à tout peuple. Par ceux qui siègent sur la terre sont désignés les rois, les princes, les gouvernants, les nobles, et en général tous ceux qui dominent sur la terre, sur les nations, sur les tribus, sur les langues et sur les peuples.

VERS. 7. - Disant d'une voix forte : Craignez le Seigneur, et rendez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les fontaines...

Disant d'une voix forte ; c'est-à-dire, que cet autre ange que saint Jean vit voler dans le milieu du ciel, prêchera avec zèle, ardeur et efficacité ; et que le doigt de Dieu sera manifesté dans la prédication de ces apôtres que cette ange représente.

Et ils diront à ceux qui gouvernent la terre : Craignez le Seigneur, et rendez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les fontaines.

Cette prédication est emphatique et représente implicitement les choses les plus nécessaires au salut, savoir : craindre le Seigneur,... lui rendre gloire,... et l'adorer. Saint Jean ajoute deux motifs efficaces dont ces apôtres se serviront pour persuader par leur prédication.

Le premier motif, c'est que Dieu est le *créateur du ciel et de la terre, de la mer et des fontaines*. Or, ces quatre choses contiennent en elles-mêmes toutes les créatures, et elles sont citées ici comme pour représenter toutes les merveilles du Créateur

Le second motif, c'est le jugement ; car l'heure du jugement a été fixée pour rendre à chacun selon ses œuvres ; et cette heure approche sans cesse, elle est même comme présente, relativement à l'éternité.

Or, comme ces deux motifs ont toujours été très efficaces pour maintenir les hommes dans leur devoir envers Dieu, c'est ainsi que vers la fin des temps, la considération de ces vérités sera très utile, et même nécessaire, pour disposer les hommes à résister à la bête. Enfin la prédication de cet ange doit avoir lieu à deux époques différentes :

La première, c'est lorsque les nations, les peuples, les hommes de diverses langues et plusieurs rois rentreront dans le sein de l'Eglise catholique, au sixième âge, comme nous l'avons vu au chap. X, vers. 11. Car c'est par le sacerdoce que s'opèrera cette grande œuvre de la conversion générale des infidèles et des pécheurs qui reviendront à la pénitence. Alors, la voix du sacerdoce, ou de l'ange qui en est le représentant, sera vraiment une voix forte et très efficace. La conversion des pécheurs se fera avant que la bête (l'empire turc) reçoive sa blessure mortelle, et avant la chute de la première Babylone, qui est le royaume des nations, comme nous le verrons plus bas.

La seconde époque de la prédication de cet ange est celle des derniers temps dans lesquels la charité de plusieurs se refroidira, la foi disparaîtra, et le fils de perdition se manifestera. Alors cet ange (le sacerdoce) élèvera sa voix avec force au nom de Jésus-Christ et de son Père, il prêchera avec intrépidité par toute la terre : et dira à tous les hommes qui l'habitent : *Craignez le Seigneur, et rendez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les fontaines*. Car en ce temps, dit Daniel, XI, 33 : « Les sages du peuple en instruiront plusieurs ». C'est alors que les derniers apôtres parcourront la terre, portant l'évangile éternel, et faisant des merveilles par la vertu du Tout-Puissant, et non pas par la puissance de ce monde. Cette seconde époque sera celle de la fin des temps, lorsque Babylone, qui est le règne de ce monde, tombera et sera consumée par le feu, comme nous le verrons plus loin.

II. VERS. 8. - Et un autre ange le suivit disant : Elle est tombée, elle est tombée, cette grande Babylone, qui a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication.

Babylone et Babel sont synonymes, et signifient confusion et mélange. Babylone contient dans ce livre de l'Apocalypse un grand mystère, que saint Jean décrit sous sa figure et son énigme. Elle a deux significations :

1° Elle représente le royaume spécial des nations, royaume qui fut toujours l'ennemi et l'adversaire de la maison d'Israël dans l'ancien Testament, comme il fut et sera toujours opposé à la chrétienté dans le nouveau, jusqu'à la consommation des siècles. Or, le règne actuel des nations, c'est l'empire des Turcs fondé par Mahomet et dont l'Antéchrist sera le dernier et le plus puissant souverain. C'est avec raison et vérité que saint Jean lui donne le nom de Babylone, puisque cet empire est formé et mélangé de divers peuples et de différentes nations, et que sa secte est une fusion du paganisme, du judaïsme et du christianisme, enseignant les dogmes ou plutôt les erreurs les plus bizarres, selon qu'on peut s'en convaincre par le Coran. Cet empire est aussi appelé Babylone, parce que Babylone chaldéenne était une ville très puissante et très considérable, qu'on pouvait envisager comme la métropole du règne des nations.

2° Babylone représenté aussi le monde avec toutes ses délices et toutes ses voluptés, comme étant l'agrégation de tous les méchants ligués ensemble contre les bons, sous la conduite de leur chef Lucifer. C'est en ce sens que Jésus-Christ signala ce monde à ses apôtres : Jo., XV, 18, 19. On distingue deux villes, qui sont les deux capitales des deux royaumes se partageant la terre, dont l'une est Sion ou Jérusalem, qui a pour roi Jésus-Christ, et pour citoyens tous les justes ou les élus, depuis Abel jusqu'au dernier qui naîtra ; or ce sont tous les habitants de cette ville qui constituent le royaume de Jésus-Christ. L'autre ville, c'est Babylone dont le roi est Lucifer, et ses habitants sont les méchants et les réprouvés depuis Caïn jusqu'au fils de perdition. Tous ceux-ci constituent le royaume des nations, c'est-à-dire de tous les impies ; et ce royaume est aussi appelé le monde, dont saint Jean décrit plus bas le règne et la ruine sous la figure de Babylone. C'est dans l'un et l'autre de ces deux sens, qu'il faut comprendre même à la lettre cette Babylone citée dans le texte, et c'est pour cela que sa ruine est répétée deux fois : *Elle est tombée, elle est tombée la grande Babylone*. La première chute s'applique à la ruine de l'empire turc, et la seconde doit être rapportée à la ruine du royaume de ce monde, comme nous le verrons plus bas.

Et un autre ange le suivit, disant, etc. Cet ange représente aussi deux personnes ; celle qui annonce la chute de Babylone à saint Jean, et celle de la personne représentée.

- 1° Cet ange, c'est saint Michel qui annonçait plus haut la chute de l'empire turc, et la ruine finale de ce monde.
- 2° Cet ange représente en même temps le monarque puissant sous l'empire duquel le règne des nations sera détruit, et l'empire des Turcs sera blessé mortellement.

C'est pourquoi saint Michel, représentant l'Eglise militante sur la terre, félicite cette église sur la chute de l'empire turc et du règne des nations, et lui en fait un motif de consolation. Il est dit que cet autre ange suivit le premier, cette différence vient de ce que l'annonce d'un événement précède naturellement sa réalisation. En effet, dans l'espace de temps qui séparera l'annonce de l'événement lui-même, Dieu suscitera un monarque puissant parmi les princes de la terre, pour abattre la grande corne de la bête, c'est-à-dire, l'empire de Constantinople, ou l'empire d'Orient, et pour en occuper le siège.

Elle est tombée, elle est tombée; ces paroles expriment une joie et une félicitation sur un événement qui était désiré et attendu depuis longtemps. Elle est tombée, elle est tombée; l'ange annonce cette chute au passé, pour la consolation de l'Eglise et de toute la chrétienté qui gémissaient à cause de la durée et de la grande puissance de l'empire de Mahomet, et qui étaient sur le point de désespérer de jamais voir la ruine et l'humiliation de cet empire. Elle est tombée, elle

est tombée ; s'exprimant au passé et non au futur, comme pour garantir l'infaillibilité de l'événement. *Elle est tombée, elle est tombée* ; c'est comme s'il disait : quelque puissant, quelque vaste et quelque prospère que soit l'empire turc, il est aussi certain qu'il tombera, que si c'était déjà fait. Or il en sera de même de la fin du monde si longtemps désirée par les justes, et à laquelle les méchants refusent de croire. *Elle est tombée, elle est tombée* ; il le répète pour deux raisons.

- 1° Pour confirmer la vérité de ce si grand événement qui paraît d'autant plus éloigné, qu'il est attendu avec plus d'impatience.
- 2° Pour désigner deux choses qui sont la ruine de l'empire turc et des nations en particulier, et ensuite la ruine universelle de ce monde dont il parle très long dans la suite.

Elle est tombée, elle est tombée cette grande Babylone. C'est une manière de parler avec emphase pour exprimer cette chute et cette ruine en deux manières.

- 1° La bête tombera de son siège qui est Constantinople et l'empire d'Orient ; car elle perdra par là sa puissance, l'étendue de son empire, la multitude de ses peuples, le faste de son orgueil et sera humiliée jusqu'au point de ne plus posséder qu'un petit Etat.
- 2° La seconde manière est que ce monde avec toutes ses voluptés, les délices de sa gloire, le faste de sa pompe et l'éclat de ses richesses, finira. Tous les mondains qui auront oublié Dieu leur créateur, et auront vécu sans crainte de ses jugements et selon leurs désirs corrompus, périront avec lui, pour être ensuite précipités tous ensemble dans le lac de feu

C'est ainsi que sera accomplie cette parole du Psalmiste, CXI, 9 : « Le désir des impies périra ». Alors les amours illicites, les voluptés de la chair, les richesses, les honneurs, les principautés, le faste, la vaine gloire, le luxe seront évanouis ; les champs, les bois, les vignes ne porteront plus de fruits, et les méchants s'agiteront dans les supplices des flammes éternelles, supplices qui seront proportionnés à la malice et au nombre de leurs crimes, sans aucun adoucissement et sans aucune consolation. Les élus au contraire se reposeront de leurs peines et de leurs travaux temporels dans une félicité parfaite et sans aucune altération, pendant toute l'éternité. *Elle est tombée la grande Babylone*. Elle est appelée grande à cause de la puissance, de l'étendue et de la force de ses royaumes sur la terre, et à cause de son orgueil avec lequel elle dominait sur les pauvres, les humbles, les simples, les justes qu'elle opprimait, qu'elle méprisait et qu'elle regardait avec un œil de dédain. Elle est aussi appelée grande à cause de la multitude innombrable des méchants et des impies, et à cause du nombre et de la grandeur infinie de ses péchés.

C'est pourquoi saint Jean ajoute : *Qui a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication*. Ce passage contient trois substantifs qui expriment l'énormité de sa malice et de sa méchanceté. En effet, le vin enivre, la colère excite à la rage et à la tyrannie, et la fornication exprime l'idolâtrie et toute sorte d'infidélités commises envers Dieu et envers son Christ. Ainsi donc le vin de la colère de sa fornication, c'est la méchanceté féroce de la secte de Mahomet, qui abreuva de ce vin toutes les nations, c'est-à-dire, qui les excita, les corrompit, les séduisit, les poussa continuellement à la tyrannie contre la chrétienté, et les força d'apostasier et de rejeter le culte du vrai Dieu, comme l'histoire de tous les siècles passés ne le démontre que trop. Que cela soit dit dans le premier sens expliqué plus haut. En second lieu, *le vin de la colère de sa fornication* s'entend des hérésies, des vices, des voluptés et des immondices du siècle dont les nations et les peuples de la terre se seront comme enivrés, oubliant Dieu leur Créateur et refusant de lui rendre hommage, par des œuvres de sainteté et de justice. Or, le comble de cette fornication aura lieu sous le règne de l'Antéchrist, qui fera boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication, par son épouvantable tyrannie et ses séduisantes impostures, en les forçant d'apostasier et de renier leur Dieu Jésus-Christ avec son Père.

- III. VERS. 9. Et un troisième ange suivit ceux-ci, criant à haute voix : Celui qui adorera la bête et son image, et qui portera son caractère sur son front ou dans sa main ;
- VERS. 10. Celui-là boira du vin de la colère de Dieu, de ce vin pur préparé dans le calice de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges, et en présence de l'Agneau :
- VERS. 11. Et la fumée de leurs supplices s'élèvera dans les siècles des siècles, et il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui auront adoré la bête et son image, et qui auront porté le caractère de son nom.
  - VERS. 12. Ici s'exerce la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.

Cet ange c'est le dernier pontife romain. Il est appelé un troisième ange, parce qu'il sera le troisième après Jésus-Christ, dont il sera le prédécesseur immédiat dans son second avènement, comme saint Pierre en fut le successeur dans le premier ; et parce qu'aussi l'un et l'autre de ces deux papes auront seuls porté le nom de Pierre. Car, selon la prophétie de saint Malachie, primat d'Irlande, il n'y aura pas eu de pontife de ce nom dans toute la chaîne des Papes, excepté le premier et le dernier. Ce pontife gouvernera l'Eglise dans les dernières et les plus grandes tribulations, lorsque paraîtra peu à peu la question et l'horrible hérésie de la prétendue arrivée du Christ et du messie que la bête s'élevant de terre, annoncera comme étant le roi de Jérusalem ; c'est-à-dire, lorsque le fils de perdition se manifestera. Alors ce pape ou ce troisième ange criera d'une voix forte contre l'Antéchrist et ses adeptes, contre les Juifs, les nations et les chrétiens apostats, par ses définitions apostoliques, et par ses encycliques qu'il adressera à tous les princes, à tous les peuples et à toute la chrétienté. Il les engagera à garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ de Nazareth crucifié, et il les avertira de ne pas se laisser tromper par cette épouvantable hérésie : que Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié par les Juifs, était un imposteur, et que c'est en ces jours seulement que le véritable Sauveur et Messie attendu pendant tant de siècles par les Juifs et par les nations, est enfin apparu dans le monde. Car cette hérésie prendra des formes

gigantesques, et aura déjà été condamnée par l'Eglise, avant que le fils de perdition entre dans la plénitude de son règne et de sa puissance. Et parce qu'alors les hommes auront la tête dure, et que ce temps sera le comble et le résumé de toute prévarication, ce pontife se servira du ministère de ses Apôtres dont nous avons parlé plus haut, pour protéger et pour défendre la vérité et la justice. Il les enverra pour confirmer et ramener les peuples dans l'obéissance et dans la foi en Notre-Seigneur Jésus-Christ crucifié, et en son Père, et en l'Esprit-Saint.

Et c'est à tous les hommes qu'il criera à haute voix : Celui qui adorera la bête et son image, et qui portera son caractère sur son front ou dans sa main ; celui-là boira du vin de la colère de Dieu, de ce vin pur préparé dans le calice de sa colère ; et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges, et en présence de l'Agneau. Et la fumée de leurs supplices s'élèvera dans les siècles des siècles, et il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui auront adoré la bête et son image, et qui auront porté le caractère de son nom.

Toutes ces paroles doivent être comprises à la lettre. Elles expriment la damnation éternelle de tous ceux qui dans ces jours, quelque mauvais qu'ils puissent être, abandonneront la justice de Dieu, et la foi en Notre-Seigneur Jésus-Christ de Nazareth crucifié. De plus, ces paroles apprennent aux hommes à craindre le vrai Dieu et leurs fins dernières ; car après la mort et la passion de Jésus-Christ, cette crainte sera l'unique bouclier du peuple chrétien, pour pouvoir remporter la victoire sur la bête et sur ses faux prophètes :

Celui qui adorera la bête... Celui-là boira du vin de la colère de Dieu, de ce vin pur préparé dans le calice de sa colère.

Ces paroles expriment le genre des peines éternelles, qui sont la colère implacable de Dieu dans toute l'éternité ; or c'est là le plus grand supplice qui puisse affliger les damnés. Ce supplice est appelé *le vin de sa colère*, à cause de la véhémence de la justice et de la vengeance divine. *De ce vin pur préparé dans le calice de sa colère* ; car chacun sera puni selon la mesure de ses iniquités. Plus l'impie aura péché, et plus il sera tourmenté ; et il sera tourmenté *dans le feu* et *dans le soufre*.

Ces paroles expriment la première espèce des supplices qu'endureront les damnés, le supplice du feu éternel. Car bien que les tourments de l'enfer soient si grands et si nombreux qu'on ne saurait l'exprimer, saint Jean les indique tous et les résume admirablement par ces deux fortes expressions : *le feu et le soufre*. Car le feu de l'enfer ne servira pas à éclairer les damnés, selon saint Matthieu, VIII, 12 : « Les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures ; là seront les pleurs et les grincements de dents ». Mais ce feu brûlera les corps de ces misérables pendant toute l'éternité, et ce feu sera mélangé de soufre, de telle sorte, que le soufre nourrira le feu, et le feu développera l'horrible puanteur du soufre.

La seconde espèce de ces supplices sera la confusion éternelle des méchants, confusion exprimée par ces paroles du texte : *Devant les saints anges*, et en présence de l'Agneau. Ainsi donc toute la cour céleste, et l'Agneau qui est le roi Jésus-Christ, seront témoins pendant toute l'éternité de l'horrible honte et de l'affreuse confusion des pécheurs. Car ceux-ci ne pourront plus voiler leurs turpitudes et leurs abominations, puisqu'alors, le secret des cœurs n'existera plus.

La troisième espèce de ces supplices sera l'éternité, désignée par ces paroles : Et la fumée de leurs supplices s'élèvera dans les siècles des siècles. Or, dans le lieu d'où la fumée s'élève sans cesse, il y a toujours du feu ; et comme cette fumée s'élèvera dans les siècles des siècles, le feu qui la produira sera éternel ; car il n'y a point de rédemption pour les damnés.

La quatrième espèce est contenue implicitement dans les mêmes paroles que plus haut, desquelles on peut conclure que ces misérables exhaleront avec la fumée de leurs supplices, le blasphème, l'envie, la jalousie, la haine contre le Tout-Puissant, et feront entendre le grincement de leurs dents pendant les siècles des siècles. C'est avec raison que cette rage des pécheurs contre le ciel est comparée à la fumée qui ne peut jamais s'élever assez pour atteindre les régions célestes. Car Dieu, fondé sur la justice de sa cause, se moquera à son tour des impies qui l'auront méprisé sur la terre. Et ce supplice sera horrible pour les méchants qui seront dévorés par la soif de la vengeance, sans pouvoir jamais l'exercer. Car leurs blasphèmes seront vains et sans effet, comme la fumée qui s'élève dans l'air ne peut jamais atteindre les astres. Les méchants chercheront donc inutilement à se venger ils n'y parviendront jamais. Ils voudront se délivrer de leurs supplices, et personne ne viendra à leurs secours. Ils se souviendront des plaisirs de leur vie, et ils en seront privés à jamais ; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux ; enfin ils invoqueront le néant ou croiront le trouver dans le feu ; mais le feu les brûlera éternellement sans jamais les détruire, parce que le lieu qu'ils habitent est la terre de l'oubli. O vous donc, enfants des hommes, souvenez-vous de vos fins dernières, et vous ne pécherez plus !

La cinquième espèce des supplices de l'enfer est, qu'il n'y aura de repos ni jour ni nuit, c'est-à-dire, que les damnés ne seront jamais soulagés dans leurs maux, par aucun sommeil ; et que leurs douleurs seront continuelles et de tous les instants. Ici s'exerce la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.

Cette conclusion ressort de la considération de ce qui précède, c'est-à-dire, des supplices éternels dont les saints ont continuellement une vive image devant les yeux. C'est pourquoi ils endurent avec patience toutes les épreuves de la vie présente, afin d'éviter les tourments de l'enfer. C'est ainsi que, dans la dernière persécution, les vrais chrétiens, considérant la destinée des bons, pour la comparer à celle des méchants, endureront avec courage et résignation tous les supplices que la bête leur infligera, si longs et si cruels qu'ils puissent être ; et demeureront fidèles dans l'amour et la foi de Jésus, en bravant les fureurs de la bête. Tandis qu'au contraire, celui qui adorera la bête et son image, et qui portera son caractère sur son front ou dans sa main, celui-là sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, pendant les siècles des siècles. Car Dieu n'admettra aucune excuse sur la trop grande cruauté, et sur les séduisantes impostures de la bête. C'est pour cela que Jésus-Christ a soin d'informer à l'avance toute la chrétienté, pour raffermir les fidèles, et pour les engager à mourir courageusement, et à supporter avec patience les supplices passagers qu'il permettra pour éprouver ses élus. Jésus-Christ a voulu que les peines de l'enfer réservées aux lâches qui le renieront en adorant la bête et son

image, et en portant son caractère, fussent promulguées solennellement par le souverain Pontife, qui criera d'une voix forte : Celui qui adorera la bête de son image... Celui-là boira du vin de la colère de Dieu, etc.

IV. VERS. 13. - Et j'entendis du ciel une voix me disant : Ecris : Heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Dès à présent, dit l'Esprit, ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.

Cette voix, c'est celle de l'Eglise militante, qui se fera entendre dans la persécution de l'Antéchrist, pour féliciter par avance les justes sur leur martyre, et pour compatir en même temps à leurs peines et à leurs travaux dans les tribulations, à l'heure la plus difficile de la tentation et à l'heure de la plus terrible agonie qu'il soit possible de subir. Heureux ceux qui jouiront du grand bienfait et de la miséricorde toute paternelle que Dieu leur accordera, de mourir par la peste, par la famine, ou par les guerres qui précèderont ces jours pleins de dangers pour les âmes. Voir ce qui a été dit au livre III, chapitre VII. Heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est-à-dire, heureux ceux qui seront morts dans la grâce de Dieu, avant l'heure de cette tentation mille fois plus horrible et plus dangereuse que les douleurs et les angoisses de l'enfantement ! Dès à présent, dit l'Esprit, ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ces paroles sont pleines de consolations pour ceux dont les corps et les âmes reposent dans le Seigneur : nous disons les corps, car ils reposent, en effet, et dorment d'un doux sommeil dans leurs tombeaux, attendant leur résurrection glorieuse, dans laquelle ils seront transformés et délivrés de tous les travaux, de tous les dangers, et de toutes les douleurs de la vie présente. Heureuses les âmes, c'est-à-dire, les esprits des justes, parce que leurs œuvres les suivent. Car ils sont dans la gloire, et n'ont plus à souffrir aucun danger, ni aucune tentation. Ils sont inaccessibles aux erreurs, aux craintes et aux impostures des tyrans. Personne ne pourra plus les persécuter, ni les perdre ; car ils seront dans une béatitude et un repos parfait, repos dont ils jouiront devant les saints anges et en présence de l'Agneau pendant les siècles des siècles.

Heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Cette phrase peut être prise au passé et au présent. Les mots qui la composent sont remplis d'énergie ; ils sont un avertissement donné à tous les hommes, et principalement à ceux qui vivront au temps de l'Antéchrist. Jésus-Christ leur dit donc de se souvenir de la mort des justes, pour la comparer à la mort des pécheurs. Car, lorsqu'ils seront bien persuadés de la différence infinie qu'il y a entre l'une et l'autre, ils n'hésiteront pas à sacrifier la vie présente à la vie future. Ils préfèreront de beaucoup le sacrifice de leur corps périssable, à celui de leur âme immortelle. Heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Ces paroles sont la voix d'un moribond dans une longue et cruelle agonie ; car, en ces derniers jours, les supplices seront longs et la mort tardive !

# § III. DE L'EXTIRPATION FUTURE DES HÉRÉSIES. CHAPITRE XIV. - VERSET 14-20.

VERS. 14. - Et je vis, et voilà une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis, semblable au Fils de l'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante.

La description de la moisson et de la vendange dont il est question dans ce chapitre, contient une espèce d'énigme difficile et obscure, sous laquelle est décrite la future extirpation des hérésies et de la secte des nations ou de l'empire turc, extirpation qui aura lieu sous le Monarque puissant, et le Pontife saint. Car Dieu consolera encore une fois son Eglise avant que vienne la nuit ténébreuse du règne de l'Antéchrist. Or, voici l'interprétation de cette énigme : Celui que saint Jean vit assis sur la nuée blanche, c'est le grand Monarque dont on a déjà parlé plus d'une fois.

Il est dit qu'*il est assis sur une nuée blanche*, parce que son règne, désigné par le mot *assis*, sera un règne saint et stable, appuyé sur la protection de Dieu tout-puissant. Ce Monarque est appelé *semblable au Fils de l'homme*, à cause de ses grandes vertus par lesquelles il imitera son Sauveur Jésus-Christ. Car il sera humble, doux, aimant la vérité et la justice, puissant par ses armes, prudent, sage, et zélé pour la gloire de Dieu. Il réalisera en quelque sorte cette prophétie d'Isaïe sur Jésus-Christ, XI, 2:

« L'esprit du Seigneur se reposera sur lui ; l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de piété ; et il sera rempli de l'esprit de la crainte du Seigneur. Il ne jugera point sur le rapport des yeux, et il ne condamnera point sur ouï-dire; mais il jugera les pauvres dans la justice, et il se déclarera le juste vengeur des humbles sur la terre. Il frappera la terre par la verge de sa bouche, et il tuera l'impie par le souffle de ses lèvres. La justice sera la ceinture de ses reins, et la foi le baudrier dont il sera ceint. Le loup habitera avec l'agneau ; le léopard se couchera auprès du chameau ; le veau, le lion et la brebis habiteront ensemble, et un petit enfant les conduira. Le veau et l'ours iront dans les mêmes pâturages, leurs petits se reposeront les uns avec les autres, et le lion mangera la paille comme le bœuf. L'enfant qui sera encore à la mamelle se jouera sur le trou de l'aspic ; et celui qui aura été sevré portera sa main dans la caverne du basilic. Ils ne nuiront point, et ne tueront point sur toute ma montagne sainte, parce que la terre est remplie de la connaissance du Seigneur, comme la mer des eaux dont elle est couverte. En ce jour-là, le rejeton de Jessé sera exposé comme un étendard devant tous les peuples ; les nations viendront lui offrir leurs prières, et son sépulcre sera glorieux. Alors le Seigneur étendra encore sa main, pour posséder les restes de son peuple, qui seront échappés à la violence des Assyriens, de l'Egypte, de Phétros, de l'Ethiopie, d'Elam, de Sennaar, d'Emath et des îles de la mer. Il élèvera son étendard parmi les nations ; il réunira les fugitifs d'Israël, et il rassemblera des quatre coins de la terre ceux de Juda qui avaient été dispersés. La jalousie d'Ephraïm sera détruite, et les ennemis de Juda périront ; Ephraïm ne sera plus envieux de Juda, et Juda ne combattra plus contre Ephraïm. Et ils voleront sur la mer pour aller fondre sur les Philistins ; ils pilleront ensemble les peuples de l'Orient. L'Idumée et Moab se soumettront à leurs lois, et les enfants d'Ammon leur obéiront. Le Seigneur rendra déserte la langue de la mer d'Egypte, il élèvera ses mains sur le fleuve, il l'agitera par son souffle puissant ; il le frappera

et le divisera en sept ruisseaux, en sorte qu'on pourra le passer à pied. Et le reste de mon peuple qui sera échappé des Assyriens, y trouvera un passage, comme Israël en trouve un lorsqu'il sortit de l'Egypte ».

Ce qui vient d'être dit de Jésus-Christ, dans cette prophétie, peut s'appliquer, en quelque sorte et par ressemblance, à ce Monarque puissant dont saint Jean dit qu'il sera *semblable au Fils de l'homme, ayant sur la tête une couronne d'or*. C'est-à-dire, qu'il sera un grand Monarque, riche et puissant, et le dominateur des dominateurs. Il vaincra les rois des nations, et sera plein de la charité de Dieu. Qu'on relise ce qui a été dit de lui, chapitre III, au sixième âge de l'Eglise.

Et en sa main une faux tranchante. Cette faux que le grand Monarque tiendra dans sa main, c'est sa grande et forte armée, avec laquelle il traversera les royaumes des nations, les républiques et les places fortes, qu'il percera de part en part (transfodiet). Il est dit que sa faux est tranchante, parce qu'il ne livrera aucun combat, qu'il n'en résulte la victoire pour ses armes, ou de grandes pertes et un grand carnage pour l'ennemi. Il est raconté de Jonathas et de Saül, dans l'ancien Testament, que, II. Reg., I, 22 : « Jamais la flèche de Jonathas ne revint altérée de la graisse et du sang ; et (que) jamais l'épée de Saul ne sortit oisive des combats ». Or, telle sera parfaitement l'armée de ce grand et puissant Monarque<sup>18</sup>. Il est dit qu'il tient sa faux dans sa main, parce que son armée n'entreprendra rien sans ses avis, et c'est luimême qui la dirigera par ses conseils, comme il est raconté d'Alexandre le Grand. Il est dit aussi qu'il tient sa faux dans sa main, parce que son armée lui obéira à la perfection, qu'elle lui sera attachée et l'aimera de telle sorte, qu'il la maniera comme un bâton, et opèrera par elle des choses grandes, étonnantes et admirables.

II. VERS. 15. - Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée : Jetez votre faux et moissonnez, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre.

Cette voix est celle de quelqu'un qui exhorte avec véhémence à la guerre et à la moisson de la zizanie des hérétiques et des Turcs. Cet ange qui sortira du temple et criera ainsi, c'est le grand et saint Pontife dont on a parlé, que Dieu suscitera en ces jours. Et ce Pontife, poussé par une inspiration divine, exhortera et engagera ce Monarque d'entreprendre cette guerre sacrée. Jetez votre faux, lui dira-t-il, c'est-à-dire, votre armée puissante, et moissonnez, c'est-à-dire, coupez, arrachez et déracinez les hérétiques et les barbares, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Ce Pontife tiendra ce langage par révélation, et c'est par ces mots qu'il excitera les cœurs des princes, et les engagera à s'unir pour entreprendre cette guerre. Et Dieu disposera les cœurs des soldats, de manière à ce qu'ils adhèrent d'esprit et de cœur à l'entreprise de leur Monarque puissant. Parce que la moisson est mûre, c'est-à-dire, que c'est le moment de couper la zizanie pour la jeter au feu. C'est une métaphore qui signifie l'anéantissement et la ruine des hérésies et de la barbarie.

VERS. 16. - Et celui qui était assis sur la nuée, jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée.

Toutes ces paroles expriment l'heureux succès obtenu selon, les paroles du saint Pontife. *Et la terre fut moissonnée*, car le grand Monarque exterminera ou soumettra à son pouvoir les nations des Turcs et des hérétiques, et occupera leurs terres.

VERS. 17. - Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, et il avait aussi un faux tranchante.

Cette faux est une autre armée que les Etats de l'Eglise et leurs alliés, étroitement et fortement unis, rassembleront et enverront en aide au grand Monarque. C'est pourquoi il est dit, que cet autre ange sortit du temple, c'est-à-dire, des Etats de l'Eglise dont le temple est la figure, qui est dans le ciel, c'est-à-dire, dans l'Eglise militante que ce mot ciel signifie et représente. Celui dont il est dit : Et un autre ange sortit du temple, sera le grand général en chef que ce saint Pontife dont, on a parlé, constituera ou désignera, pour commander cette forte armée qui s'emploiera à ruiner et à anéantir la puissance des Turcs et des hérétiques.

VERS. 18. - Et un autre ange sortit de l'autel ; il avait pouvoir sur le feu, et il cria haute voix à celui qui avait la faux tranchante : Jetez votre faux tranchante et vendangez les raisins de la vigne de la terre, parce qu'ils sont mûrs.

Il s'agit ici d'une autre voix exhortant avec un zèle ardent à agir et à combattre avec force, pour remporter la victoire sur les ennemis de l'Eglise qui l'avaient tant déprimée. Car la bête, qui est l'empire turc, devra occuper auparavant l'Italie, et s'étendra considérablement partout. Elle serrera de si près la chrétienté, que celle-ci, réduite à la dernière nécessité, tentera aussi les extrêmes, et obtiendra un succès immense. Elle déchirera le siège ou le royaume de la bête, c'est-àdire, l'empire turc, et relèguera en enfer la perfidie des hérétiques. C'est pourquoi saint Jean désigne deux espèces d'ennemis, qu'il distingue par les mots *moisson* et *vendange*. Le premier mot signifie les nations des Turcs, et le second désigne les hérétiques. Car par les gerbes de paille, on entend les nations barbares, et par les grappes de raisins sauvages, on entend les hérétiques qui se vantent d'être chrétiens. C'est de ces derniers qu'il est parlé par allégorie dans l'Evangile, Jo., XV, 1-7: « Je suis la vraie vigne, et mon Père est vigneron. Il retranchera toutes les branches qui ne rapportent point de fruits en moi, et il émondera toutes celles qui portent du fruit, afin qu'elles en portent davantage. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme la branche ne saurait porter de fruit d'elle-même, et sans demeurer unie au cep; il en est ainsi de vous, si vous ne demeurez, en moi. Je suis le cep de la vigne et vous les branches. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits; car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme un sarment : il sèchera, et on le ramassera et on le jettera au feu, et il sera consumé ».

Ces paroles de la moisson et de la vendange dont il est parlé dans l'Apocalypse sont une grande et difficile métaphore. Car Dieu a toujours donné de grands royaumes aux nations de la terre, tandis qu'il renferma son peuple choisi dans des limites étroites, resserrées et désavantageuses, comme une terre bordée d'une haie d'épines. Et c'est dans un tel état que se trouve maintenant l'Eglise qui est la vigne du Dieu des armées. Ainsi donc par *la moisson* ou plutôt par les gerbes de paille desséchées, ou la zizanie, on entend les nations de la terre, et par *les raisins* qui croissent sur les sauvageons de la vigne, qui est l'Eglise du Christ, sont désignés à la lettre les hérétiques. Car Jésus-Christ est la vigne, et dans sa vigne, qui est l'Eglise, il croît deux sortes de raisins, les bons raisins, c'est-à-dire, les vrais chrétiens ; et les sauvageons, c'est-à-dire, les hérétiques autrement représentés par les branches sèches.

VERS. 19. - Et l'ange jeta sa faux tranchante sur la terre, et vendangea la vigne de la terre ; et il en jeta les raisins dans la grande cuve de la colère de Dieu.

Ces paroles insistent de nouveau sur la prospérité de l'Eglise, et sur la certitude et l'évidence du témoignage que donne saint Jean, que ces choses arriveront en leur temps, pour la consolation de la sainte Eglise romaine. Car le Seigneur a parlé, et il exécutera toujours sa parole.

Et il en jeta les raisins dans la grande cuve de la colère de Dieu.

Cette grande cuve de la colère de Dieu, c'est le pressoir ou la cuve dans laquelle la justice divine exercera ses vengeances sur les hérétiques et sur les nations barbares. C'est dans cette grande cuve que le Seigneur a toujours jeté soit les uns, soit les autres, pour la consolation du peuple d'Israël et de l'Eglise du Christ, de peur que les nations ne disent : Où est donc leur Dieu, etc. ? Il est parlé dans l'Ecriture de cette colère ou de cette vengeance de Dieu, Ps., LXXVII, 65 : « Le Seigneur se réveilla comme s'il avait dormi et comme un homme que l'ivresse a rendu plus redoutable. Et il frappa ses ennemis par derrière, et ils les couvrit d'une confusion et d'un opprobre éternel ». Cette cuve sera l'extermination et la ruine des nations barbares et des hérétiques ; et c'est le Monarque puissant qui, par la permission et par la coopération de la justice, de la vengeance et de la colère du Tout-Puissant, les y précipitera. Car Dieu est la cause principale, et les hommes sont comme des instruments de son bras tout-puissant.

VERS. 20. - Et la cuve fut foulée hors de la ville, et le sang sorti de la foule monta jusqu'aux freins des chevaux dans l'espace de mille six cents stades.

Ces paroles signifient une très grande effusion de sang, que Dieu, dans sa colère et son indignation, fera verser à ses ennemis par ses armées chrétiennes.

Et la cuve fut foulée hors de la ville. C'est-à-dire, que Dieu fera peser les effets de sa colère sur ces nations, hors de la ville sainte, et de la Palestine, qui a été réservée aux nations, jusqu'à ce que vienne le fils de perdition. Et le sang sorti de la foule monta jusqu'aux freins des chevaux. Cette expression est hyperbolique, et signifie une si grande effusion de sang, que les chevaux nageront presque dans le sang des morts et des blessés. Car lorsque les chevaux nagent, ils sont enfoncés dans l'eau jusqu'aux narines.

Dans l'espace de mille six cents stades. C'est là encore une hyperbole qui représente l'immense carnage que les chrétiens feront subir à leurs ennemis.

# § IV. DE LA GRANDE GLOIRE ET DU GRAND TRIOMPHE QUE LES JUIFS ET LES CHRÉTIENS QUI SURVIVRONT À L'ANTÉCHRIST RENDRONT À DIEU TOUT-PUISSANT, ET À SON FILS JÉSUS-CHRIST. CHAPITRE XV. - VERSET 1-4.

VERS. 1. - Et je vis dans le ciel un autre signe grand et merveilleux : sept anges portant les sept dernières plaies, par lesquelles la colère de Dieu a été consommée.

Il est parlé de ces sept anges avec leurs sept plaies dans le chapitre suivant.

VERS. 2. - Et je vis une mer de verre, mêlée de feu ; et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et qui n'avaient point voulu porter le caractère de son nom, qui étaient debout sur cette mer brillante comme du verre, portant des harpes de Dieu.

Ceux qui vaincront la bête, sont :

- 1° Les restes des chrétiens, qui en fuyant, et en se cachant pendant la durée de la persécution de l'Antéchrist, lui survivront après sa chute dans les enfers.
- 2° Par ceux qui vaincront la bête, on entend aussi les restes des Juifs, qui, après avoir été les témoins du jugement, et de l'horrible mort du fils de perdition, lui survivront, rendront gloire à Dieu le Père, et à son Fils Jésus-Christ, et seront sauvés. C'est de tous ceux-là que parle Daniel, lorsqu'il dit : Chap. XII, 12 : « Bienheureux celui qui attend et qui parvient jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours ».

La mer de verre signifie le baptême ; car les chrétiens qui sont plongés dans l'eau du baptême deviennent comme transparents à l'instar du verre, étant sanctifiés par Jésus-Christ. Il est ajouté que cette mer de verre est *mêlée de feu*. Le feu représente le Saint-Esprit, vivifiant et sanctifiant les âmes dans le baptême ; or ceux qui auront vaincu la bête sont représentés *debout sur cette mer brillante comme du verre*, parce qu'après la mort de l'Antéchrist, les restes des Juifs, et les chrétiens qui auront été privés du baptême par la crainte de la tyrannie, seront baptisés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et confesseront le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, comme étant le véritable Fils de Dieu et le vrai Messie. Lorsque tous ceux-ci sortiront du bain sacré du baptême, ils seront très solidement constitués dans la grâce de Dieu et dans la confession de Jésus-Christ de Nazareth crucifié, et ils glorifieront par-dessus toutes choses le Seigneur du ciel et de la terre, qui a tout créé. Voilà pourquoi ils sont représentés *portant des harpes de Dieu*. Par ces harpes de Dieu, on comprend les très grandes louanges que ces néophytes chanteront en l'honneur de Dieu, lorsqu'ils auront été les témoins de sa vertu et de sa toute puissance, et que la vérité leur aura été clairement manifestée. De plus, ces

harpes signifient les applaudissements et la joie inexprimable qu'ils feront éclater avec transport, lorsqu'ils verront la grande miséricorde dont Dieu aura usé envers eux, en les préservant de tant de dangers, et d'une si grande ruine. C'est alors qu'ils béniront sa bonté et sa justice, à l'instar des milliers de joueurs de harpes jouant de leurs harpes, dont il a été parlé plus haut.

VERS. 3. - Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau, disant : Vos ouvrages sont grands et admirables, ô Seigneur tout-puissant ! O roi des siècles ! vos voies sont justes et véritables.

Par le cantique de Moïse, est signifiée la confession du seul vrai Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Et par le cantique de l'Agneau, l'apôtre désigne la confession de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Or ce sont là deux vérités que le fils de perdition aura bannies de la terre. Ces deux cantiques sont appelés, *le cantique de Moïse et le cantique de l'Agneau*, parce que le premier renferme la loi en un seul vrai Dieu, qui créa le ciel et la terre et tout ce qu'ils renferment, et que la confession des Juifs sur cette vérité regarde surtout l'ancien Testament ; tandis que la foi en Jésus-Christ s'applique plus spécialement et comme par appropriation au nouveau Testament. Or, comme dans les derniers jours du monde, les restes des Juifs seront unis par les liens de la vraie foi aux restes des chrétiens, c'est avec éloquence que saint Jean écrit : *Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau, disant : Vos ouvrages sont grands et admirables,* ô Seigneur tout-puissant ! O roi des siècles, vos voies sont justes et véritables.

VERS. 4. - Qui ne vous craindra, ô Seigneur ? et qui ne glorifiera votre nom ? car vous êtes miséricordieux ; et toutes les nations viendront et adoreront en votre présence, parce que vous avez manifesté vos jugements.

Ces paroles contiennent de très grands applaudissements que les derniers Juifs et les derniers chrétiens feront retentir en l'honneur de la divine majesté, en voyant son bras tout-puissant, et le jugement qu'elle aura exercé sur le fils de perdition et sur ses faux prophètes. C'est pourquoi

- 1° ils confesseront la miséricorde de Dieu manifestée dans la grandeur et les merveilles de ses œuvres véritables. Œuvres qui surpasseront infiniment et confondront les œuvres de l'Antéchrist. Car celles-ci ne seront que des impostures par lesquelles le fils de perdition séduira tellement les Juifs et les nations, qu'ils le reconnaîtront comme étant le messie.
- 2° Par ces paroles, les derniers Juifs et les derniers chrétiens proclameront Dieu comme étant véritablement le Roi des siècles, parce que lui seul, par sa sagesse, a fondé tous les siècles, dans la justice et la vérité. Or, ces deux grands attributs de Dieu, la justice et la vérité, sont décrits dans l'ancien et le nouveau Testament que ces néophytes reconnaîtront alors d'une manière solennelle. Les voies de Dieu sont vraiment étonnantes et admirables dans la manifestation de ses œuvres depuis la création du premier homme jusqu'au dernier; mais ces voies de Dieu, toutes surprenantes qu'elles nous paraissent, sont fondées avec une admirable sagesse sur son infinie justice et son éternelle vérité. Cette justice et cette vérité de Dieu nous sont peu connues maintenant, et paraissent comme voilées à nos yeux; elles le seront encore davantage aux yeux des hommes, qui vivront au temps du fils de perdition; mais après la mort surprenante de celui-ci, et surtout au jugement dernier, ces deux attributs seront manifestés d'une manière évidente. C'est pourquoi les Juifs et les chrétiens glorifieront par-dessus tout le Dieu du ciel, principalement à cause de l'envoi de son Fils unique et du Saint-Esprit sur la terre. Et ils diront : *Vos voies sont justes et véritables, ô Roi des siècles !* Et les Juifs en particulier le loueront selon la prophétie de Jésus-Christ, Matth., XXIII, 39 : « Car je vous dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous me disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».
- 3° Les chrétiens et les Juifs des derniers temps glorifieront le Seigneur, à cause de ses jugements admirables et impénétrables ; car les jugements de Dieu, même dans ses œuvres extérieures qui regardent la création, la conservation et le gouvernement du genre humain, sont des abîmes qui ne seront bien connus que dans les derniers jours, et surtout au dernier jugement. Et c'est de la manifestation de ces jugements, que résultera alors
  - a). la crainte du Seigneur exprimée par ces paroles : Qui ne vous craindra, ô Seigneur ?
  - b). L'indescriptible glorification de son nom exprimée par ces autres paroles : Et qui ne glorifiera votre nom ?
  - c). La confession de la miséricorde et de la fidélité de Dieu, car vous seul êtes miséricordieux.
- d). C'est à cause de cette manifestation des jugements de Dieu que toutes les nations, depuis l'origine du monde, en reconnaîtront la justice infinie : *Et toutes les nations viendront*.
- e). Enfin tous les hommes et même les damnés reconnaîtront tous ces mystères divins, selon ces paroles : *Et adore- ront en votre présence*. Les démons eux-mêmes croiront, selon saint Jacques, II, 19 : « Vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, vous faites bien ; les démons croient aussi et tremblent ».

ICI FINIT L'INTERPRETATION DU VENERABLE SERVITEUR DE DIEU BARTHELMI HOLZHAUSUR.

#### **TABLE DES MATIÉRES**

PREFACE DE 2010

PRÉFACE du chanoine de Wuilleret.

NOTICE sur la vie du Vénérable Barthélemi HOLZHAUSER.

#### LIVRE PREMIER. SUR LES TROIS PREMIERS CHAPITRES.

Description des sept âges de l'Eglise catholique depuis Jésus-Christ jusqu'à la consommation des siècles, figurés par les sept Eglises d'Asie, par les sept étoiles et par les sept candélabres.

SECTION I. SUR LE CHAPITRE PREMIER. De l'introduction du livre de l'Apocalypse.

- § I. De l'inscription de l'autorité, du but, et de la matière du livre de l'Apocalypse. Chapitre I, Verset 1-8.
- § II. De l'auteur de l'Apocalypse. Comment saint Jean a vu et écrit ce livre. Chapitre I, Verset 9-12.
- § III. Description de l'Eglise militante révélée à saint Jean par sa ressemblance avec Jésus-Christ. Chapitre 1, Verset 13-20.

SECTION II. SUR LE CHAPITRE II. Des quatre premiers âges de l'Eglise militante.

- § I. Du premier âge de l'Eglise militante qu'on peut appeler l'âge d'ensemencement (seminativus), depuis Jésus-Christ et les Apôtres, jusqu'à Néron. Chapitre II, Verset 1-7.
- § II. Du second âge de l'Eglise militante appelé l'âge d'irrigation (du latin *irrigativus*) ; comprenant le temps des dix persécutions, jusqu'à Constantin le Grand. Chapitre II, Verset 8-11.
- § III. Du troisième âge de l'Eglise, ou des docteurs ; depuis le pape Silvestre et l'empereur Constantin le Grand, jusqu'à Léon III et Charlemagne. Chapitre II, Verset 12-17.
- § IV. Du quatrième âge de l'Eglise militante, appelé pacifique, depuis le saint pape Léon III et l'empereur Charlemagne, jusqu'à Léon X et Charles-Quint.- Chapitre II, Verset 18-29.

SECTION III. SUR LE CHAPITRE III. Des trois derniers âges de l'Eglise militante.

- § I. Du Cinquième âge de l'Eglise militante, appelé âge d'affliction, commençant depuis Léon X et Charles-Quint, jusqu'au Pontife saint et au Monarque puissant. Chapitre III, Verset 1-6.
- § II. Du sixième âge de l'Eglise, qui sera un âge de consolation, et qui commencera au Pontife saint et au Monarque puissant, et durera jusqu'à l'apparition de l'Antéchrist. Chapitre III, Verset 7-13.
- § III. Du septième et dernier âge de l'Eglise, qui sera l'âge de désolation, commençant à l'apparition de l'Antéchrist, et qui durera jusqu'à la fin du monde. Chapitre III, Verset 14-22.

#### LIVRE II. SUR LES CHAPITRES QUATRE ET CINQ.

De la nature de l'Eglise qui est le royaume de Jésus-Christ ; et du livre des secrets de Dieu, sur les révélations qui sont faites à saint Jean.

SECTION I. SUR LE CHAPITRE IV. De la nature hiérarchique de l'Eglise militante.

- § I. Observations préliminaires, nécessaires, à l'intelligence des deux chapitres suivants, et d'autres encore.
- § II. De la nature de l'Eglise de Jésus-Christ, telle qu'elle fut révélée et manifestée à saint Jean. Chapitre IV, Verset 1-11.

SECTION II. SUR LE CHAPITRE V. Du livre scellé de sept sceaux, ainsi que de l'acclamation et de l'applaudissement faits à Jésus-Christ à l'ouverture de ce livre.

- § I. Qu'est-ce que ce livre écrit dedans et dehors, scellé de sept sceaux. Chapitre V, Verset 1-4.
- § II. De l'acclamation faite au Christ à cause de l'ouverture du livre scellé. Chapitre V, Verset 5-14.

#### LIVRE III. SUR LES CHAPITRES SIX ET SEPT.

De l'ouverture et de l'explication des sept sceaux ; et de la consolation de l'Eglise triomphante et militante des tribulations passées.

SECTION I. SUR LE CHAPITRE VI. De l'ouverture et de l'explication des six premiers sceaux.

- § I. De l'ouverture des quatre premiers sceaux ; et des quatre cavaliers qui furent montrés à saint Jean à l'ouverture de ces sceaux. Chapitre V, Verset 1-8.
  - § II. De l'ouverture du cinquième sceau. Chapitre V, Verset 9-11.

§ III. De l'ouverture du sixième sceau. - Chapitre VI, Verset 12-17.

SECTION II. SUR LE CHAPITRE VII. De la consolation de l'Eglise militante et de l'Église triomphante des tribulations passées.

- § I. De la consolation et de la délivrance de l'Eglise militante du joug et des persécutions des tyrans. Chapitre VII, Verset 1-8.
- § II. De la consolation de l'Eglise triomphante des tribulations passées, et des victoires remportées par les saints martyrs dans les persécutions. Chapitre VII, Verset 9-17.

#### LIVRE IV. SUR LES CHAPITRES HUIT ET NEUF.

De l'ouverture du septième sceau, et des six premiers anges qui sonnèrent de la trompette.

SECTION I. SUR LE CHAPITRE VIII. Des quatre premiers anges qui sonnèrent de la trompette.

- § I. De l'ouverture du septième sceau. Chapitre VIII, Verset 1-6.
- § II. Des deux premiers anges qui sonnèrent de la trompette. Chapitre VIII, Verset 7-9.
- § III. Du troisième et quatrième ange. Chapitre VIII, Verset 10-13.

SECTION II. SUR LE CHAPITRE IX. Du cinquième et sixième ange.

- § I. Du cinquième ange qui sonna de la trompette. Chapitre IX, Verset 1-12.
- § II. Du sixième ange qui sonna de la trompette. Chapitre IX, Verset 13-20.
- § III. Résumé des maux causés par les mauvais catholiques eux-mêmes.

#### LIVRE V. SUR LES CHAPITRES DIX ET ONZE.

De la grande consolation de l'Eglise latine dans son sixième âge, après l'extirpation des hérésies. - De la persécution de l'Antéchrist et de la septième et dernière trompette.

SECTION I. SUR LE CHAPITRE X. De la consolation de l'Eglise latine, de sa future exaltation, et de son extension.

- § I. De la consolation de l'Eglise latine et de son exaltation future dans le sixième âge. Chapitre X, Verset 1-11.
- § II. De l'extension et de l'exaltation de l'Eglise.- Chapitre XI, Verset 1-2.
- § III. De la terre qui est réservée aux gentils et à l'Antéchrist, et qui ne fera jamais partie de l'Eglise du Christ. Chapitre XI, Verset 2-3.

SECTION II. SUR LE CHAPITRE XI. De la persécution de l'Antéchrist, et de la septième et dernière trompette.

- § I. Du temps de la persécution de l'Antéchrist. Chapitre XI, Verset 3-13.
- § II. De la dernière trompette et du dernier malheur. Chapitre XI, Verset 14-19.
- § III. Concordance de la prophétie de Daniel avec celle de saint Jean sur les deux dernières circonstances de la fin du monde.

#### LIVRE SIXIEME. SUR LES CHAPITRES XII, XIII, XIV ET XV.

De quelques révélations spéciales et particulières faites à saint Jean sur les règnes de Mahomet et de l'Antéchrist, et aussi sur les dernières plaies et le dernier triomphe de l'Eglise, ainsi que sur d'autres particularités qui la concernent. Observation préliminaire.

SECTION I. SUR LES CHAPITRES XII ET XIII. De la guerre que le démon a faite et fera encore à l'Eglise par Chosroès, Mahomet et l'Antéchrist.

- § I. De la guerre que le démon suscita par Chosroès contre l'Eglise. Chapitre XII, Verset 1-18.
- § II. De la guerre que le démon a faite par Mahomet, et fera encore par l'Antéchrist. Chapitre XIII, Verset 1-10.
- § III. De l'antipape abominable et scélérat, idolâtre qui déchirera l'Eglise d'Occident, et fera adorer la première bête. Chapitre XIII, Verset 11-18.

SECTION II. SUR LES CHAPITRES XIV ET XV. De la gloire et du triomphe de l'Eglise.

- § I. De la gloire et du triomphe des saints martyrs qui mourront avec intrépidité dans la dernière persécution pour le nom de Jésus et de son Père. Chapitre XIV, Verset 1-6.
  - § II. De la voix des trois anges, et de la voix venant du ciel. Chapitre XIV, Verset 6-13.
  - § III. De l'extirpation future des hérésies. Chapitre XIV, Verset 14-20.
- § IV. De la grande gloire et du grand triomphe que les juifs et les chrétiens qui survivront à l'Antéchrist rendront à Dieu tout-puissant, et à son Fils Jésus-Christ. Chapitre XV, Verset 1-4.

# FIN DE L'INTERPRÉTATION DU VÉNÉRABLE BARTHÉLEMY HOLZHAUSER.

#### **NOTES**

- 1 Il s'agit de l'édition abrégée de Jacques Monnot : Révélation du passé et de l'avenir, 1978. Fortement déconseillée.
- <u>2</u> Lire la préface introductive de l'abbé Drach dans "La Sainte Bible" édition Lethielleux, 1879, tome 23, Apocalypse de saint Jean: il y a, dans le cours des âges, trois systèmes d'interprétation de l'Apocalypse.
- <u>3</u> La morale se divise en trois parties : l'éthique qui est la morale personnelle ; l'économique qui est la morale familiale ; la politique qui est la morale sociale. La politique est donc évidemment liée à la morale. Il faut être d'esprit révolutionnaire pour séparer la politique de la morale.
- 4 Si l'on vole, on est un voleur. On aura beau faire tous les discours pour s'excuser, expliquer son acte, on est un voleur.

De même, si on vote, on est un démo(n)crate. On aura beau faire tous les discours pour dire qu'on est contre la démocratie, on est démo(n)crate. C'est la condamnation de Maurras et de tous ses adeptes.

- <u>5</u> Il faut distinguer le sens de ces paroles, pour les expliquer par les mots médiatement et immédiatement. Tous ne sont pas appelés à subir les tribulations telles que l'auteur les définit, d'une manière immédiate, c'est-à,-dire personnelle, mais bien médiate, en ce que les mérites des martyrs nous sont appliqués par la communion des saints.
- <u>6</u> Les deux mots latins *lumbi* et *renes* signifient également les reins, et l'Ecriture s'en sert ordinairement pour désigner le centre de la force, comme aussi de la concupiscence.
- 7 Espèce de traineau, qu'on roulait sur les épis de blé, afin d'en séparer le grain de la paille, avant qu'on eût l'usage des fléaux.
- <u>8</u> Espèce de proverbe qui marque que les enfants sont punis pour les péchés de leurs pères (Encyclopédie théologique de l'abbé Migne).
  - 9 Relativement à la masse des impies et des infidèles.
- 10 Par ce qui vient d'être dit de cet aigle représentant saint Jean l'évangéliste lui-même, on comprend pourquoi son Apocalypse a été si longtemps incomprise ; et l'on voit que le but de cette révélation était surtout d'informer l'Eglise des derniers et des plus grands maux qui doivent l'affliger.
- 11 C'est le second des Alaric, roi des Visigoths, qui fut tué de la propre main de Clovis dans les plaines de Vouillé, prés de Poitiers, en 507.
- 12 La Pannonie était une région de l'ancienne Europe qui a formé depuis une partie de l'Illyrie occidentale : c'est aujourd'hui la partie orientale du cercle d'Autriche, toute la basse Hongrie, avec l'Esclavonie proprement dite, et quelque chose des provinces de Croatie, de Bosnie et de Servie, dans l'Allemagne et la Turquie d'Europe. La Pannonie fut divisée en plusieurs provinces, dont les principales furent la Haute et la Basse-Pannonie.
- 13 Matth., XIX, I2 : « Il y a des eunuques sortis tels du sein de leur mère ; il y en a que les hommes ont fait eunuques eux-mêmes, à cause du royaume des cieux : Que celui qui peut entendre, entende ».
- 14 Il faut remarquer ici que saint Jean annonce trois malheurs pour l'Eglise. En premier, c'est lorsqu'il dit, chap. IX, 12 : Le premier malheur est passé, et voici deux autres malheurs qui viennent après. Or, il annonce qu'un premier malheur est passé, immédiatement après avoir décrit les maux causés à l'Eglise par l'hérésie d'Arius ; et il annonce les deux autres malheurs qui vont suivre, immédiatement avant la description de l'hérésie de Luther; enfin, il annonce seulement la fin du second malheur après la chute de l'Antéchrist, d'où l'on peut conclure que saint Jean veut nous faire comprendre que l'hérésie de Luther, qui résume toutes les précédentes, doit être considérée aussi comme le commencement ou le principe préparatoire qui disposera peu à peu les hommes à la doctrine de l'Antéchrist. Et la consolation du sixième âge peut être considérée comme un adoucissement et un repos accordé à l'Eglise au milieu de sa douleur, pour lui laisser reprendre de nouvelles forces avant la terrible consommation du second malheur. Luther prépara en effet les voies à l'Antéchrist, surtout en abolissant le saint Sacrifice de la messe et le célibat. Mais Dieu qui doit toujours triompher, et qui sait tirer le bien du mal pour la conservation de son Eglise, lui accordera la consolation du sixième âge, par la conversion universelle des hommes, tant pour la restaurer de ses travaux et de ses défections passées et pour humilier ses ennemis, que pour la rendre plus capable de se soutenir dans la dernière persécution. Bien que la foi doive s'étendre au sixième âge par toute la terre, il restera toujours assez d'hommes méchants et pervers, et de livres corrompus, pour développer de nouveau le venin du mal renfermé dans l'hérésie du protestantisme. Et c'est ainsi que vers la fin du sixième âge, la foi commencera à disparaitre même parmi beaucoup de chrétiens. Sans cela et sans d'autres circonstances encore, la doctrine de l'Antéchrist ne pourrait pas pénétrer et s'étendre si loin, que presque tous les hommes y adhéreront. Le troisième malheur est celui de la consommation des siècles, malheur si terrible que les hommes en mourront de
- 15 Note tirée d'Antoine Martini sur l'interprétation des versets 11 et 12 du chap. XII, sur la prophétie de Daniel, où l'on voit que le vénérable Holzhauser est d'accord avec les saints Pères dans ses calculs et son interprétation.
- Dan., XII, 11 : « Depuis le temps que le sacrifice perpétuel aura été aboli, et que l'abomination de la désolation aura été établie, il se passera mille deux cent quatre-vingt-dix jours ». On a vu plusieurs fois comment les prophètes ont coutume de parler des mystères de l'Eglise du Christ avec des expressions tirées des rites de l'Eglise juive. C'est ainsi que saint Jérôme, Théodoret, saint Irénée, saint Hippolyte, martyr, et plusieurs autres, ne doutent pas que par le sacrifice perpétuel, on entende le sacrifice de l'Eucharistie, que l'Antéchrist voudra faire disparaître du monde ; comme aussi par l'abomination de la désolation on entend l'idole, soit l'Antéchrist lui-même, qui voudra être adoré comme Dieu. Voyez II.

Thessal., II, 4. Ainsi donc, depuis le temps dans lequel ces deux choses arriveront, jusqu'à la fin de la persécution, il restera trois ans et demi, et encore douze ou treize jours. Voyez Apoc., XI, 2.

- Dan., XII, 12 : « Heureux celui qui attend, et qui arrive jusqu'à mille trois cent trente cinq jours ». Ce qui veut dire : Heureux celui qui, depuis la mort de l'Antéchrist, attend avec patience, outre le nombre des jours indiqués plus haut, quarante-cinq autres jours, dans lesquels le Seigneur et Sauveur viendra dans tout l'appareil de sa majesté. C'est ainsi que vint Jérôme dit, que ces treize cent trente cinq jours font quarante-cinq jours en sus des douze cent quatre-vingt-dix jours, desquels il est parlé dans le verset précédent.
- 16 Nous avons soin de mettre tous ces titres, car les chrétiens qui liront ce livre en ce temps-là, en sentiront l'importance, pour ne pas confondre le vrai Christ avec le faux messie.
- 17 Ce Désert et ce lieu le plus retiré de la maison, peuvent s'entendre de Jérusalem et de la Judée, qui est un désert que l'absence du soleil de la foi a rendu aride ; et Jérusalem est vraiment le lieu le plus retiré, et le centre de la maison d'Israël. Car lorsque saint Jean-Baptiste prêcha la pénitence en Judée, il est dit que sa voix était la voix de celui qui crie dans le désert.
- 18 Le Vénérable Holzhauser se sert ici du mot roi, mais on ne peut rien en inférer sur le titre de ce Monarque, puisqu'il se sert presque toujours de ce mot, même pour les empereurs, comme ceux par exemple de Turquie qu'il appelle aussi rois et leur empire royaume. On aura remarqué plus haut, qu'il est dit de ce grand Monarque qu'il sera fils d'un roi, et la gloire de sa maison royale. Au reste, ce dernier mot royale doit être pris en général pour souveraine. Nous nous sommes servi du mot monarque, parce que c'est le titre que l'auteur lui donne ordinairement et même dans le cas présent ; car il ajoute le titre de monarque à celui de roi. On aura remarqué ailleurs qu'à l'occasion du dernier concile dont ce monarque fera exécuter les décrets l'auteur parle de ses édits *impériaux*.

Document réalisé par les Amis du Christ Roi de France.

Nous soumettons tous nos documents aux lois du copyright chrétien : nos documents peuvent être librement reproduits et distribués, avec mention de leur provenance.

A.C.R.F.

www.a-c-r-f.com

info@a-c-r-f.com